# PARIS MÉDICAL

XXVI

### PARIS MÉDICAL

PARIS MÉDICAL paraît tous les Samedis (depuis le 1 et décembre 1910). Les abonnements partent du 1 et de chaque mois.

Prix de l'abonnement : France, 12 francs. - Étranger, 16 francs.

Adresser le montant des abonnements à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Hautefeuille, à Paris. On peut s'abonner chez tous les libraires et à tous les bureaux de poste.

Le premier numéro de chaque mois, consacré à une branche de la médecine (Prix : 1 fr.).

Tous les autres numéros (Prix : 25 cent. le numéro. Franco : 35 cent.).

Le troisième numéro de chaque mois contient une Revue générale sur une question d'actualité.

### ORDRE DE PUBLICATION DES NUMÉROS SPÉCIAUX

| 1. 18. 19 h                                                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| anvler — Physiotheraple; — physiodiagnostic.                                           | Juillet Maladies du cœur, du sang, des vaisseaux.                              |
| évrier — Maladies des vojes respiratoires; — tuber-<br>culose.                         | Août — Bactériologie; — hygiène; — maladie; infectieuses.                      |
| Aars — Dermatologie ; — syphilis ; — maladies vénériennes.                             | Septembre. — Maladies des oreilles, du nez, du larynx;<br>des yeux; des dents. |
| Avril Maladies de la juutrition; Eaux minérales, climatorhérapie; diététique.          | Octobre — Maladies nerveuses et mentales; — méde-<br>cine légale.              |
| Mai Gynécologie ; - obstétrique ; - maladies                                           | Novembre — Thérapeutique.                                                      |
| des reins et des voies urinaires.<br>uin — Maladies de l'appareil digestif et du foie. | Décembre — Médecine et Chirurgie infantiled; — Pué-<br>riculture.              |
|                                                                                        | · ·                                                                            |

# PARIS MÉDICAL

### LA SEMAINE DU CLINICIEN

DIRECTEUR :

### Professeur A. GILBERT

PROFESSEUR DE CLINIQUE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, MÉDECIN DE L'HOTEL-DIEU. MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

COMITÉ DE RÉDACTION :

### Jean CAMUS

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux,

### R. GRÉGOIRE

Professeur agrègé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien des Hôpitaux.

### MOUCHET

Chirurgien des Hôpitaux de Paris.

### Paul CARNOT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux.

### P. LEREBOULLET G. LINOSSIER Professeur agrégé à la Fac

à la Faculté de Médecine de Paris, de Médecine de Lyon.

Médecin des hôpitaux.

### A. SCHWARTZ

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien des hôpitaux.

### ----

Secrétaire G1 de la Rédaction :

Paul CORNET

Médecin en chef de la Préfecture de la Seine.



### 111502

### XXVI

Partie Paramédicale

### Professeur, au Val-de-Grâce

G. LINOSSIER MILIAN

Professeur agrégé à la Faculté Médecin des
de Médecine de Lyon. Hôpitaux de Paris.

### ALBERT-WEIL

DOPTER

Chef de Laboratoire à l'Hôpital Trousseau.



J.-B. BAILLIÈRE & FILS, ÉDITEURS

----- 19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS -

### TABLE ALPHABÉTIOUE

### (Partie Paramédicale, tome XXVI)

Juillet 1917 à Décembre 1917

Abdomen (opérations d'urgence pour plaies de l'), 441. ABRAMI, 403. Académic de médecine, 510. – — (legs à l'), 490. Académie de Paris, 300. Affiche eu anglais sur les murs du Havre, 401. AIMARD, 356. ALFARIC, 281. Alibert, 281 ALQUIER, 335 Amputés (pension des), 283. Anacousie vocale, 324. Anaphylaxie, antianaphylaxie, Anesthésie des soldats, 331. Antithermique pour tuberculeux, 343-Auxieux, 288. Appareillage dans les fractures de guerre, 335. Appareils de prothèse dentaire (renouvellement des), 458. ARCELIN, 344 Archives médicales belges, 490. ARMAND-DELILLE, 403. Asiles de la Seiue, 312. Assainissement des régions envalues, 304. Assistance médicale de guerre (caisse d') (Voy. Caisse). Association française de chirurgie, 510. - générale des médecins de France et secret médical, 392, AUDRY, 281.

Azotémie (signification de 1') chez les cardiaques, 441. BABINSKI, 481. BALDENWECK, 506. BANKS, 441. Baracose, 494. Bénéfices de guerre (médecins ct), 327, 393. BÉRANGER. - La baracose,

Automobile médicale, 480.

saing, 435.

Aveugles (pension des), 283,

Avion sanitaire du Dr Chas-

Avortements criminels, 341.

BESREDKA, 513. BLANCHARD, - A propos de Jean Hameau, 450. Pain complet, 267. Blessé a le droit de refuser une opératiou, 312. Blessures de guerre (cure solaire des), 364.

BLUM, 288. Blutage de notre froment devant l'hygiène alimentaire, 496. Boissard (nécrologie), 406. BOLL, 404.

BOLLACK, 292. BORY, 377. Bouche (pathologie de la), BOUQUET. - Le premier

enfaut élevé en couveuse, 482. - Prophylaxic de la syphilis au xve siècle, 365. — Une curieuse affaire de

secret professionuel au xvirre siècle, 429. Bureau d'hygiène du Havre, 351.

CABANÈS, 473. Caisse d'assistance médicale dc guerre, 270, 381, 408, 433, 488. Camps de prisonniers en Alle-

magne, 325. Captivité allemande, 325. Cardiaques (signification de l'azotémie chez les), 441.

CARLILL, 378. CARNOT (Paul). - Le professeur Dastre, 431. CARREL, 324. Carte de charbon (médecins

ct), 350. CATHELIN, - Société française d'urologie, 316. CA2IN, 364.

Ceux qui combattent et ceux qui nicurent, 301. Charbon aux armées, 331. Chirurgie d'ambulance,

288 Chirurgie de guerre, 344, 492,

Chronique des livres, 266, 281, 1 288, 301, 318, 324, 335, 364, 403, 473, 481, 492, 503, 513. Circulation du sang dans les

vaisseaux (théories nouvelles relatives à la), 292. Citations à l'ordre de l'armée. 269, 277, 329, 348, 358, 369, 389, 407, 432, 443, 477, 487.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 449, 459, 472, 480,

CLUZET. - Congrès d'électrologic et de radiologie, 364. Congulation du sang (rôle des globulins daus la), 287. Collège de France, 271, 203.

COMBE, 324. Commission consultative du service de santé, 489. Coucours des Facultés de

médeeine, 338. Cougrès de chirurgie, 470. interallié de chirurgie, 452. Conjonctivites provoquées (éosinophilie locale au cours

de certaines), 292. Conseil d'hygiène de la Seine, 203.

Corps médical (pour le), 264. Couveuse (premier enfant élevé en), 482. Crâne (plaies pénétrantes du)

par projectiles, 344. Crise du livre en Allemagne, 458, 490.

CURCHOD, 377. Cure solaire des blessures de guerre, 364.

Dastre (nécrologie), 431. Dastre (le professeur) renversé par que automobile, 410. DEAN, 441. DEHELLY, 324. Delanglade (nécrologie), 499.

Delens (nécrologie), 347. DELORME, 503. Demiéville (jubilé du professeur), 435. Denrées (tarif des) sous Dio-

clétien, 275. Dents (pathologie des), 335. DEVAUX, 288.

Déviation du complément dans les kystes hydatiques, 506, DIDE (Maurice), 301. DIEUDONNE, 414. Duco, 288.

DUPUY DE FRENELLE, 364.

École préparatoire à l'école de médeciue navale de Bordeaux, 501.

- de Salerne (recettes diététiques et thérapeutiques de 1'), 438,

- du service de sauté de Lyon, 374. - du service de santé de la

mariue, 501. du Val-de-Grâce, 374. Éducation auditive, 324.

Électrologie (congrès d'), 364, Électrothérapie, 318. Enfant (premier) élevé en couveuse, 482.

En lisant, 429, 482. Enscignement cliuique des spécialités, 304.

médical au front, 486. Éosinophilie locale au cours de certaines conjonctivites pro-

voquées, 202. Étudiants à deux inscriptious rendus au service de santé, 336.

- inaptes, 480. - en médecine dans la ma-

rine, 283. en médecine mobilisés et

loi Mourier, 302. - eu médecine du service auxiliaire, 501.

- en médecine (situation militaire des), 484.

— mobilisés, 442. - retardés dans leurs études par le fait de la guerre (mesures réparatrices pour les).

Exercice illégal de la médecine, 501. Expertises médico-légales mi-

litaires, 288, Exploration radiologique des

voies urinaires, 344.

Exposition de livres d'étrennes, | Iodures chez les seléreux | Malaria (psychose de Kor-

Faculté de médecine de Paris, 263, 323, 338, 374, 388, 457. de médecine de Paris (eours de la), 436, 449, 459, 472, 480.

 de Paris, immatriculation. inscriptions, examens, 411, 435

Facultés de médecine (concours des), 338. FERRIER WALKERS, 441. Fièvres (guérison des) par le

quinquina, 464 - des tranchées, 356 FORGUES, 287.

Formulaire des médications nouvelles, 503. Fractures du bras, 318. - de guerre (appareillage dans les), 335

 (traitement des), 301. France et Uruguay, 424. FREY, 335. FROMENT, 481.

GALLART-MONES, 506. GILLRY, 503.

Globules rouges (morphologie des), 281. Globulius (propriétés des), leur

rôle dans la coagulation du sang, 287. GRANJUX. - Étudiauts à deux

inscriptions rendus au service de santé, 336 Étudiants en médecine mobilisés et loi Mourier, 304.

- Les professions médicales, 440. GUIART, - Guérison des fièvres par le quinquina,

- Sir Armand Ruffer (neerologie), 259.

Hameau (Jean) un précursenr. L'étude sur les virus.

- (à propos de Jean), 450. HECKEL, 266.

Hélénine et la guerre, 272, Hémiplégie cérébrale infantile, 331.

HEPWORTH, 331. HYRSCHFELD, 335.

Hygièue alimentaire (blutage de notre froment devant 1').

406. Hypertendus (iodures chez les scléreux), 456,

Hystérie-pithiatisme, 481.

Inaptitude à faire campagne (circulaire supprimant I'), 394 Inscription de doctorat (pre-

mière) aux mobilisés, 338, Insouniques, 491. Inspection, palpation, per-

cussion, auscultation; 473. Intérêts professionnels, 484, Maladies vénériennes, 281,

hypertendus, 456.

Jeanselme, - De la levée en masse au temps des Wisigoths (insoumis, deserteurs, réformés), 310. - Tarif des denrées et des

salaires sons Dioclétien, 275 JOLTRAIN, 266. JONES, 344. JORDAN, 441. Josue, 441. Jubilé du professeur Demié-

ville, 435. Kouchelevski, - En captivité allemande, 325.

Kyste à échinocoques arsénobenzol, 377. - hydatiques (déviation de complément dans les), 506.

Labiologie, 324. Laboratoire d'histologie, 304. LAPOINTE, 288, Laurier-rose, 289. LEATHERMAN, 377.

LE BEC. 403. LECLERC (Henri). - Le laurier rose, 289.

- La tisaue d'eryngium et d'herbe du ture de Michel de Montaigne, 386. Légendes et euriosités de

l'histoire, 473. Légion d'honneur, 263, 280, 282, 293, 305, 306, 308, 309, 313, 315, 338, 347, 357, 371, 379, 391, 400, 410, 442, 457,

470, 480, 486, 509. LEMAIRE, - Station sanitaire marithne de Cotrone, 420. LEMAIRE (H.), 403.

LEMERLE, 335. LEREBOULLET. - Albert Mathieu (nécrologie), 274.

- France et Uruguay, 424. I,EREBOULLET, 331. LERICHE, 301

LETULLE, 473. Levée en masse au temps des Wisigoths (insonnis et déserteurs, réformés), 310.

LEYVA PEREIRA, 318. LHERMITTE, 481.

Liard (nécrologie), 368, Liquide céphalo - rachidien (xanthochromie du), 356.

Livre d'or de la faculté de médecine de Lyon, 489. Localisations tuberculenses

(gravité comparée des), 356. LOGRE, 288. Lutte contre la syphilis,

372.

MAC CARDIE, 331. Maiu-d'œuvre nationale après la guerre, 254. MAIRET, 506. Mal moral, 377.

sakow en association avec la), 378. MALLET, 404.

Mariages, 263, 271, 282, 293, 312, 323, 357, 368, 379, 400, 410, 428, 435, 457, 469, 486, 499, 509,

MARKOVITCH, 474. MARQUIS, 344. MASSALONGO, 331. Mathieu (Albert) (nécrologie), 273.

MAUCLAIRE, - Lucien Picqué (néerologie), 262,

MAUCLAIRE, 492. MAUREL, - Le blutage de notre froment devant l'hy-

giène alimentaire, 496. Médailles des épidémies, 260, 284, 321, 339, 380, 398, 421, 444, 453, 466, 478, 497, 507. - militaire, 350, 382, 392,

401, 410, 449, 458, 499. Médecine pratique, 287, 298, 343, 413, 456, 491. Médecins d'Algérie (mobilisation des), 323.

- auxiliaires (examens des caudidats à l'emploi de), 328. - auxiliaires du service auxiliaire déclarés inaptes, 500,

→ et béuéfices de guerre, 327. - et carte de charbon, 350. et infirmiers rapatriés, 272.

- (mobilisation des) dans leur ville de résidence, 323. (relève des), 328.

- et reuvoi des ancieuues classes, 293. (répartition d.)au frout,489.

 du service auxiliaire, 448. Médications nouvelles, 503, Méningite cérèbro-spinale (formes purpuriques de la), 441. otiques sans suppuratiou

de la caisse, 506. MÉRY. - Henry Salin (néerologic), 434.

Miracle (preuves médicales du), 403. Mobilisation des médeeins

d'Algérie, 323. des médecins dans leur ville de résidence, 323, Mongour (néerologie), 263.

Morts au champ d'honneur, 263, 271, 274, 282, 312, 323, 327, 338, 357, 368, 379, 435,

442, 480. Mort subite par accident nerveux d'origine pleurale, 378. Moucuer. — Delanglade (né-

erologie), 499. - Peyrot (nécrologie), 469. Muséum d'histoire naturelle. 300.

Naissance, 410. Nécrologie, 259, 262, 263, 271, 273, 274, 282, 293, 304, 323, 327, 338, 347, 357, 368, 379, 388, 400, 406, 410, 428, 431, 435, 442, 457, 469, 480, 486,

499, 509.

NEGRETROS-RINALDI, 281. NETTER, 441: Névrose d'angoisse, 266. NEYMANN, 378.

Nicolaï (condamnation du professeur), 323. NOGIER, 318.

Nourrisson (tuberculose du), 324 Nouvelles, 263, 271, 274, 280,

282, 293, 304, 312, 323, 327, 332, 338, 347, 357, 368, 379, 388, 400, 410, 428, 435, 442, 457, 469, 480, 486, 499, 509,

Officiers du service de santé des classes 1888 et plus auciennes, 448, - du service de sauté inantes

(envoi aux armées des), 480, Opération (un blessé a le droit de refuser une), 312. - et pausements des plaies

de guerre, 364. Ophtalmic sympathique (enseignements de la guerre au sujet de l'), 292. Ophtalmologie du médeein praticien, 288,

Oppenheim (néerologie), 400. Orthopédie militaire, 344. Ouvrages reçus au bureau du

journal, 309, 334, 344. Pain complet, 267. PAISSEAU, 403. Paludisme en France (lutte

contre le), 271. - macédonien, 403. PARREL (DE), 324.

PARTURIER, 441. Pâte bismuthée (symptômes toxiques après usage de),

Pathologie des dents et de la bouche, 335. Pension des aveugles et des amputés, 283.

Péristaltine, exonérateur intestiual, 298, Perrigault. -- L'université

française et les Serbes, 375, 474. PERRIN (M.). - Le portiquelit Heuri Poron, 395. - I,a saiguée elicz

blessés du thorax, 504. Peste du Sénégal, 460. Peyrot (uéerologie), 469. Pharmaciens aides - majors,

272. Picqué (Lucien) (nécrologie), 262. Pied de tranchée (traitement

du), 331. PIRRON, 506. PIÈRY, 378.

Plaies de l'abdomeu (opérations d'urgeuce pour), 441. - de guerre (pansements et opérations des), 364. - infectées (traitement des),

324. - pénétrautes du crâue par projectiles, 344.

Polynévrite aiguë à forme [ béribérique, 331. Portique-lit Henri Poron, 395. Préfecture de la Seiue, 312. Prisonujers (camps de) en Allemague, 325. Prix Alvarenga, 447. Professious médicales, 440. Projectiles (recherche des),

PRON. - Quelques recettes diététiques et thérapeutiques de l'École de Salerne, 438.

Prophylaxie (affiche anglaise sur les murs du Havre), 401-- de la syphilis au xve siècle, 365.

Psychonévroses de guerre, 481-Psychose de Korsakow en association avee la malaria, 378.

Puériculture, 482. Purpuriques (formes) de la méningite eérébro-spinale,

Quinquiná (guérison des fièvres par le), 464.

Radiologie (congrès de), 364. Radiologique (exploration) des voies uriuaires, 344. Rage (théories et conceptions anciennes sur la), 345. RAMSAY, 356.

Rapatriement des sanitaires. Rayons X (victime des), 350.

Recettes diététiques et thérapeutiques de l'École, de Salerue, 438. Recherche des projectiles, 354

Rééducation professionnelle (école de), 335. Réformes au temps des Wisigoths, 310.

Refus d'opération, 382, 384.

Relève des médecins, 328. Répartition des médecins au front, 489.

356, 377, 441, 506. ROBERT. - Recherche des projectiles, 354. ROGER, 331, 506. ROLLINSON, 441.

ROSHEM. - Main-d'œuvre nationale après la guerre, 254. ROSHEM et DIEUDONNÉ, -

Un précurseur. L'étude sur les virus du Dr Jean Hameau, 414. ROUSSEAU (Paul). - Sur la peste du Sénégal, 460.

Ruffer (sir Armand) (necrologie), 259.

ROUSSY, 481.

Saiguée chez les blessés du thorax, 504. Salicylates (absorption des), 413.

Salin (Henry) (néerologie), 434. SATRE, 345.

Science française à l'étranger, 480. Secret médical et association générale des médeeius de

France, 392. médical et syndicats médicaux de France, 401. - professionnel au xvrn

siècle (curieuse affaire de), 429. Serbes (université française et lcs), 375, 474.

Séro-diagnostic (nouvelles méthodes de), 266, Sérums antiméningoeocciques

polyvalents, 441. Service de santé, 264, 271, 286, 341, 351, 374, 384, 471,

THIBIERGE, 403.

Service de santé dans les Flan- 1 dres, 312. - de santé de la marine, 332,

Revue des revues, 292, 331, 394 - de santé des troupes eoloniales, 332. SIREDEY. - Alphonse Bois-

sard, 406. Situation militaire des étudiants en médeeine, 484.

SMITH, 331. Société française d'urologie, 316.

Sous-aides-majors, 272. SPRUNT, 356. Stations hydrothermales, 500, sauitaire maritime de Co-

tronc, 420. Substances vénéncuses one peuveut prescrire les chi-

rurgieus dentistes et les sages-femmes, 319. Symptômes toxiques après usage de pâte bismuthée,331.

Syndicats médieaux de France et secret médical, 401. Syndrome émotionnel, 506. Syphilis daus l'armée, 403. - (lutte contre la), 372.

- (prophylaxie de la) an xve siècle, 365. Syphilophobie, rôle de la réaction de Wassermann,

377.

TANTON, 335. Tarif des denrées et des salaires sons Dioclética, 275. Taxe de séjour, 283, Technique pratique, 354.

TECON, 356. TERRIEN. - Delens (néerologie) 347.

TERSON, 288. Tétanos, 441. Thérapentique appliquée, 289. Thermomètres médicaux, 500.

Thorax (saignée chez les blessés du), 504. Tisane d'eryngium et d'herbe

du ture de Michel de Montaigne, 386. Traitements comparés des médecins et des infirmiers, 393.

— des fractures, 301 Transformation de la formule sanguine après injections d'acide nucléinique, 378. Tube coolidge (apropos du),404 Tuberculcuses (gravité comparée des localisations), 356. Tubereuleux (antithermique

pour), 343. Tuberculose du nourrisson, 324. Union des syndicats médi-

COUX. ACT. Universités, 393. Université française et les Serbes, 375, 474 - de Lausanne, 323.

Urologie (société française d'). 316. Uruguay (France ct), 424.

Variétés, 254, 267, 275, 302, 319, 325, 336, 365, 375, 386, 395, 404, 414, 429, 438, 450, 460, 474, 482, 494, 504. VELTER, 344. Vénérienues (maladies), 281.

Victime des rayous X, 350. Virus (l'étude sur les) de Jean Hameau, 414. Voics urinaires (exploration radiologique des), 344.

WALKER, 356. WALKERS (Ferrier), 441. WEEKERS, 292. WYBAUW, 292.

Xauthochromie du liquide céphalo-rachidien, 356.

### VARIÉTÉS

### LA MAIN-D'ŒUVRE NATIONALE APRÈS LA GUERRE

per le Dr J. ROSHEM

Médecin-major de 2º classe.

A propos du livre récent des Dª J. LECLERCO et P. On parle beaucoup de l'avenir, mais on se soucie peu d'en préparer les innombrables tâches et d'en prévoir les immenses travaux.

On a créé l'expression «l'après-guerre ». Satisfaits de ce néologisme lourd et pau gracieux, journalistes et techniciens l'écrivent et le répètent à l'envi : mais il semble évoquer pour eux un temps lointain, mystérieux, impénétrable. Allons-nous une fois de plus assister passivement à l'évolution politique, sociale et économique du monde? Notre France sera-t-elle encore comme un bateau sans pilote, louvoyant, hésitant sur la route à suivre?

Les problèmes seront multiples; si leurs solutions sont improvisées, elles ne vaudront rien. Ces solutions devraient être tronvées avant la signature de la paix ; l'étude de tontes les questions, méthodiquement répartie, devrait être dès maintenant approfondie, les conclusions mises au point et leurs applications futures réglées dans le moindre détail. La vie « au jour le jour », manvaise pour les individus, est néfaste aux nations. D'autres pays le savent, d'autres se préoccapent de leur avenir et s'inquiètent déjà de ne pas se laisser distancer lors de la résurrection industriclle et commerciale qui suivra les traités

Parmi eux, l'Allemagne, pour ne citer qu'elle.

Aussi c'est avec joie qu'il faut signaler l'apparition un livre comme celui des Dra Leclercq et Mazel. importe de signaler cet intéressant ouvrage aux lecdeurs de cette revue; il révèle en effet aux médecins quel rôle important leur sera réservé dans l'organisation future du travail.

Avant la guerre, l'industrie et plus encore l'agriculture françaises souffraient du manque d'ouvriers. Il en résultait une diminution de production, surtout marquée pour l'agriculture, car les usines arrivaient à parcr aux déficits grâce à la main-d'œuvre féminine ou étrangère.

Il est banal d'écrire quelle aggravation la guerre apporte à cet état déjà déplorable. On peut la résumer en une liene : à des besoins considérablement accrus répondent désormais des moyens considérablement réduits.

Leclercq et Mazel mettent en évidence cette triste vérité dans leur premier chapitre intitulé: le Problème (1).

Près du lieu même de la bataille, bien placés pour apprécier le nombre d'hommes que la guerre amoindrit pour toujours, les auteurs surent consacrer leurs rares instants de loisir non seulement à dévoiler ce mal, mais à en indiquer les remèdes.

L'apprentissage, l'enseignement professionnel, la maind'œuve féminine. I hygiène et l'alimentation de l'ouvrier.

(1) Drs J. Leclerco et P. Mazel La main d'ouvre nationale après la guerre. Paris, Larousse, éd. (pages 7 et suiv.).



### Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose. la dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus heroique pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaire les œdemes et la dyspner, errefiore la systole, régularise le cours du sanç le cours du sanç le cours du sanç le cardio de l'activité de les acides urinaires.

LITHINÉE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4. rue du Roi-de-Sicile - PARIS - PRODUIT FRANCAIS

toutes ces questions sont successivement abordées, définies, résolues avec une simplicité brève qui n'exclut pas la clarté.

Cependant ce n'est pas là, à notre avis, que réside l'intérêt essentiel de ce court et substantiel ouvrage.

L'utilisation des mutilés et des tarés. Les modifications qu'elle doit entrainer dans la loi de 1898. L'état antérieur. — La pensée des anterrs peut se réenuer ainsi : «La nation est appauvrie en hommen, if fandra tout utiliser. » Nons ne pourrons pas nous montrar difficiles, et la nécessité publique s'alliant à merveille au devoir général, nous n'aurons pas la possibilité — par plus que le droit — d'écarter de l'atelier ou du champ les «dimintés» de la guerre, les mutilés, les malades chroniques qui peuvent encore travailler.

Ces mutilés, il faut avant tout les rééduquer.

Quelles sont les meilleures méthodes, quels sont les résultats acquisi dans les villes où l'adaptation des infirmes au travail a été sérieusement entreprise, où les écoles ouvertes pour eux ont réellement des éleves, où toute cette organisation que de belles initiatives individuelles 'avaient fondée n'est pas demeurée «nue facade»?

Le rôle du médecin dans cette rééducation est tout indiqué. Mais — nous allons le voir — il sera bien plus important encore dans le recrutement de l'ouyrier.

Ea cffet, si l'industriel et l'agriculteur utilisent des hopames mutilés ou malades, dont l'infirmité multiplie les isques d'accidents dans le travail, peuton admettre que les employeurs supportent les conséquences de crisriques dont ils ne sont en rien responsables ? Journat-s-on juger l'accident nouveau comme si ces ouvriers avaient

été e intacts » au moment de l'embauchage?

Il faudra bien que la loi et les juges se décident à

admettre l'influence de l'état antérieur dans l'appréciation des facteurs, de la nature et de la gravité de l'accident.

Si l'employeut n'a pas cette garantie, s'il ne sait pas qu'en engageant un mutilé, il est protégé contre les inconvénients qui pourrajent résulter de ce fait, il ne l'embauchera pas. Il faut que ne soit plus 'vraie dans l'avenir. cette plurase extraite du rapport au Congrès de Bruxelles de 1912: En dehors de la question d'humanité, le seul soore d'un melleur rendement suffit pour refuser l'embauchage des malingres, des déformés, des nidvidus à tere évidente, (1). Après la guerre, ce re sera pas seulement une préoccupation d'humanité, mais un devoir étroit de recomnissance nationale, non seulement un devoir, mais une pressante révessité que d'accepter, au contrair, l'en-baschage de ces diminués.

Les syndicats, ouvriers eux-mêmes s'élèvraient à coup sûr, et nen rans raison, contre l'admission exagérée de, travailleurs coloniaux on étangers (et de quelle nationalité?). Le travail des femmes, si intense qu'il devieume, ne suffina pas à combler les vides et nous re devons pas oublite qu'il faudra aussi ménager la main-d'eauvre féminhe si nous veltors sauver la nation; des lois, dont l'établissement est d'une urgence extréme, devont protéget la femme enceint et la mêre nourrice beautoup plus efficacement qu'elles ne le foct aujourd'hui,

Tous ces arguments, présentés avec netteté par les auteurs, abortissent à cette inévitable conclusion: l'utilisation des mutilés et des tarés est un devoir et une nécessité.

D'où - nous en avons déjà exposé les raisons -l'obligation d'admettre l'état antérieur dans l'évaluation

(1) Loc. cit. page 26

### DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr GRANULES ACOSÉS; au 1/10° de milligr AMPOULES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/40° de milligr ASPOULES au 1/40° de milligr 49, Boul, Port Royal, Paris

# NATIVELLE

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES

# IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combinaison directe et cathèrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII\* Congrès International de Médevine, Paris 1900).

# Remplace Iode et Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodars alcalin.

Donne Moyannes. Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

des indemnités à imposer à l'employeur, si ces diminués viennent à être victimes d'accidents du travail. Commeut établir d'une manièré indiscutable cet état antérieur? Ici le livre de Leclercq et Mazel montre la voie à

suivre et pourra servir de guide au législateur.

La fiche médico-physiologique. - La conception est simple : une expertise médico-légale accompagne l'embauchage - expertise facile et qui ne nécessite aucune connaissance spéciale de la part du médecin, on platôt des médecins appelés à y procéder,

Les auteurs donnent un « type moyen » de fiche médicale et physiologique qui servira de guide pour l'examen de l'ouvrier. Le reproduire nous prendrait trop de place (on le trouve aux pages 82 et suivantes de l'ouvrage cité).

Cette fiche est détaillée. Elle décrit minutieusement. après les antécédents morbides ou professionnels (apprextissage, professions antérieures, rééducation s'il s'agit d'un mutilé, etc.), l'état anatomique, physiologique ou pathologique des différents organes et appareils.

Son établissement nécessite l'instrumentation la plus rudimentaire : un mêtre de conturière, un spiromêtre, les réactifs employés pour la recherche de l'albuminurie et du sucre dans l'urine, seront le matériel courant. Il pourra être nécessaire, dans des cas spéciaux, de recourir à d'autres moyens : radioscopie, radiographie par exemple

Grâce à cette pièce soigneusement établie, l'état pathologique de l'ouvrier au moment de sou embauchage sera défiui et fixé.

Il est superflu de faire remarquer que l'existence de cette fiche pourra, dans certains cas, être utile aussi à l'onvrier accidenté. Elle évitera toujours des discussions et des erreurs.

Pont cela, il est nécessaire que cet examen soit fait ca quelque sorte contradictoirement; si le médecin de l'employeur ou de l'assurance, et le médecin du bleské on du syndicat ouvrier ne sont pas d'accord, un troisième médecin agréé par ses deux confrères pourrait être désigué comme arbitre.

Dans tous les cas, la fiche devra porter la signature du directeur de l'usinc, de l'ouvrier, du on des experts. On voit quel rôle considérable devra jouer le médecin dans le recrutement de la main-d'œuvre après la guerre.

On objectera peut-être que ce projet a l'inconvénient de violer le secret professionnel en livrant à l'employeur l'indication de l'état physique de l'ouvrier.

Les auteurs réfutent cet argument en opposaut d'abord que les fiches pourront être tenues sous clé; que le patron pontra être assujetti à garder le secret, comme le sont les médecins et leurs aides : que, d'autre part, l'intérêt public est la loi suprême ; enfin, que cette expertise uc différera guère de celles des accidents du travail qui se font généralement devant des représentants du directeur ou de l'assurance, devant le médecin du blessé ou le délégué du syndicat.

Cette fiche, nous venous de le voir, décrira par le menu non seulement les lésions que peut présenter l'intéressé, mais encore précisera l'anatomie et la physio-



(Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale ... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction

Service de Santé.

..... le 13/11 1017. Monsieur SANTONI. J'ai l'honneur de vous accuser réceplion de voire envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction.

Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie de gnérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraiernelles salulations. Signé : D' F., Médeein-ehef de service.

..... le 20/11 1017.

Monsieur SANTONI.

J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous gemercie beauconp. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : Dr C., Médecin-major au .... Chasseurs d'Afrique. S. P......

..... d'Artillerie ..... Bat. S. P. , . . . . , le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI,

J'ai bien reçu volre colis arrivé en bon étal ; et j'ai déjà employé votre produit qui parait devoir donner de bons résultats. L'idée de la boite-soufflet est très INGENIEUSE et très PItATIQUE. Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

### LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500,000

Section des Produits spécialisés Représentant général pour la France et les Colonies : M. M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVo)

logie des organes. Elle indiquera la longueur des membres, l'état museulaire et nerveux, la espacité respiratoire, le nombre des pulsations au repose et au travail, la teusion artérielle avant et après l'effort, etc. Pourquoi ce luxe de détail§? Lei nous abordons l'étude d'une autre partie également très importante de l'ouvrage.

L'organisation scientifique et physiologique du travail. — Le pénurie de «matériel humain», comme disent brutalement nos ennemis, met au premier plan une question trop peu comme en France avant la guerre, citudée déjà à l'étranger et particulièrement en Amérique par Frédérie Winslow Taylor: l'organisation scientifique du travel.

Nous ne pourrons, dans ce court exposé, qu'en indiquer sommairement les grandes lignes. Les indications bibliographiques sont du reste faciles à trouver. Citons, pour guider les recherches, les travaux de Le Châtelier parus dans la Revue do méallugie (1).

Le système de l'aylor » est l'ensemble des procédés mis eu œuvre pour obtenir, dans une industrie donnée, le maximum de production. Il est fondé d'une part sur l'amélioration de l'outillage, sur son adaptation plus minutieuse au travail à exècuter, d'autre part sur un perfectionnement du travail humain d'après des règles selentifiques, de manière à avoir un rendement plus grand sans augmenter l'effort.

Seule cette deuxième partie se rattache à notre préoccupation présente.

Taylor, après vingt-cinq années de recherelles méthodiques et des dépenses considérables, públia ses conclusions en 1905 dans The art of culting metals.

Pour supprimer l'effort inutile, pour imposer au travailleur uniquement l'effort utile et fructueux :

«Il faut, dit Taylor (2), diviser le travail de l'ouvrier en mouvements élémentaires:

« Supprimer tous les mouvements inutiles :

(1) Loc. cit., page 39. (2) Cité par Leclereq et Mazel, Loc. cit., page 41. «Étudier le travail du bon ouvrier ;

« Noter et classer la durée convenable pour chaque monvement

« Fixer la majoration de temps à prévoir pour parer à l'impréva :

« Prévoir le temps nécessaire pour le repos;

« Grouper les mouvements qui se succèdent le plus

souvent et les classer; «Réunir des groupes de mouvements pour les opé-

rations habituelles. »

Mais Taylor, pour chercher le maximum de production,

reconnaît la nécessité d'une sélection des travailleurs.

Il se băse sur le travail des meilleurs ouvriers ou  $\ast$  étalons,  $\ast$ 

C'est là, semble-t-il, l'un des points faibles du système, qui néglige trop les différences individuelles et qui suppose aussi une nation riche en main-d'œuvre, où un choix rigoureux peut être opéré lors du reerutement ouvrier. Cette sélection, déjà diffiélle dans notre pays avant la guerre, sera impossible après.

Devons nous, pour cela, abandonner l'espoir d'une amélioration scientifique du travail?

La méthode physiologique, foudée sur les qualités propres au moteur humaiu, et qui nous apprend à tenir compte des différences entre les individus, doit être à la base de cette organisation.

Plus souple, plus humaine — si l'on peut dire — elle nous paraît beaucoup mieux capable d'être comprise et admise en France dans le monde du travail.

« Depuis quelques années, l'étude scientifique du travail professionale s'est orientée dans une voie nonvelle. Une école s'est erécé qui se propose l'utilisation rationnelle et scientifique de la machine humaine, utilisation basée sur la comaissance anatomique et physiologique de l'organisme humain.

 $_{0}$   $\tilde{L}_{i}a$  méthode employée est en somme la méthode physiologique (3).  $_{0}$ 

(3) Loc. cit., page 53.



RAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIUNE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉRALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRAVILLE - Cacao al l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, Nº JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

# SUPPOSITOIRE PEPET.

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relic à l'Établissement Thermal par un Funiculaire 

Salson 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LE.S. - RAINS

Les propriétés spéciales du moteur humain sont d'abord résumées et clairement expoées par les auteurs, en partieulier cell-ed: le moteur humain, vite fatigué par l'effort, se répare sisément par le repos, si ce repos intervient à temps, avant le summage; els excret d'un travail maximum est, en somme, d'obtenir à chaque instant du système musculaire un rendement toujours un peu an-dessons de la liudit et d'effort qu'il pourrait atteindre ».

Mais l'apparition de la fatigue est variable avec chaque individu, elle dépend de la valeur du nuscle, de sa longueur; de la capacité respiratoire, de la tension artérielle, de l'intégrité du système nerveux, etc. Elle est donc intimement liée à l'état physiologique ou pathologique de l'individu.

de l'indivient.
Éclairés sur les particularités organiques de l'ouvrier,
nous pourrous apprécier judicieusement sa résistance;
mieux encore, nous pourrous l'orienter vers le travail
auquel sa conformation, son état anatomique et fonctionnel le rendront le plus apte.

On a essayé d'établir des classifications basées sur cette e méthode morphologique » qui fit naguère quelque bruit et dont les fidèles distinguaient, parmi les hommes, divers types: les digestifs, les respiratoires, les nerveux, et d'autres encorc.

Cette tentative semble superflue, d'autant plus que si l'on veut rester sincère, on est vite conduit à aduettre quantité de types mixtes et, si l'on peut dire, de sous-types, et l'on finit par créer presque autant de classes que d'individus.

La méthode physiologique offre encore un autre avan-

tage. Cette limite de fatigue, si importante à préciser, combien il est souhaitable de la reculer autant que possible! On y parvient par l'entrahement — guidé, lui aussi, par la connaissance précise des capacités physiologiques de l'ouvrier.

Orientation de l'ouvrier vers le travail auquel il sera maturellement le plus habile, notion exacte de la limite de fatigue permettant de faire intervenir à temps le repos qui évitera le summeage et assurera le mellleur rendeuent; entraînement; direction et surveillance du turvail d'appré esd comnées scientifiques générales, mais assouplies, adaptées aux facultés de chucun, tels sour les avantages de la méthode de Leclerre et Marsen.

Le rôle du médecin est primordial dans cette organisation future du travail.

C'est à lui qu'il appartiendra d'éclairer les parents de l'apprenti sur le choix du métier, c'est lui qui devra veiller sur l'organisme du jenne ouvrier, si fragile, avant la maturité complète.

Auxiliaire indispensable du directeur de l'entreprise, lors de l'embauchage, son conseller technique dans Porganisation scientifique et physiologique du travail, il devra savoir ajouter ces tâches nouvelles aux devoirs anciens, eux-meines plus importants chaque jour, surveiller l'hygiène de l'atelier, de l'alimentation, du vêtement; collaborer étroitement à la protection de l'ouvrière conceinte, de la mére nourrice et de l'enfant en bas âge sans négliger pour cela la lutte contre l'alcoolisme, plus néfaste et plus forissant, hélas! que jamais.

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

さいさいさいさいさいへいさ LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE et SCROFULE iusticiables de l'Huile de Foie de Morne DYSPERSIES YPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES Névroses et Psychoses Dyshépatiques EPILEPSIE PILEPSIE - NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS TOXHÉMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasma, Éphélides, Xanthomes, etc.)

DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES

(Acné, Furonculose, Pyodermites, etc.)

Maladies des pays chauds CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES, ET CIRRHOSES

(Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.)

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France: 6 francs
EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépût Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Catte medication essentiellement clinique, institute par le Dr Parasite et sanctionnie par de milliers d'observation ou même d'une-observations, de confrières, et la seule qui, apisant à la tôts sur la sécrétion et sur l'exercé tout chia glands-legiste (et al., and apisant à la tôts sur la sécrétion et sur l'exercé tout chia glands-legiste (et al., and apisant de la glavièries, les constitue une thérapsetique complète, en quelque surte spécifique des maladies de FORE et des VOIES la IIAII RISS et des syntremes énuntres just banta qui en détreunt. Un traitment d'épreuves par la PARSILERE permet d'affirmer de l'exercé de la constitue une des l'exercés de la constitue une des l'exercés de la constitue une des l'exercés de la constitue de l'exercés de l

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquement en une association qui exalte

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYL IN

GLYCERINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repss, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède. — Demi-dose pour les Enfants.

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE. ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, CUBA, etc.

hosososososos

le dingnostic causai dans se das incertants ou in anche la guernon, au memo la guernon de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la

médetaine.
Agissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenése normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à dispungatives un même lixative, une action directe ur la motricité et la sérvicion de l'intestinqu'elle ramène à l'état, physiologique dans les expériences de pertouion intestina
Dépourrue d'étit todapeu ou nocit, ne réunissant que des produits-bles commune et n'exposant aucune mécompa, et le consibine harmonnent in audetance de plusite
Dépourre de étit todapeu ou nocit, ne réunissant que des produits-bles commune et n'exposant aucune mécompa, et constituit avant de plusite
Dépourre de étit todapeu ou nocit, n'e réunissant que des produits-bles commune et n'exposant aucune mécompa, et constituit de partie de la commune de l'activité de l'activ

Depotrtue e unit consider du nott, in et euissant qui de l'encoire-sea control et de propriète de l'encoire d



### NÉCROLOGIE

### SIR ARMAND RUFFER (1859-1917)

Un des plus grands hygiénistes de notre époque vient de trouver la mort dans la Méditerranée orientale, à la suite d'un torpillage par un sous-marin allemand.

Sir Arnand Ruffer était né à Lyon, chemin de Fontanières, le 29 août 1859. Il était fils du banquier Alphonse de Ruffer. Il fit ses études au lyeée de Lyon jusqu'à l'âge de quinze ans et les continua à Oxford (Brusenose College) et à Londres (University College).

Bean-frère du professeur Charles Bouchard et du professeur A. Pierret, il fat Leur débe à Daris et à Lyon, puis il étudia avec Metchuikoff à l'Institut Pasteur et se spécialias dels fois en bactériologie. De retour en Angletere, il se fit rapidoment remarquer par ses travaux et fui nommé directeur du British Institute of Preventire Médicias, dont l'existence était alors incertaine. Mais le savant très cultivé et le technicien habile qu'était Ruffer sut galvaniser son entourage à té point que l'éta-

blissement modeste devint le *Lister Institut*, l'égal de notre Institut

Pasteur.

En 1866, à la suite d'une diphtérie grave contractée au laboratoire, il accepta, pour rétablir sa santé tris ébranike, le poste de professeur de bactériologie à l'École de médecine du Caire. Ceux qui connaissaient sa valeur scientifique furent très étomiss de sa décision, mais là encore il suit s'imposer et, cinq ans plus tard, en 1901, il devenualt président du Cansell sanitaire maritime et quaranteanair d'Esprets, fonction quarranteanair d'Esprets, fonction quarranteanair d'Esprets, fonction quar-

conserva jusqu'à sa mort. Dès lors il fit partie de toutes les grandes commissions d'hygiène : c'est ainsi un'il fut membre de la Commission indienne de la peste, représentant du Gouvernement égyptien au bureau international de Paris, et prit part aux grandes Conférences sanitaires de Paris (1903 et 1911) et de Rome (1907) où ses avis fureut très écoutés. Il a joué ainsi un rôle considérable dans la prophylaxie des grandes épidémies, qui décimaient autrefois périodiquement l'Europe, Organisateur et meueur d'hommes, en même temps qu'habile diplomate, il savait à la fois imposer ses décisions et leur donner une réalisation pratique. La puissante organisation on'il a crééc à Alexandrie, à Port-Sald, à Suez et à Thor, pour la surveillance des navires venant d'Extrême-Orient et des pèlerinages revenant de la Mecque, réussit à supprimer les épidémies de choléra et de peste, qui constituaient auparavant une des plaies de l'Egypte. Notre vieille Europe, qu'il protégeait ainsi, ne saurait donc trop lui en être reconnaissante.

Egyptologue, il eut l'idée intéressante d'étudier la pathologie des vicilles dynasties. Grâce aux trésors du splendide musée du Caire, qui lui furent largement ouverts, il put reconstituer l'histoire médicale dés vieux Pharaons et faire, pour ainsi dire, leur autopsie après plusieurs millénaires. Il put montrer que certaines des affections les plus communes comme la tuberculose, le mal de Pott, l'artériosclérose, et que même certaines affections parasitaires de l'Egypte, comme la bilharziose, existacient déjà de ses époques solutaines.

Travailleur infatigable, Armand Ruffer savait s'intéresce à toutes les branches de l'activité immaine. C'est ainsi qu'il fut longtemp président du Conseil municipal d'Alexandrie. En 1913, il dut démissionner à la suite d'une maladle. J'avais alors l'houneur d'être sou hôte et je sais quel crève-cœur ce fut pour lui. A deux reprises j'al pu vivre dans son intimité et je n'oublieral jamais l'impression profonde que fit sur unoi ce savant simple et bon, qui savait si bien créer autour de lui une atmosphére de travail, d'affection et de dévouement.

Armand Ruffer était titulaire de nombreuses décorations honorifiques de tous pays, mais, depuis l'annexion

de l'Egypte, le Gouvernement anglais, vonlant montrer dans quelle haute estime il le tenait, l'avait anobli en lui décernant le titre de Sir, en juin 1916.

Durant la première partie de la guerre, il s'était dévoué à la Croix-Rouge d'Egypte, dont il était président, et il dut fournir un effort considérable pour l'hospitalisation des blessés, surtout après la retraite de Gallipoli.

Philhellène convaincu et admirateur de Venizelos, sa nature généreuse s'était enthousiasmée lors de la proelamation du Gouvernement provi-

edanation di Gonvernement provisoire et il partit inmédiatement pour Salonique afin d'offiri ses services au Gouvernement de la Défense nationale. Nonuné médecin-chef de l'armée avec le grade de colonel, il organisa rapidement les hôpitaux et le service de santé. C'est au cours d'un voyage à Alexandrie qu'il trouve la mort daus le torpillage du Son-Tar,

le 15'avril 1917.

Afin que l'armée grecque conserve pieusement le souvenir de sou bienfaiteur, le général Miliotis Comnène, ministre de la Guerre du Gouvernement national, a décidé qu'une salle de tous les hôpitaux grees porterait désormais le nom de sir Armand Ruffer.

Ainsi disparut dans une catastrophe stupide une des intelligences les plus lucides, en même temps qu'un des savants les plus éminents de notre époque.

Nous sommes heureux de rappeter iel les origines frauçaises de ce grand citoyen anglais, qui fut un des précurseurs de cette entente aujourd'hui scellée sur les champs de bataille.

Il nous est agréable, en résumant simplement sa vie, d'apporter an savant et à l'homme de cœur que fut sir Armand Ruffer, l'hommage ému de notre respectueuse affection. Professeur JULES CHIARY.



SIR ARMAND RUFFER.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ

(Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)
Le premier introduit en thérapeutique en 1887.

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycérostéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des glycéro-phosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Mddailles de vermeil. — M. Tixon (Yves), médecin aidenajor de 2º classe, 109° rég. d'infanterie; soldat Santout (Jean-Eadoxe-Vietorien), 22° section d'infarmiers militaires, hôpital complémentaire V. G. 1, lycéc Buffon; 1 M. DALARD (François-David-tonis), médecin aide-major de 1º° classe, médecin-clef à l'hôpital militaire (amexe de l'esplanade), Perpigna; 1 à la mémoire de M°S CRIALI, néc Bald, infarmière-major, hôpital auxiliaire 227 à Paris; M<sup>sso</sup> De MacQX, néc Vincent, infarmières, hôpital auxiliaire 127 à Paris; M<sup>sso</sup> HAAS, néc Bertrand, infamière surveillante, hôpital militaire des Mênages V. R. 62 à Issy-les-Moulineaux.

Médailles d'argen . - Mmc Pirazzi, en religion sœur Agnès, infirmière, hôpital mixte de Vitry-le-François : Mme MENNECIER, née Vignon-Daniel, infirmière, hôpital mixte de Vitry-le-François ; M. CORNELOUP (Léon), médeein aide-major de 11e classe, ambulance 16/9 ; Mme de NANTEUII, (Julie), infirmière-major de la S. B. M., hôpital du Lae à Gérardmer ; Mme MARTIN DES LONGCHAMPS (Renée), infirmière de la S. B. M., hôpital du Lae à Gérardmer ; Mile DURVILLE (Adrienne), infirmière de la S. B. M., hôpital du Lac à Gérardmer ; miss Anne Haw-KINS, infirmière-major, hôpital auxiliaire 300 à Armainvilliers ; M. ROSENBERG (Alexandre), médeein aide-major de 2º elasse à titre étranger, hôpital nº 1 à Salonique ; eaporal Evriès (Joseph-Louis-Aimé), de la 20º section d'infirmiers militaires, hôpital nº 1 à Salonique ; soldat TARAGNAT (Antoine-Joseph), de la 25° section d'infirmiers militaires, ambulance de Dehibat ; à la mémoire du soldat BARTHALAY (Barthélemy-Frédérie), de la 21º section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Batna ; Mmc Portal, née Gotte, infirmière-major de la S. B. M., hôpital mixte de Philippeville; M<sup>110</sup> Schwab (Teanne-Henriette), infirmière-major de la S. B. M., hôpital mixte de Philippeville ; Mme CŒUILLE, née AME-LINE, infirmière-major, hôpital complémentaire V. G. 1, lyeée Buffon; Mme la cointesse DULONG DE ROSNAY (Marie), infirmière de la S. B. M., hôpital V. G. nº 19, hôpital des Alliés, Paris; MIle PEETERS (Marguerite); infirmière, hôpital auxiliaire 6 à Hazebrouck ; Mme DELE-RUE née Wyts, infirmière, hôpital 'auxiliaire 6 à Hazebrouck; Mile David (Alice), infirmière-major, hôpital auxiliaire 6 à Hazebrouek ; Mme ZLATOFF, née GERMAIN-BOURQUIN, infirmière-major, hôpital temporaire nº 71 à Iouarre : Mme Gillet (Eugénie), infirmière-major, hôpital 7 5 bis à Champagne-sur-Seine : Mme Gueulette (Alice), infirmière de l'U, F. F., hôpital auxiliaire 107 à Auxerre ; Mmo TREILLÉ (Anna), infirmière de l'U. F. F., hôpital auxiliaire 107 à Auxerre ; M. COUDRAIN (Georges-Cyrille-Joseph), médeein auxiliaire, hôpital complémentaire 15 à Fontainebleau ; soldat FRUGNAC (Jean), de la 5º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 15 à Fontainebleau ; Mile LECGUR (Denise), infirmière, hôpital nº 11 à Orléans ; Mme REMY (Alice), infirmière de l'U. F. F., hôpital complémentaire II à Orléans ; Mme Schliebusch (Anna, dite Mario Prax), infirmièremajor, hôpital 42 à Orléans ; soldat BLANCHARD (Henry-Marius-Antoine), engagé spécial à la 5° section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Provins ; Mme BRUNET. née BIGNAULT, infirmière-major, hôpital temporaire 71



### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Sutte)

à Jouarre ; Mme Calllaud, néc Lurin, infirmière-major, hôpital temporaire 71 à Jouarre ; Mme Lukritier (Jeanne-Marie-Françoise), infirmière, hôpital sanitaire 1 (annexe de la Pie) à Saint-Hilairc-Saint-Mesmin (Loiret) ; M. ROUSSEAU (Georges dit Jean-Jacques), infirmier, hôpital mixte de Bergerae ; M. ROBIN (Gaston), médeein 'aide-major de 2º classe, hôpital mixte de Bergerac; Mile PELLEGRINI (Benedetta-Adèle-Antonie), infirmièremajor, hôpital militaire de Perpignan; Mme WISNER (Cécile), infirmière de l'A. D. F., hôpital militaire des Ménages V. R. 62 à Issy-les-Moulincaux ; Mme Dodun DE KÉROMAN (Mathilde-Berthe-Georgina-Marie-Micheline), infirmière, hôpital auxiliaire 27 à Bayeux ; M. HUAS (Maurice), médecin auxiliaire, hospice mixte de Fontainebleau; M. Moncani (Charles-Auguste), médecin aidemajor de Ire elasse A. T., hôpital complémentaire 13 à Blois; Mme CADALA, née LENGLET, infirmière-major, hôpital auxiliaire 107 à Saint-Bricue; Mue Fououier D'HÉROUEL (Antoinette-Henrictte-Lucy), infirmière U. F. F., hôpital complémentaire 37 à Granville : M11c Lr. PASSET (Marthe), infirmière, hôpital complémentaire o à Lyon ; Mile BEAU (Marie), infirmière-major de l'A. D. F. de l'hôpital militaire de Marseille ; Mme CLEMENT, née BERT DE CAMPRIEU, infirmière U. F. F., hôpital complémentaire 73 à Cannes; caporal Simon (Louis-Eugène); 23º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 21 à Toul ; soldat Bosquer (Alexandre-Léonard), 5º sections d'infirmiers militaires, hôpital complémen-

taire 21 à Toul; soldat FOURNIER (François-Jean), 23º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 21 à Toul : soldat CULTOT (Rémond-Alexandre-Aristide). 2 3º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 4 à Troves : M110 CHAUCHAT (Gencylève-Marthe-Marie). infirmière, hôpital Dominique-Larrey à Versailles; Mme NORMAND, née Chovin, infirmière surveillante, hôpital militaire des Ménages V. R. 62 à Issy-les-Moulineaux ; Mme Ducousso, née Legendre, infirmière surveillante, hôpital militaire des Ménages V. R. 62 à Issyles-Moulineaux; M11e PERRISSOUD (Camille-Marguerite), infirmière, hôpital militaire des Ménages V. R. 62 à Issyles-Moulineaux : M. MOLBERT (Jean-François), médcein aide-major de 2º classe de réserve, hôpital de Boghar; Mme Mermod (Adrienne), infirmière-major, hôpital Baudens à Oran : M. HUERTAS (Henri-Alexandre-Joseph), médecin aide-major de 1º0 classe de l'armée territoriale, médecin-chef de l'hôpital de Méchéria : M. RASKINE (Adolphe), médecin aide-major de 1re classe de réserve, médecin-chef du poste de Beni-Ounif.

Médailles de brouze. — Soldat But RAU, infirmier annamite, hôpital militaire de Batna; Mª LARBOUCUE (Louise-Anne-Marie), infirmière de la S. B. M., hôpital mixte de Philippeville; M<sup>®</sup> LACURIE, née Guillem, infirmière-major, hôpital militaire de Mostagamen; caporal SAINY-DIZIER (Joseph), hôpital complémentaire ôg de Saint-Marth-le-S-Boulogne.

### CRATÆGINE LEROUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Palpitations des Nerveux et des Neuraubiniques. Eréditions carcinques de toute crêque, des affections floractions dies et cours des affections or graniques de cours, Endystarde essentielle parceystique, deloire complainique, etc. ::

DOSES : 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies

# CURE DE DIURÈSE SOURCE CACHA FORE CACHA FORE

GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique
Officiellement admis dans les Hanitaux de Paris

### RÉGIMES ALIMENTAIRES

Par le Dº Marcel LABBÉ
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

Médecin des Hôpitaux.

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

# ronidia

Buisson

DOSES: ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE : /a2 cuillerées à potage

Laboratoires ALBERT BUISSON 15 Avenue de Tourville , PARIS

OLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE Traitement rapide du rhumatisme

FIFRATURE OF ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot

reste toujours et malgré tout l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

45 gouttes de Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 40 Poudre de feuill 60 gouttes contiennent 1 milligrammo de glucosides totaux. 10 Poudre de feuille sêche de Digitale.

LANCELOT & Co, 26 et 28, Rue Saint-Claude,

### NÉCROLOGIE

### LUCIEN PICQUÉ (1852-1917)

C'est en 1886 que j'ai vn pour la première fois mon -maître, Lucien Piequé, alors chef de clinique du professeur Alfred Richet à l'Hôtel-Dieu : j'étais interne provisoire dans le service, Piequé arrivait de très bonue heure, examinait tous les entrants avec un soin énorme pom les préseuter ensuite lui-même au professeur dont il sollicitait ainsi les avis. Peudant son exameu, il exposait devaut les élèves les symptômes constatés, posant le diagnostic et les indications thérapeutiques, demandant aussi l'avis de l'interne : n'étant pas passé par l'internat il avait pour les internes une graude considération. A chaque visite et à chaque contre-visite à la consultation, il complétait ainsi son éducation chirurgicale qui, tout d'abord, du fait des circonstances, avait ététournée vers la chirurgie militaire. N'étant pas passé par la filière de l'adjuvat ou du prosectorat, ce fut de sa part un tour de force et un effort de volonté très grand de vouloir concourir pour les hôpitaux ; grâce à son travail énergique il est nommé en 1887 et, dès lors, il fut le chirurgien assistant de Paul Berger, de Perier à Lariboisière et du professeur Pozzi à l'hôpital Broca.

Pour se préparer, il avait suivi la conférence de Paul Berger pour les hôpitaux et l'agrégation. L. Picqué en pril casaite la direction pendant dix ans. Il était très curieux à observer pendant l'argumentation. Très documenté et très exigeant pour l'ordre classique et méthodique, il ciuit avec respect l'opinion de ses maîtres vémérés.

Comme chirurgien d'Ivry, de Dubois, de la Pitié, de

Bichat, de Latiboisière, partout il fut d'une activité infassable, arrivant de très home heure, instruisant les exterues et les stagiaires, faisant des conférences ell-niques au lit du malade, domnant volontiers des malades à examiner aux candidats an bureau ceutral. Désirant pour ses opérés le maximum de soins, ses discussions avec a direction de l'Assistance publique étaient fréquentes. Il était très bon pour tout son entourage, collègues, élèves, amis, personuel et malades.

Après avoir été chirurgien adjoint des asiles, il fut nommé chirurgien en chef. Un pavillon modèle de chirurgie fut construit sous sa direction à l'asile Sainte-Anne, il y opérait le plus possible, voulant guérir ou soulager ces pauvres déshérités, dégénérés, véritables déchets sociaux de l'humanité.

A la Société de chirurgie, L. Picqué faisait souvent des rapports très étudiés, mettant au point les questions d'actualité. Très gèné par les conversations particulières, il se contentait de lire son rapport. Après sa lecture il me demandait souvent mon impression.

Son rêve avait été d'être membre de l'Académie de médeciue, Mais on peut dire qu'il a échoué en arrivant au port car il allait être bientôt nommé.

Déjà, pendant la paix L. Piequé suivait toutes les manceuvres annuelles du service de santé; dès le début de la guerre, il se fit mobiliser et dirigea le service chirurgiend de l'hôpital Bégin. Mais ce service ue suffisait pas a son activité, il partit pour les Dardanelles où son ceurage dans les tranchées fit l'admirration de tous. A Salouique, comune chirurgien consultant de l'armée d'Orient, il créa une Société scientifique dont il m'entretanit il créa une Société scientifique dont il m'entretanit

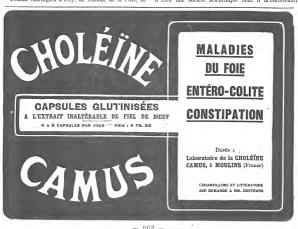

# MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût – bien-toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm3 : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS 

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à c

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### DIGIFOLINE CIBA

contient la totalité des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale, sans les éléments inutiles ou nocifs.

### REGULARISE ET TONIFIE LE CŒUR

Action constante, posologie commode Absence de troubles digestifs et d'effets cumulatifs

### COMPRIMÉS

Un comprimé (à 0 g. 10) équivant à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Tubes de 12 et 25 comprimés.

### AMPOULES DE 1 C/M3

pour l'usage hypodermique et intravelueux Une ampoule équivant à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Boîtes de 2, 5 et 20 ampoules.

### SACCHARURE DE DIGIFOLINE

Se prescrit aux mêmes doses que la feuille de Digitale titrée.

ECHANTILLONS of *LABORATOIRES* LITTÉRATURE :

CIBA STFONS (Rhone)



### NÉCROLOGIE (Suite)

souvent, et à la Société de chirurgie il vint faire des rapports sur les travaux de ses adjoints.

De retour ein Prquee, en février dernier, après une absence de deux ans, L. Picqué voulut eucore se rendre utile en acceptant une mission à Rome. Il partit et subitement nous reçûmes la nonvelle de sa mort. Il avait eu des accidents, qui mécssitèrent une opération malgrélauruelle il succomba.

Les brutalités de la destinée empêchent souvent un homme de remplir complètement sa carrière!

Les publications de L. Piequé furent nombreuses, car il aborda les sujets principanx de la chirugie, je citerai sa thèse d'agrégation sur les malformations congénitales de l'cell, la thérapeutique des maladies chirugicales des articulations, l'article Henrie de l'Encyclopédie de chirugie et ses nombreux rapports à la Société de chiruroie.

Son clève et neveu Robert Picqué, agrégé du Val-de-Grâce, agrégé à la Paculté de médecine de Bordeaux, membre de la Société de chirurgie, continuera à illustrer le nom

P. MAUCLAIRE.

### LE PROFESSEUR AGRÉGÉ MONGOUR

Le professeur agrégé Ch. Mongour, médecin des hôpitaux, chargé du coms de thérapeutique à la Faculté de médecine de Bordeaux, vient de suecomber à une longue et cruelle maladie. Il laissera le souvenir d'un esprit original, quelque pen paradoxal.

Née à Montluçon, le 11 décembre 1806, Charles-Hippolyte Mongour a fait toutes ses études à la faculté de médecine de Bordeaux.

Il est nommé médecin des hôpitaux au concours de 1894. En 1900, il prend part à Paris au concours d'agrégation des Paeultés de médecine et, le 3 avril 1901, il est nommé agrégé à la Paculté de Bordeaux dans la section de patholorie interne et médecine lévale.

Parmi ces travaux, qui portent tous l'empreinte de la personnalité de leur auteur, signalous en particulier eeux se rapportant aux maladies du foie et à la tuberculose.

L'impitoyable destin est venn briser toutes ses espérances; il n'e pa résister au surmenage intense qu'il s'était imposé. Il a été frappé à mort, du premier coup, de façon à rendre impuissante la science éclairée de ses amis, au moment où il allait recuellilir les fruits de son dur labeur,

### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le Dr Dagès. — Le Dr Bachelard, interne des hôpitaux de Lyon. — Le Dr Georges Martin, médecin aide-major de 1ºc classe, atteint mortellement en soignant des blessés sur le front.

Nécrologie. — Le D' Émile Colies (de Longwy), décédéen pays cuvalis. — Mes Parisot, femme de M. le D' Parisot, professeur à l'école de médeeine de Tours, mêre de M. Jean Parisot, médeein auxiliaire aux armées. — M. Maximilien Maxeomet, médeein auxiliaire, qui s'est pendu au Vald-de-Grâce. — M. Jean Tardieu, étudiant en médeeine, décorde de la médeille militaire et de la eroix de guerre. — Le D' Salzo (de Cenève).

Mariages. — M. le Dr André Caillet (de Reims), médecin aide-major, et Mue Suzanne Isidor. — Le Dr Pierre Pironneau, ancien interne des hôpitaux, médecin aidemajor de réserve, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de guerre, et M<sup>11e</sup> Mary Chaumel.

Faculté de médecine de Paris. — M. le Pr F. Widal, professeur de pathologie interne, est nommé sur sa demande professeur de clinique médicale, en remplacement de M. le Pr Landouzy, décédé.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

PINATEI, (Yvan-Fernand), médecin aide-major de 2º classe au 37º rég. d'infanterie coloniale : médecin d'un dévoument complet et d'une grande bravoure. Venu, sur su demande, d'une formation de l'arrière dans un corps actif. Très grièmement blessé, le 2 avril 1917, à son poste de combat.





# SEL DE

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURB ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

### TOUTES PHARMACIES

Echantilions au Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, Individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

### NOUVELLES (Suite)

M. HARMAN (Léon), docteur en médecine : médecin des hôpitaux de Reims. Professeur à l'école de médecine de Reims, a repris du service médical et chirurgical à l'hospice civil de Reims au moment de la guerre, et a, de lougs mois, continué à v taire de la chirurgie chez les civils et les militaires, au moment où cet hôpital était seul à recevoir les blessés, avec un dévouement de tous les instants.

Pour le corps médical. — Une délégation du groupe médical parlementaire a présenté à M. Godart, sons-secrétaire du service de santé, les desiderata du corps médi-

- 1º La nomination des médecins auxiliaires au grade de sons-aide-major.
- 20 L'avancement des médecins de complément et les distinctions à leur accorder.
- 3º La mise hors cadre des médecins âgés ou fatigués. 4º L'application de la circulaire nº 290 du 17 octobre 1916, relative à la nouvelle affectation des officiers du service de santé.

Cette circulaire devrait être modifiée de façon à remplacer l'ordre alphabétique, dans les listes de départ au front, par le temps de séjour au front et les blessures.

- La publication incusuelle de cette liste a été réclamée. 5º La délégation parlementaire a insisté de nouveau sur la nécessité de consulter les associations médicales de chaque département, pour l'organisation de la clientèle civile, dans les régions dévouvvues de médecins.
- 6º Enfin, la délégation a appelé l'attention du ministre sur les étudiants P.C.N. et sur les médecins et étudiants étrangers.

M. Godart a fait le meilleur accueil à la délégation ; il lui a dit que les demandes du corps médical lui apparaissaient justes et raisonnables ; que non seulement il les acceptait en principe, mais que, déjà, un certain nombre d'entre elles étaient en voie d'exécution.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin-major de 110 classe de réserve (à titre temporaire) : M. le médecin-major de 2º classe de réserve Chifoliau (Médéric-Emmanuel), chirurgien consultant d'une armée.

Au grade de médecin-major de 11º classe de réserve. le médecin-major de 1re classe de réserve (à titre temporaire): M. CAUJOLE (Paul-Ladislas), on mission; les médecins-majors de 2º classe de réserve : M. Marson-NEUVE (Joseph), 58° D. I.; M. LAJOUX (Gaston-Louis-Eruest-Henri), 5º région ; M. Combrer (Toussaint-Abel), 16e région.

Au grade de médecin-major de 2º classe de réserve : le médecin-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire): M. Lenormand (Pierre-Marie), 10° région.

Les médecins aides-majors de 120 classe de réserve : M. Leremboure (Gustave-Michel-Hyacinthe), ambulance de colonne mobile nº 4; M. Morisson (Henri-Marie-Raoul), hôpital temporaire nº 3 ; M. PIET (Prosper-Louis), ambulance alpine no 5; M. Hahn (Victor-Lucien), D. E. d'une armée ; M. FABRE-PITOISET (Louis-Honoré-)

(Louis-Gabriel-Auguste-Jean-Baptiste), 85° R. A. L. 3º groupe; M. LEYNIA DE LA JARRIGE (Joseph-Jean-René), dépôt d'éelopés d'Abbeville; M. DUMESNIL (Alphonse-Adolphe-René), ambulance 11/3; M. TRUCHET (Frédéric-Joseph-Marie), direction du service de santé 14º C. A.; M. LOUVRIER (Gabriel-René), 31º rég. d'infanterie; M. Antoine (Edouard-Heuri-Joseph), 35° rég. d'artillerie; M. DEVERRE (Charles-Georges), ambulance 6/4; M. VALIDIRE (Pélix-François-Alfred), 33º rég. d'artillerie; M. PRUNIER (Jean-Marie-Joseph-Georges), ambulance 11/6; M. BRULÉ (Marcel), laboratoire de bactériologie du 36° C, A.; M. Audibert (Alphonse-Elie). 16° rég. territorial d'infanterie; M. Chatanay (Marie-Joseph-Yvan-Gabriel), ambulance 8/14; M. CARETTE (Louis-François-Pierre), ambulance 14/13; M. Chalter (Audré-Augustiu-Autoine), ambulance E. 220; M. Saint-Pierre (Joseph-Honoré), 2º rég. de chasseurs d'Afrique ; M. BAX (Pierre-Maric-Lucien), G. B. C. 6; M. AZAM (Jean-Lonis-Joseph), 1er rég. d'infanterie ; M. MERLE (Pierre-Antoine-Louis), Q. G. d'une armée ; M. Schmeltz (Ch.), centre de stomatologie de Toul; M. JACQUOT (Jules-Engène-Auguste), dépôt d'éclopés de Rambervillers; M. BOUVIER (Maric-Joseph-Jules), ambulance 10/6; M. COUDRAY (Maxime-Ulysse-Marie-Louis), 87° rég. A. L. T.; M. BOYER (Gabriel-Amable-Fernand), ambulance 2/155; M. HELBECQUE (Charles-Etienne-Camille), ambulance 2/3; M. ROUCAYROL (Ernest-Pierre-Hyppolyte) ambulance 15/6; M. LE BLAVE (Jean-Marie-Roné). G. B. C. 39; M. DUMONT (Armand-Maurice), 5° groupe de bataillon de chassenrs; M. Constans (Adrien-Honoré-Marie), 10° rég. de dragons ; M. CARON (Marcel-Auguste), 34° rég. d'artilleric : M. PARRICAL DE CHAMMARD (Tean-Joseph-Henri), ambulance 8/12; M. DAUNAY (Robert-Louis-Victor), 25° rég. d'artilleric ; M. VINCENT (Frédéric-Max), 9º rég. de chasseurs ; M. CARDOT (Georges-Eugène), ambulance 5/8; M. VACUEZ (Etienne-Louis-Marie-Engène), ambulance 11/2; M. TAUBMANN (Charles), ambulance 3/62; M. NALPASSE (Valentin), Gr. des Esc. du C. R. P.; M. BEAUCHESNE (Pierre-Joseph-Marie), ambulance 6/17; M. BOURRETÈRE (Jean-Jacques-Emile), hôpital temporaire nº 9; M. Duric (Etienne-Antoine-François-Alexis), G. B. D. 24; M. ROUANET (Aimé-Armand), H. O. E. 9; M. LANDRIN (Albert), gouvernement militaire de Paris ; M. BOUREAU (Maurice-Louis-Charles), gouvernement militaire de Paris; M. Lemaire (Louis-Achille), gouvernement militaire de Paris; M. Georges-Engène-Albert), 5° région ; M. Liè-VRE (Louis-Fernand), 5e région ; M. JULLET (René-Maurice-Elie), 50 région ; M. Halimbourg (Ernest). 6º région ; M. LOMBART (Marie-Henri), 6º région ; M. PI-GEON (Louis), 9º région ; M. AUBRY (Jean-Marie), 10º région ; M. TROUILHET (Emile-François-Léon), 12e région ; M. VERDEAUX (Annet-Marie-Aimé), 12º région ; M. Hou-SELOT (Antoine-Gabriel-Gaston), 12º région ; M. LAN-DOLT (Marc), 130 région ; M. COLDERY (Hyacinthe-Georges-Marie-César), 13º région ; M. HORAND (René-Jean-Charles-Lucien), T. S. P. L. M. 25; M. Deltell Denis), 14° région M. Pietkiewicz (Valérien-Boleslas), ENTÉRITE

DE L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

S-SAINT-JEA

Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte VALS PRÉCIEUSE



Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes les formes la Faiblesse I'Epuisement

## Phosphate | vital

Glycérophosphate identique à celui de

de Jacquemaire ECHANTILLONS : Établissements JACO-MAIRE . Villefranche (Rhône)

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

> Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

### MIERS-SALMIÈRE (LOT)

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPES et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques.

AU L'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE

Saison thermale de Mai à Octobre.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

PRODUITS DE RÉGIME

### Cн. EUDERFE

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les pharmaçie

### NOUVELLES (Suite)

13° région ; M. Pous (Achille-Heuri), 13° région ; M. BoLopuv (Jean-Alphone), 13° région ; M. DARIN (ErnestPierre), 13° région ; M. GAVARD (Constant-Alexis-Octave),
Afrique du Nord ; M. Likeu (Louis-Joseph), Afrique du
Nord ; M. DORNAUN (André-François), Afrique du
Nord ; M. MALINE (Parnçois-Joseph), Afrique du
Nord ; M. MALINE (Parnçois-Joseph), Afrique du
M. Nord ; M. MALINE (Parnçois-Joseph), Afrique du
M. Nord ; M. MALINE (Parnçois-Joseph), Afrique du
M. Nord (René-Augute-Henri), 20° région ; M. MALINEN
(Marie-Arthur-Joseph-Gabriel), troupe de Chine ; M. LouLouis (Guillame-Editeme), en mission i M. Pazou (EugèneJean-Césaire-Joseph), inission d'essais, vérifications et
expériences techniques.

Au grade de môdecin aïde-mojor de 1º claise de riserie. In mêdecin side-mijor de 0º c claise de refere e 10. M. MARROT (Ettenuc-Lange-Lucien), 211º rég. territorial d'infanterie; M. ROGER (Bugdene-François-Marie), G. B. D. 73; 1. M. CHILLAMONOT (Barthéliemy), G. B. D. 73; 1. M. ADSWIT (Paul-Louis), Sie rég. territorial d'infanterie, Au grade de pharmacien-major de 2º claise de riserve.

les pharmaciens àides-majors de 1º classe de réserve;

M. EYSSERU. (Géorges-Paul-Gabriel), ainbulance de
colonne mobile nº 4; M. TETARD (Géorge-Antiona),

G. 1½ din Bourget; M. LERRENRE (Albert-AnguisteHonoré), ambulance 5/21; M. DEVENSQUE (Faul-GeorgesPélis), H. O. E. 14; M. LEVASQUE (Faul-GeorgesPélis), H. O. E. 14; M. LEVASQUE (Faul-GeorgesPélis), H. O. E. 14; M. LEVASQUE, (Faul-GeorgesPélis), H. O. E. 14; M. LEVASQUE, (Faul-GeorgesPélis), M. O. E. 14; M. LEVASQUE, (Faul-GeorgesRevandre-Clément), G. B. C. 17; M. MAVVASUE,
(Charles-Pierre), ambulance 2/57; M. TOTTM (HenriAuguste-Antoine), ambulance 10/3; M. ARNOLD (LouisRend), G. B. C. 33; M. CHINSSE (Henri-Charles-Gaston),

ambulance 3/70; M. DREULLE (Victor-Clément-Henri-Joseph), région du Nord; M. LAHAVE (Raphaël-Alfred), 6° région; M. AMIRAULT (Jules-Georges), 9° région; M. PHILIPPE (Jean-Raoul), 18° région.

Au grade de médecin-major de 1º classe de l'armée territoriale, les médecins-majors de 2º classe de récru-M. Překmicouer (Auguste-Edmond), H. O. E. nº v.; M. Grance (Jean-Baptiste-Maurice), 10º rég. d'infantric ; M. Bout (Alfred-Jean), ambulames 5/67; M. Os-MOST (Maurice-René), 10º région ; M. Canocins (Paul-Georges), service médical de l'administration centrale du ministère de la Cuerre.

Les médechis-majors de 2º classe de l'armée territoriale : M. CARPINTITIR (Prosper-Léon), H. O. E. 7/a: M. BOIN (Espeñ-Marie), höpfial du Laxembourg à Meaux; M. Drison. (Paul-Narcisse), ambulance (d); M. PIRROI. (Marties-Antoine), ambulance Depew; M. PARTIÉ (Přançois-Florentin), gouvernement militaire de Parls; M. VICARUD-DUUVU DE SART-FLORIKY, (Antoine-Alfred), 12º région; M. KHAN (Léon); 15º région; M. Michiel, Anatole-Edonard-Anguste); 10º région; M. Michiel, Chouis-Ottave-Claude-Victor), Afrique du Nord; M. HOUTE (Joseph-Julien-Aristide), Maroc; M. LAIRQUE (Louis-Bouard), sous-seréfariat d'État. des inventions; M. RAMONO (Pierre-Pélle), 2º région.

Au grade de médecir-major de xº classe de l'arméte territotoriale, lei médecin-majors de xº classe de l'arméte territoriale (à titre temporalre) M. DUROUV (Roger-Charles-Edinond), ambulantec 1/6; M. RIVERGE (Paul-Joséph), 104°16; territorial d'infanterie; M. MACSINZ (Albert-Eugene-Charles), 6º région; M. LORTAT-JOCO (Antothe-Hipophyte-Léon), 12º région; M. LORTAT-JOCO (Antothe-Hipophyte-Lore), 20º région; M. CHOMFRET (Alexandre-Eugène-Joseph), 20º région; M. CAPATET (EMILE-Arthur), région du Norid,

# VITTEL

### GRANDE SOURCE

### SOURCE SALEE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

constipation — congestion du foie

### Iodéine MONTAGE

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX

PILULES (0,01) EMPHYSEME

ASTHME

PILULES (0,01) EMPHYSEME ASTHME

Broméine Montagu

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (8.03)

SIROP (0.00) | TOUX nerveus PILULES (0.01) | INSOMNIES

RMPOULES (0 00) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### CHLOROFORME DUMOUTHIERS

PRÉPARÉ L'ASCIALEMENT POUR L'ANVESTIMENT :

n flaconnage, en tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altération.

Pharmacle DUMOUTHERS, 11, Rus de Bournome. PARIS.

### CHRONIQUE DES LIVRES

La névrose d'angoisse, par le D<sup>r</sup> F. HECKEI, 1917, I vol. in-8 de vII-535 pages (Masson et C<sup>1e</sup>, éditeurs, à Paris).

M. Heckel est un esprit très personnel. Nous lui devona deux ouvrages, Grandez et pétities obietifs, Culture physique et cures d'exercices, où, s'embarrassant peu des théories régianntes, il a développé des lôdes originales, parfois andacieuses, mais tonjours intéressantes. Aujourd'ini, sous le titre peut-être trop restrictif de La nérose d'angoisse, il aborde en réalité l'important et difficille problème des rapports des maladies organiques en genéral, et des maladies de la nutrition en particulier avec l'angoisse, l'hyperémotivité et même tous les troubles considérées en général comme nerveux.

Le trouble nerveux peut être l'origine de la maladie de la nutrition. Personne ne le nie. Personne ne doute non plus que l' « arthritisme » ne soit un terrain sur lequel se développent à merveille les divers symptômes névropathiques. Le mot créé par Landouzy, et si fréquemment employé, de « neuro-arthritisme » témoigne qu'il existe des hybrides de la névrose et de l'altération trophique. Quelle est la fréquence de ces hybrides? Pour M. Heckel, il n'existe pour ainsi dire pas de type de maladie de la nutrition exempt de métissage nerveux, « Tout patient atteint d'une des grandes maladies de la nutrition : diabète, obésité, goutte, Basedow, maigreur, migraine, asthme, lithiase, rhumatisme, ou de l'un des syndromes nutritifs secondaires, que j'ai dénommés «tropho-syndromes» a été, est, ou sera atteint d'émotivité morbide.

Cette émotivité morbide peut précéder et créer des maladies organiques. Elle peut surtout les simulor M. Heckel est certainement dans le vrai en l'affirmant, peut-être trouvera-t-on qu'il exagère un peu, quand il admet que 95 p. 100 des maladies dites de l'estomac ou de l'intestin resortissent à la névrose d'angoisse.

Il n'en est pas moins vrai que, même dans les parties de son livre qui prêtent le plus à la discussión, M. Heckel est intéressant, La fancese de l'observation dans l'analyse des cas cliniques, l'originalité des interprétations, a chaleur et la conviction de la discussion retienment l'attention. L'auteur étudie successivement, et presque exclusivement sur des documents personnels, les symptômes, les causes, la pathogénie, l'évolution, le pronostic des états émotifs et anxieux. Il termine par un chapitre sur le traitement riche en utiles indications,

Dans tout le cours de l'ouvrage abondent les observations et les idées originales. M. Heckel s'efforce d'apporter un peu de clarté et quelques idées directrices dans un sujet particulièrement touffu. Toutes ses opinions me seront pas admises sans conteste. On le discutera, mais il n'est pas de ceux qui redoutent la discussion, et il semble au contraire éprouver une certaine satisfaction à rompre des, lances contre les doctrines classiques Il fant avougr d'ailleurs que ses coups de lance tombent parfois exactement à nu défant de la culrasse.

G. LINOSSIER.

Nouvelles méthodes de séro-diagnostic, par E. Joi-Train. 4º édition, 1916, 1 vol. in-8 de 414 pages avec 7 pl. (A. Maloine).

Le succèa qui a aceueilli l'excellent volume de M. Joltrain, dont a paru fecemment la quatrième édition très remaniée et augmentée est la preuve de son utilité. Comme le dit le professeur Gaucher dans sa précace, « si les descriptions contenues dans ect ouvrage ne comportent, malgré leur précision, aucune aridité et sont d'une lecture aussi atteclante, cela tient à ce que M. Joltrain a lui-même pratiqué chaque méthode, expérimenté chaque procédé et qu'il a cherché à en déterminer la valeur.

Le chapitre des réactious humorales s'élargit saus cesse et, au premier rang, la réaction de Wassermann est actuellement d'usage courant. L'histoire de cette réaction est faite lei de manière très complète et sa valeur y est nettement précisée. Les autres réactions de la syphilis, celles des mycoses, du kyste hydatique, de la lèpre, du mycosis fongoide, de certaines maladies infectieuses, le séro-diagnostic de la grossesse sont tour à tour envisagés et on ne saurait trop recommander la becture de ce volume à tous les médecies soucieux de se tenir au courant de ces importantes questions. M. Joltrain est un guide clair et précis qui a excellemment mourte la valeur de ces nouvelles méthodes et l'étendue des conséquences ou on en peut tire.

P. LEREBOULLET.

# H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

### 'Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES'

OVARIQUE, THYROÏOIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C', 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

### VARIÉTÉS

### A PROPOS DU PAIN COMPLET

A M. le professeur Gilbert, directeur du Paris médical.

Mon cher ami

Je ue veux pas abuser de votre hospitalité : je vous demande simplement la permission de dire un mot du pain complet, auquel M. Granjux a consacré une ehronique dans votre numéro du 23 juin.

Le journal l'Œuvre a publié divers articles sur le pain complet italien par germination, dont il s'est fait le défenseur et le propagateur parmi nous. L'un de ces articles porte la signature du Dr R. Bl. Le journal le Pays, relevant ce fait, m'a reproché de n'avoir pas signé de mon nom tout entier. J'ai envoyé une rectification qui n'a pas été iusérée : je déclarais que l'article en question n'était pas de moi et que je n'avais pas le monopole de ces initiales.

Le fait en lui-même est saus importance ; je ne m'attarderais pas à vous le narrer, si je ne me erovais pas autorisé, précisément, à dire un mot sur le pain en question.

J'ai vouln me rendre compte des qualités du nouveau pain. Peudant dix à quinze jours, on n'a mangé chez moi que ee pain-là et la maisonnée tout entière s'accorde à reconuaître qu'il est excellent ; quelques amis, qui ont partagé notre repas de guerre et parmi lesquels se trouvent des médecins, sont également de cette opinion. An début, quelques fournées ont été mal cuites, voire sabotées, mais la fabrication s'est améliorée et le Produit s'est montré des plus recommandables, à tous égards, et

nettement supérieur au paiu qu'à la même époque uous livrait notre boulanger ordinaire. Ainsi peuvent s'expliquer les divergences qui existent entre mon expérience prolongée et celle peut-être unique de la « comp composée de praticiens », dont le Pays relate le Asi défavorable, sans eiter aucun nom.

Quel intérêt avez-vous, me dira-t-on, à pain, que la commission susdite a condamit I vous le dire. Nul ne m'a prié d'intervenir ; ett on tenté de le faire, que je me fusse rebiffé violemment, mais je vois une vérité à dire, une erreur à rectifier, un réel service à rendre à une population que menacent les restrietions alimentaires : ce sont là pour moi des raisons suffisantes de déclarer que la question est mal jugée et que la panification nouvelle est bien loin de mériter le discrédit dans lequel on veut la faire tomber. J'estime, au contraire, qu'elle doit être encouragée et que l'intérêt général exige qu'ou la fasse couuaître,

Est-ce faire le ieu de l'industrie italienne que de parler ainsi? Nullement, car, comme le Dr A. Courtade l'a montré à la Société de médecine de Paris, le 25 mai dernier, la méthode prétendue nouvelle et d'iuvention italieunc est en réalité française et date de cinquante aus bicutôt. Le 26 septembre 1870, Payen la faisait connaître à l'Académie des sciences; à la séauce suivaute, Mège-Mouriès en précisait le mode opératoire et révélait que, depuis plus de six ans, l'usine de la Ville de Paris fabriquait avec du blé entier, imbibé d'eau, du pain de première qualité. Depuis lors, cette fabrication a pris fiu,



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATĖE CAFÉINÉE édicament régulateur par L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le médicament de choix des diopathies, fait disparaître excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la cardionathics.

Le traitement rationnel de l'ar-ihritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires. plus heroique pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque les œdemes et la dyspnée, ren préselérose, l'albuminurie, l force la systole, régularise le cours du sang. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

LITHUNEEL

saits qu'on puisse dire ni quand ni pour quelle raison. Il ne faut sans donte voir là qu'un triomphe de la roulene, qui est toute puissante en France. Il n'en est pas moins vrai qu'à cette époque l'essai avait été satisfaisant.

Des raisons scientifiques encore pen répandues, mais de la plus haute importance et tout à fait déterminantes dans la question qui nous occupe, plaident d'ailleurs en favenr du pain complet, c'est-à-dire englobant d'une façon intégrale, sans aucune suppression ni déchet, les diverses parties constitutives du grain de blé, par conséquent tout le son y compris. Ce dernier renferme des vitamines, substances chimiques exerçant une action excitatrice des plus énergiques sur le métabolisme. Leur suppression, par le rejet du son, eause des troubles nutritifs plus ou moins profonds et notamment des accidents nerveux caractéristiques. Le régime varié de l'homme peut empêcher l'éclosion de pareils phénomènes les vitamines des légumineuses, par exemple, se substituant à celles du blé, mais ces phénomènes ne manquent pas de se manifester, chez les individus faisant usage de céréales décortiquées d'une facou exclusive ou dominante. Telle est l'étiologie si longtemps controversée du béribéri, du scorbut et, dans une certaine mesure, de la pellagre elle-même. La restitution du péricarpe au régime ordinaire on, plus simplement, l'usage désornals régulier de grains non décortiqués fait promptement disparaître les divers symptômes de l'audiamissa. De nombreuses expériences mettent hors de doute ces faits curiens; en France, MM. Weill et Mouriquand, de la Faculit de médecine de Lyon, ont publié de ct égard une série de travaux d'un grand intéret lou doit done reconnaître au pain obtenu avec du blé trempé dans l'eau mie valeur nutritive absolne, que ne possède pas notre pain oficiel actuel, puisque celui-cal laisse encore sans utilisation une notable partie du grain, précissement forméé du péricarpe, sège des vitamines. La physiologie plaide done nettement en faveur du reverne

Après cela, faut-lì s'arrêter à la pauvre argumentation du journaliste qui prétend que, «en opérant sur le blé tel quel, les microbes apportés par la terre et les poussières adhérentes aux grains provoqueraient rapidement de la patréaction? ». La piête ne passe donc pas par le four, dont la température atteint et dépasse 250°? Oue microbe résisterait à une availle challeur.

Professeur R. Bi, anchard.

# DIGITALINE crist.

Académie de Médecine de Parit. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
GRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr.
GRANULES ROSES
au 1/10° de milligr.
AMPOULES au 1/4 de milligr.
AMPOULES au 1/4 de milligr.
APOULES au 1/4 par lie.

# NATIVELLE

pain « nouveau ».

L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS Lac de Genève (Haute · Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)

Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### PRÉCIS D'HYGIÈNE

Par le D' MACAIGNE Professeur agrégé à la Faculté de médocine de Paris.

i vol. in-8 de 427 p. avec 121 fiz., cart. (Biblioth, du Dactorat). 10 fr

### o. Josué

### Sémiologie Cardiaque

Les localisations cardiaques

(Actualités Médicales)

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France); 16 fr. (Étranger),

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros movennent 3 fr. 50 pour la France.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance ni d'Accidents d'Iodisme

PRODUITS ORGANIQUES DE

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prosietiques, atiques, Surrénales, Pancréstiques, de Thymus, de Corps thyroide, etc.

DOSE: Ces diverses capsules t'administrent a la dose de 2 d 6 par jour. Pharmacie VIGIER, 12, houl. Bonns-Nouvelle, PARIS

BLESSÉS

BAÎN DE LUMIÈRE

'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

### BAIN P.-L. CARRÉ ANT

IODO-BROMO-CHLORURÉ Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV.),

Bain de Mer chaud, chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

# PipérazineMIDY

*l'anti-urique* 



VAL-MONT-LA COLLINE MONTREUX-TERRITET

600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement diététique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritisme, goutte, diabéte, obésité,amaigris-aement, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomac, intestins, folo); des maladies des reins et des troubles de la circulation.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE 5 Médecins et un chimiete attachés aux établissements, Docteur Widmer, Méde

Artério Sclérose Presclérose, Hupertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Sclerose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Bue de Miromesnii, PARIS







### TÉLÉPHONE 114

### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

### MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

Extralt de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

De 2 à 6 sphérulines

par jour.

dosées à 10 e/gr.

En sphérulines

MONCOUR insuffisance rénaie Albuminurie Néphrites, Urémie En sphérulines

Extralt rénal

2 à 8 par jour

dosées à 15 elor. De 4 à 16 sphérulines par jour.

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes dosés à 5 e/gr. En suhérulines dosées d 35 elar.

Aménorrhée · Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 elar. De i à 4 bonbons par jour. De 1 à 3 sphérulines

Poudre ovarlenne

MONCOUR

par jour.

Autres préparations MONCOUR Extrait

de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

De l à 6 sphérulin Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliprent que sur prescription médicale

# DL Granulé

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

# ODALOSE GALBRI

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chets des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Muse, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, aoec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médacine da Paris 1909

### Médication phagocytaire

NUCLÉO PHOSPHATÉE

# NUCLÉATOL

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

### NUCLÉATOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les flèvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLÉATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

### NUCLÉATOL GRANULÉ « COMPRIMÉS

(Nucléophosphates de Chaux et de Soude)
DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. — S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthènie, Groissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉARSITOL

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique)

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique),
S'emploie sous forme de:

### NUCLÉARSITOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le **Nucléatol Injectable**.

### NUCLÉARSITOL GRANULE et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Déblités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

### TRYCHNARSITOL

INJEC

= Complètement indolore

(Nucléophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (0gr. 00:etc. do Méthylarsinate de Strychiars paramouie de 20.0.)

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

ROMFU (Prédérie), médecin-unjor de 1ºº classe à la do d'utient d'inflanterie: médecin romarquable par veç qualités militaires et professionnelles. Du 21 août au 5 septembre, du 11 septembre au 19 septembre, du 29 octobre au 11 novembre, a sassuré les évacuations des blossés sur des vottes difficilement pruteables et soneent violemment homardées, se rendant, de four et de nuil, partout où au présence pouvait être utile avec un parfait mépris du danger. A su donner à son groupe une magnifique impulsion de dévouement et de courage.

SILVESTRE (Victor), médecin alle-major de 2º classe au 32 de l'eng. d'infanterie : a fait l'admiration de tous par son courage, le sang-proid et le dévouement avec lesquels il a pansé les blessés sons les plus violents bombardements. A tél mortellement blesse, le 8 octobre, alors qu'il donnait ses soins à un blessé tombé à ess cétés.

NAIN (Fletre-Paul-Alfred), médechi aide-major de 2º classe au 2º abtaillon de chassens alpha: médechi sided'un dévouement parlait. A assurd, du 4º au 8 novembre, dans des conditions particulièrement difficiles, le service très dur du poste de secours avancé qui lui avait été conjé, Est allé, à Puiseurs reprises, ivaçui une premières liques, s'assurer par lui-même que tous les blessés de la journée délient vérnée.

LAMBERY (Maurice-André), médecin auxiliaire at 41º batullion de chasseurs à pied: yeme médecin d'une theacité et d'un découment à toute épreuse A fait, à maintes reprises, l'admiration de ses chefs et des chasseurs du batullion par son absolu mépris de danger. A été glorieusement lut à l'ennemi en suivant une vague d'essaut, afin de trocklet plus varidement à la rière des bisents de trocklet plus varidement à la rière des bisents.

RAULT (Fernand), médecin-major de 2º classe au 115º Fég. d'infanterie: médecin militaire hors de pair. D'un devoument professionnel et d'une bravoure personnelle au-dessus de tout éloge. Pendant treize muits, du 15 au 27, ivillet 1916, dans des circonstances rendues particulitrement périlleuses par le terrain d'ecouvert et par le bombordement incessant de l'ennemi, "a pas hésité à pareoniri lui-même le terrain des attaques pour s'assurer qu'aucun blessé ne restait oublié. A obtenu de son personnel un effort splendide par son suel exemple.

DAUTIT (Jean), médecin afde-major de 2º classe an cir batallion de 1º chaseure à poil a eucore donne, pendant l'attaque du 18 octobre 1916, d'innombrables pracues d'un courage, d'un dévouement hors de pair, parcouvant sans cesse les liques les plus exposées à la recherch des blassés. Après la velève du batallion, a demandé à vester jusqu'à ce qu'il ait plu raumeur tous les blassés du batallion.

GUILLOT (Félix-Victor-Andrel), médecin side-major de ze classes ûn vozo rêg, d'artillerie lourde: ndécin d'un devouement admirable et d'un couvage à toute épreure. Le 15 octobre 1016, sous un hombardement très violent et très précis d'obus de lous calibres, es allé près des pièces soigner ses hommes menacés d'asphysie dans un abri, doni les daux curirles avaient été obstruées par des obus de gros calibres, A sauxé quatre hommes sur cinq, blen qu'attein lui-ménu d'un commencement d'asphysie (dé)à ctié deux inésso.

Station, (Paul-Marie-Pierre), médecin auxiliaire au 29 bataillon de chasseura alpins: médecin auxiliaire d'un dévouement et d'une conscience admirables, a tonjours fait l'admiration de lous ses camarades pour le zète d'une mépris du danger avec lesquels il a secours, panel, sauré de nombreux blessés, quelles que jusseni les difficultés et se dangers de a situation. S'est acquist se nouveaux titres pendant les dernitres opérations au cours desquelles, pari comme tonjours avac les vaques d'assaut, il a multiplé ses soins sur la ligne même, assurant utilement, à certains moments, la listoin teatique; ést préaligul dans un dévouement complet, en mépris des feux d'artillerie et de mitrail-leusse ennemies.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Natrusthênie, Hystèrie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nèrveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hts, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE

Maladies de la Poitrine
Par le Dr SOULIGOUX
Chirurgien des Hôpitaux de Paris
volume grand in 8 de 282 pages, avec 48 figures.
Broché. 6 fr. — Cartonné. 7 fr. 50

- 269 -

### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, - Le total de la souscription au 15 mai 1917 s'élève à 767 000 francs.

Souscriptions reques du 1er au 15 mai 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels).

34 050 francs: Les médecius de l'Uruguay, 500 francs: Dr Paul Delbet, Paris (2º vers.), 200 francs: Dr Houdart, Tuuis (Tunise) (3º vers.), 200 francs: Dr Houdart, Tuuis (Tunise) (3º vers.), 200 francs: Dr Audré, Naucy (M.-ct-Mos.) (2º vers.)

200 frames: D\*\* Audré, Nauey (M.-et-Moš) (z\*\* vers.). – Nicvel, Hrest (ş\*\* vers.). – Simonin, Orléans (Lörte). 120 frames: D\*\* Claisse (P.), Paris (y\*\* vers.). 100 frames: D\*\* Claisse (P.), Paris (y\*\* vers.). 101 frames: D\*\* Claisse (P.), Paris (y\*\* vers.). — H. Cettin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Fovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Fovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Fovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Fovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Hovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Hovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Hovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Hovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Hovean de Courtin (Mile le D\*\*), Genéve (Skiisse). – Martin, Chapelle Basse-Mer (Colive Infriceure). – Nadet, Paris. – Therre (Aimé),

Vichy (Allier).

Welly (Allier).

Welly (Allier).

68 frants: D\* Springer, Alençou (Orne) (2\* vers.).

60 frants: D\* Le Guen, Aurry (Morbilan) (2\* vers.).

60 frants: D\* Barber, Landivisian (Finistère)

50 frants: D\* Barber, Landivisian (Finistère)

Grist, Limoux (Aude).

Paris (6\* vers.). — Cautier, Bordeaux (5\* vers.).

Paris (6\* vers.). — Cautier, Bordeaux (5\* vers.).

Gritt, Limoux (Aude).

Grilloud, Moute-Carlo (5\* vers.). — Mazeroux.

Barberoux (4\* vers.). — Le devre (E.). Paris (4\* vers.). — Mazeroux.

Barberoux (4\* vers.). — Le devre (E.). Paris (4\* vers.).

Gridle, Le Cannet (Alpes Maritimes) (3\* vers.).

Gridle, Le Cannet (Alpes Maritimes) (3\* vers.).

Frott (Gascou) Paris. — Kojing, 34% infantice, section (3\* vers.).

Gridle (4\* vers.).

Grid (120 vers.)

30 francs: Dr Touillou, Bourg (Ain) (10<sup>6</sup> vers.). 25 francs: Dr Oppenheim, Paris (2<sup>o</sup> vers.). 20 francs: Dr<sup>8</sup> Bories, Marseille (2<sup>o</sup> vers.). — Colombe,

20 francs: Drs Bories, Marsellie (2º vers.). — Coronno, alde-major, ambulance 5/59, sectour 164. — Dupré, Bourg (Ain) (2º vers.). — Faucompré, Gueux (Marne). — Gauthier (L.). aide-major, Nogent-le-Kot (E.-et-L.). — Michiels, Moyant (M.-et-L.). (2º vers.). — Morvant, Foucation (Finistère). — Ort, ambulance no a succession of the coronal (Finistère). — Ort, ambulance no a succession of the coronal (Finistère). secteur 21. — Pecker, Saint-Germain-en-Laye (S.-et-O.),

 Roux, médecin-major, Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie). — Roux-Pressiueug, uiédecin-chef de 20 elasse, de la marine, à bord du Diderot, Marseille.

15 francs: Dr Barbet (Paul), 7e dragons, Melun (S.-et-M.) (2e vers.).

(8.-éc-t.)]. (2\* pers.).

10 francis: NA Abrebat, Tunis (Tunisie) (versement fait par le D'Houdart). — De Berbez, Nolay (Côte-d'Or). —

Caudron, Paris. — Danney, Douarneuer, Clinisère) (Pinisère) (P

Coste, aide-major de 1<sup>re</sup> classe, ambulance 4/56, secteur 202. — Dauchez, Versailles (3º vers.). — Deschamps teur 202. — Daudere, Versailles (§ vers.), — Deschamps Flerre), Orleans. — Eltenne, Faris. — Fernagut, Saint-Pierre sur: Dives (Calvades) (§ vers.), — Foncaud, médiner sur de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la

Engagements de versements mensuels reçus du 1er au 15 mai 1917.

MM. les D\*\* : Combes (M. et-M.), 5. — Cossa (Edouard) (Alpes Maritimes), 5. — Desehamps (Pierre) (Loiret), 5. — Pernagut (Calvados), 5. — Fouenad (mobilisé), 5. — Prestier (Léon) (Ardéche), 5. — Godard (Sarthe), 5. — Lassiquarde (Ch. Inf.), 5. — Toisnel (Calvados), 10. — Payol (Hte-Savoie), 5. — Pervés (mobilisé), 5. — Therre Payot (Hte-Savoie), 5. — Perves (monise), 5. — Therre (Aimé) (Allier), 20. — Toulze (Loiret), 10. Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (saus indication de nom) de l'Association générale des

médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8º)

La Caisse d'assistance médicale de guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 p. 100 affectés à ce service, une somme de 65 932 francs.

### BROUARDEL-CHANTEMESSE-MOSNY

### TRAITÉ D'HYGIÈNE FASCICULE VI HYGIÈNE SCOLAIRE

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. de l'Hôpital des Enfants-Malades

GENÉVRIER

Ancien interne des Hôpitaux de Paris, Médecin-Inspecteur des Ecoles de la Ville de Paris.

### TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Par A. MANQUAT ie de médecine, Aucieu Professeur agrégé au Val-de-Grâce.

Membre correspondant de l'Acad Sixième édition revue et augmentée. 1914-1917, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr.; reliés...... 48 fr.

Chaque volume se vend séparément. 12 fr. 12 fr.

broché : 10 fr. relié.... 

1914, 1 vol. gr. in-8 de 588 pages, broché : 10 fr.; relié..... 12 fr.

# URASEPTINE ROGIES

SESESES ESTATES ESTA LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE :

HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE et SCROFULE insticiables de l'Huile de Foie de Morue DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES Névroses et Psychoses Dyshépatiques

EPILEPSIE - NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS TOXHÉMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasma, Ephélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES

(Acaé, Furonculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) 25252525252525 MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France : 6 francs EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et sunctionnée par des milliers d'observations ou même d'auto-observations de succionite plu est ministre d'ouvertaint un nimer d'autosseré page de la contraction de l'autorité de la glorifie Elle constitue une l'hérapeutique comblet el prévirée, Elle constitue une l'hérapeutique comblete, en péculeur sets répécifique de malladie, du FUEI QUE, SUISSE, ESPACINE, ITALIE, PORTUGAL. RÉP, ARGENTINE et des VOISS BILLAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en déviend. Un trainement dépreuve par la PARSILLAIRE permet d'affirmet d'une deviend de l'autorité de l'autorit le diagnostic causal dans les cas incertains où il améne la guérison, au même

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

La PANBILINE, traitement total des maiadies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-ment en une association qui exalte Ieurs propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à des de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède. - Demi-dose pour les Enfants.

**DÉPOT** chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE,

'in unagnosita causai unais se san interiorismo un autoris a guerinosi, au mente
tire que son cheia, garbis un tempo d'application suffisant, autoris è recourir
'Intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voies biliaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la stecine. suecine. Agissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenèse normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à dosc Uppmant zur et erzetus digestil, avant tout par le rétablissement de la billigenées normale, la médication excrec, en outre, bien que ne renfermant aucune d'rouge à done gratieun applie autres, mae action d'érecte au la motriet de la sécrition de l'invisional vielle avant d'atte physiologique dans les expériences de perfension interfinants que le compart de la compartie de la com

# MORRHUETINE JUNGK

Lla dose moyenne d'une cuillerée à dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ.



### PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - bien tolére

### Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cmª : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS



## CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Brønchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

# ESTOMAC

# SEL DE

# HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURÉ ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

0 0

## TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Fiacons et petites bestes de poche hors commerce). aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellsment, tux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Décteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PA

PARIS

### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - Le médecin auxiliaire Jean Lecerf, interne des hôpitaux de Paris. - Le capitaiue Perdinand Belmont, interne des hôpitaux de Lyon, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de guerre.

Nécrologie. - Le Dr Dollieule, médeciu en chef de 1re classe de la marine. - Le Dr Charles Bourdillon, médecin principal des douanes à Marseille. - Le Dr Louis Augier (d'Evaux-les-Bains), médecin aide-major. - Le Dr Bergoend (de Thonon-les-Bains), médecin aidemajor, mort accidentellement en service commandé. -Le Dr Feruand Le Corre, médeciu adjoint des hôpitaux d'Angers.

Mariages. - M. James Moore, interne des hôpitaux de Paris, et Mue Sabine Besson, interne des hôpitaux de

Collège de France. - Une nouvelle chaire de chimie organique a été instituée au collège de l'rance. L'Académie des sciences a désigné pour cette chaire, en première ligue, M. Moureu, professeur à l'École de pharmacie, membre de l'Institut et de l'Académie des sciences, en deuxième ligne, M. Griguard, professeur à la Paculté de Nancy, titulaire du prix Nobel.

La lutte contre le paludisme en France. - Les cas nombreux de paludisme qui se sout produits à l'armée d'Orient, aussi bien que les évacuations qui s'en sont suivies, ont nécessité différentes mesures de la part du sous-secrétaire d'État.

Aux dispositions déjà prises, est venue s'ajouter la création d'une commission dite du paludisme, dont le premier soin a été de poser les règles d'une rigoureuse prophylaxie.

Comme suite aux travaux de cette commission le territoire a été divisé, au point de vue de la lutte antipaludique, en eina grands districts, avant chacun à sa tête un chef désigné par le sous-secrétaire d'État sur la proposition de la Commission du paludisme. Les chefs de district aurout sous leurs ordres des sous-chefs de districts, qui seront eux-mêmes aidés par des récolteurs. Ils auront pour tâche de dresser la carte de répartition des anophiles en France et pour devoir immédiat de renseigner les autorités sanitaires sur la valeur des emplacements des hôpitaux déjà créés ou à créer pour l'hospitalisation des paludéens,

Les districts sont les suivants :

Premier district (Nord-Centre), comprenant le camp retranché de Paris et le Gouvernement militaire de Paris, ainsi que les 3º, 4º, 5º, 6º, 20º et 21º régions et toute la zone des armées du front occidental; chef de district, M. le professeur R. Blanchard, de l'Aeadémie de médecine! demenrant 226, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Deuxième district (Est-Centre), comprenant les 7º, 8º et 13º régions, ainsi que le Gouvernement militaire de Lyou et le département du Rhône; chef de district, M. le professeur J. Guiart, médecin major de 1re classe, adjoint au directeur du service de santé de la 14º région, à Lyon.

Troisième district (Ouest), comprenant les qe, 10e et 11º régions ; chef de district. M. le professeur agrégé Brumpt, médecin-major, adjoint technique à la direction du Service de santé de la 10º régian, à Rennes.

Quatrième district (Sud-Ouest), comprenant les 120, 17º et 18º régions ; chef de district, M.le professeur Verdun, médecin-major de 1re classe, médecin chef du laboratoire de Bayonne.

Cinquième district (Sud-Est), comprenant les 15° et 16º régions, ainsi que la 14º moins le département du Rhôue ; chef de district, M. Léger, professeur à la faculté des Sciences de Grenoble.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin principal de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire) : M. le suédecin-major de 17c classe de l'armée-active Gauther (Aimé-Autoine-É-touard), en mission.

l'st réintégré dans les cadres :

Avec le grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve ; M. Mauxion (Georges-Édouard), ex-médecin aide-major de 2º classe de réserve, Neuvicq (Charente-Inférieure),

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les médeeius auxiliaires : M. Amat (Paul-Engène), 49° rég. d'artillerie; M. Charlet-Rey-IAL (Albert-Paul-Heuri), parc du génie d'armée nº 11 : M. Delage (Paul-Bertrand-Eugène), 87° rég. d'artillerie lourde; M. DESPREZ (Florian-Louis-François), compagnie 25/1 du génie ; M. Durand (René-Alexis-Léon), 2610

# MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine) SIROP (0,04)

Toux PILULES (0,01)

EMPHYSÈME ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

## **oméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) DILIII.ES (0.01)

TOUX nervicuses MMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

# CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.

## NOUVELLES (Suite)

rég. territorial d'infanterie; M. GAUDON (Marcel-Benoft), 102º rég. d'infanterie; M. HERDNER (Robert-Henri-Pierre-Albert), 5º rég. d'artillerie à pieq i, M. CHAPUT (Franck-Pierre), parc d'artillerie de la 11º divisiou; M. PERRUSSEM, (Georges-Octav-Emilie-Jules), 114º rég. d'artillerie; M. ROLLOT (André-Charles-Benile), 11º coupagnie de sapeurs de chemins de fer; M. SABADEL (Marc), compagnie 14/ du génie.

Médecins et infirmiers rapatriés. Les médecins et infirmiers militaires rapatriés qui, pendant leur captivité en Allemagne, se sont distingués par leur dévouement au cours des épidémies ayant sévi sur les camps de prisonniers et dont l'identité a pu être étable, recevront prochainement la médaille d'houneur des épidémies.

Les sous-aides-majors. — Dans chaque armée une commission est constituée pour examiner les candidats au grade de sous-aide-major et de médecin aide-major. L'attribution de ces grades aux candidats qui aurout satisfait aux épreuves est fixée pour les premiers jours de juillet.

M. Joseph Denais, député, demande à M. le ministre de la guerre dans quelles conditions et en quel teups sera appliqué le décret du 18 janvier 1917, créant le grade de sous-aide-major pour les médecins auxiliaires n'ayant pas douze inscriptions et si les médecins auxiliaires qu'aut deux aus de front, deux ans de grade, ayant passé leur deuxième examen de doctorat au cours de la guerre, ne peuveut en aucune façone fore promus au grade d'aide-major

Réponse. — 1º Les candidats au grade de sous-aidemajor qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude seront très prochaimement nommés par les soins des directeurs du service de santé aux armées et à l'intérieur; 2º les médecins auxiliaires apant passé leur deuxième examen de doctorat doivent être pourvus d'au moins dix inscriptions, validées avant leir incorporation, pour avoir aceès au grade de médecin side-major. Pharmaclens aides-majors. — M. le marquis de la Perronays, député, a demandé à M. le ministre de la Guerre Sil est exact, comme l'ont signalé certains journaux, que le ministre de la Guerre ait l'intention de procéder dans un délai rapproché à une promotion d'aides-majors de 2º classe pris parmi les pharmaciens auxiliaires, et, dans le cas de l'affirmative, quelles seront les conditions à remultir par les inféressés.

Réponse. — Des nominations au grade de pharmacien aide-major de se classe de complément vont être faites en assez grand nombre pour pouvrôr à des postes nouvellement créés pour les pharmaciens militaires. Ces nominations serout prononcées en faveur des pharmaciens auxilaires, on infimiers, titulaires du dipôme de 1se classe, en commençant par les candidats actuellement aux armées

L'hélénine et la guerre. — Le travail récent du Professeur Rénon, communiqué à la Société des études scientifiques sur la tuberculose, et plus récent enorce, l'étude du Dr Lereboullet, médecin des hôpitaux, sur Gerhardt, à l'occasion de son centenaire, ont attiré l'attention du corps médieal sur l'hélénine.

Dans l'intérêt de l'hélénine et pour éviter les mécomptes, nous croyons utile de prévenir nos lecteurs qu'actuellement, en France, il n'y a pas un centigramme d'héléuine dans le commerce.

L'hélénine de Korab, produit français, exclusivement isolée dans notre pays, ue se vend pas en nature, mais, par contre, elle a toujours été offerte gracieusement aux savants qui voulaient faire des recherches sur ses propriétés.

Momentanément la préparation des globules sera suspendue, vu la difficulté des transports; les torpillages sous-marins empéchent provisoirement l'arrivée de la racine d'aulnée (Innia Helenium) qui est importée de Hollande et dont on extrait l'Héléniue.



# PRODUITS DE RÉGIME

# CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

Usine de NANTERRE (Seine).

# REGOUVREMENTS PARIS 10 % H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

9888888

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout. à ch. repss.—6, Ruo ABEL, PARIS—L. F. B. Str.—Hi sucre, ni cheux, ni closol.

36666666

# NÉCROLOGIA

### ALBERT MATHIEU

La mort soudaine d'Albert Mathicu, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, est un deuil pour le corps médical

parisien qui, de longue date, avait appris à le connaître et à l'aimer. Peu de médecins ont cu une ear-

rière aussi bien remplie que la sienne, toute entière orientée vers l'étude des maladies du tube digestif et de leur traitement. Né en 1855, interne des hôpitaux en 1878, il avait été, après une thèse restée classique sur les Purpuras hémorragiques (1883), chef de clinique de Germain Sée. Dès cette époque, la pathologie gastro-intestinale l'avait attiré ct, pendant plus de trente ans, tant à Andral qu'à Saint-Autoinc, il n'a pas cessé d'approfondir son étude.

Ses articles sur les Maladies de l'estomac du Traité de médecine, sou Traité des maladies de l'estomac et de l'intestin (1900), ses quatro vo-

lumes de Pathologie gastro-intestinale, clinique et thérabeutique (1905-1913), son Traité médico-chirurgical des maladies de l'estomac et de l'æsophage (avec Tuffier et Seucert) (1913), d'autres ouvrages encore lui avaient conquis une haute et légitime autorité. De longue date, d'ailleurs, il avait publié dans la Gazette des hôpitaux des travaux



digestif qui, [sous leur direction et celle de Pierre Duval, sont devenucs l'organe attitré des maladies de la digestion en France et dans tous les pays amis du nôtre.

Clinicien avant tout, A. Mathieu a largement contribué à enrichir la sémiologie digestive : l'histoire clinique de l'ulcère de l'estomac lui doit beaucoup, et récemment encore il délimitait exactement la pathologic de l'ulcère du duodénum. Sans négliger les renseignements fournis par l'étude du chimisme gastrique, il a mis en relief les troubles de la motricité gastrique dans les dyspepsies, et les données fournies par la radioscopie sont venues l'aider à

préeiser leurs earactères. Toujours soucieux d'interpréter par la physiologic pathologique les syndromes observés, il a souvent montré comment on devait, cu pathologie digestive, se baser non sur tel symptôme ou telle constatation de laboratoire, mais sur l'ensemble des signes coustatés pour porter un diagnostic et instituer un traitement, Très convaince de l'utilité de l'interveution



ALBERT MATRIEU



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclerose, la plus herofque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardique

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdemes et la dyspnée, ren-

force la systole, régularise cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires,

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et-se présentent en boîtes de 24. -- Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

## NÉCROLOGIE (Suite)

chirurgicale dans lle traitement des maladies de l'estomac, il a toujours affirmé la nécessité d'un examen complet et l'utilité de la collaboration médico-chirurgicale.

La pathologie de l'intestin a également bénéficié largement de ses recherches. Il s'est appliqué à étudier et à différencier les troubles de la digestion pancréatique et duodénale ; l'un des premiers,-il a fixé les règles de la coprologie elinique et montré ce que l'ou devait en attendre. Il a enfin contribué à bien fixer les bases du régime alimentaire dans les troubles gastro-intestinauxet insisté justement avce J.-Ch. Roux sur les dangers de l'inauition due à des régimes trop striets.

Il u'est enfin pas inutile de rappeler qu'il fut le premier à décrire l'ictère à rechutes qui, sous le nom de spirochétose ictéro-hémorragique, a tant suscité d'études ces

Très assidu à son service hospitalier, il en avait fait un ceutre de travail et d'enseignement, y constituant une véritable école, où se pressaient de nombreux élèves que des cours et des travaux pratiques initiaient à l'examen ct au traitement des malades.

A ce labour considérable ne s'est pas borné l'effort d'A. Mathieu. Il a, de bonne heure, apercu l'insuffisance de l'hygiène scolaire actuelle. L'un des premiers, il s'en est ému, et avec P. Le Gendre, il fonda la Lieue trancaise d'hygiène scolaire qui, sous l'impulsion de eet Ardennais tenace et convaineu, lutta fort efficacement pour obtenir d'utiles réformes, réclamées dans les trois Congrès d'hygiène scolaire qu'il organisa.

Depuis trois ans eufin, il s'était dépensé à soigner, dans son service de Saiut-Antoine et ailleurs, les troubles gastriques et intestinaux de nos soldats, les faisant bénéficier largement de ses qualités de clinieien et de thérapeute.

Il meurt brusquement, emportant les regrets de tous ceux qui l'ont approché mais laissant à ses fils, tous deux médecins aux armées, un juste renom d'honneur, de bonté, de patient et fécond labeur.

P. LEREBOULLET.

### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - Le Dr Pierre Bouruet, médecin aide-major. - M. Pierre Boruet, aide-major au 130º rég. d'infanterie, âgé de vingt-cinq ans. Nécrologie. - Le Dr Vacherie, sénateur de la Haute-

Vienne, décédé à l'âge de soixante-dix ans. - Le Dr Albert Mathieu, médecin de l'hôpital Saint-Autoine, chevalier de la Légion d'honneur; nous adressons à sa famille, et en particulier à ses fils, médecins aides-majors aux armées, l'expression de notre bien douloureuse sympathie. - Le Dr Chaignot (de Gien). - Le Dr Alphonse Rouire, ancien médeein militaire, décédé à Paris, à l'âge de soixante-deux ans.

DIGITALINE

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION ou millieme GRABULES BLANCE au 1/4 de millie MIN ES BOSES

AMPOULES au 1/4 de milligr-AMPOULES au 1/10 de milligr. 49, Boul, Port Royal, Paris

# NATIVELLE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

ET DEMI-BOUTEI

## VARIÉTÉS

### DU TARIF DES DENRÉES ET DES SALAIRES SOUS DIOCLÉTIEN

Par le Dr JEANSELME

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

Dans l'antiquité comme dans les temps modernes. au cours des grandes crises économiques. l'Etat s'est vu contraint de fixer le prix maximum des objets de première nécessité. En l'année 301, dans un édit adressé aux provinces de l'Empire, Dioclétien expose les motifs qui l'obligent à reconrir à cet expédient. Ces considérations s'appliquent si bien à l'heure présente qu'on pourrait les eroire empruntées à l'une de nos gazettes.

« Chacun sait, par sa propre expérience, que les objets de commerce et les denrées qui sont vendus journellement sur les marchés des villes ont atteint des prix exorbitants... Qui ne sait avec quelle audace l'esprit de pillage vient s'abattre partout où le salut de tous exige que nos armées solent dirigées, et fait monter les prix des denrées, non pas au quadruple ou à l'octuple, mais à un taux qui dépasse toutes les bornes? Qui ne sait que par l'aceaparement de telle ou telle denrée, le soldat a quelquefois perdu sa paye et le bénéfice de nos largesses, de sorte que l'effort commun du monde entier pour le maintien de nos armées doit céder devant les détestables gains de ces pillards? Mus par ces cousidérations, nous avons résolu de fixer, non pas les prix des dentées (ce qui serait injuste, puisque plusieurs provinces jouissent du bonheur et en quelque sorte du privilège de l'abondance), mais le maximum qu'ils ne devront pas dépasser, afin que dans les années de cherté le fléau de l'avarice soit contenu par les limites et les restrictions de la loi. Nous voulons donc que le tarif annexé à cet édit; soit observé par tout l'empire, et que chacun comprenne que la faculté de le dépasser lui est enlevée; de cette façon, les bienfaits du bon marché ne cesseront pas, là où il y a abondance, et ailleurs l'avarice sera comprimée. Quant aux négociants qui ont l'habitude de fréquenter les ports de mer et de parcourir les provinces lointaines, qu'ils se souviennent qu'il est inutile d'aceaparer les deurées en temps de cherté, puisqu'ils ne pourront les vendre ailleurs à un prix plus élevé... Nous déclarons que celui qui enfreindra ce statut, encourra la peine capitale; il en sera de même de celui qui, par désir du gain, se sera prêté aux manœuvres des accapareurs, et, à plus forte raison, de celui qui, possédant des denrées, aura jugé à propos de les recéler (1). »

L'édit du maximum taxe tous les objets susceptibles d'être vendus et tous les salaires, ceux des professions libérales comme ceux des corps de métiers. Il serait fastidieux de reproduire en entier

(1) W.-H. Waddington, Édit de Dioclétien établissant le maximum, in-fol., Paris, 1864.



Teinture d'iode solidifiée)

## L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

. Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé. ..... le 13/11 1917.

Monsienr SANTONI, J'ai l'honneyr de vous accuser réception de rotre envoi rèc. d'IOSOBBOIt F. L. Les essais que J'en ai faits m'ont donné pleine saisfaction. Des deux maidales que J'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie

Veuillez agréer, Monsieur, mes confralernelles salutations. Signé: D' F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI, J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez en l'amabilité de m'envoyer et je vous envercée beancoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

de guérison.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : D<sup>e</sup> G., Médecin-major an .... Chasseurs d'Afrique. S. P......

..... d'Artillerie .... Bat. S. P. . . . . , le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI.

J'ai bien reçu votre colis arrivé en bon étal; el j'ai déjà employé votre produit qui parait devoir donner de bons résultats. L'idée de la botte-soufflet est très INGENIEUSE et très PRATIQUE. Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'anfre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meillenrs sentiments respectnence. Signé : D G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconyénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000

Section des Produits spécialisés eprésentant général pour la France et les Colonies : M. M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XV)

### VARIÉTÉS (Suite)

ce tarif extrêmement étendu. Pour en donner une notion, il suffit de mettre sous les veux du lecteur l'extrait que Waddington a inséré dans sa préface de l'édit en 1864. Le savant archéologue a essayé d'exprimer en francs la valeur relative des salaires et des denrées les plus usuelles au IVe siècle de notre

| ère (1).                       |              |              |          |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------|
|                                |              |              | Francs.  |
| Seigle 1                       |              |              | à 25,15  |
| Avoine                         |              |              | 10,75    |
| Vin ordinaire                  |              | le litre.    | 0,92     |
| Huile ordinaire                |              |              | 1,38     |
| Viande de porc                 | le kilo      | gramme.      | 2,28     |
| Viande de bœuf                 |              |              | 1,52     |
| Viande de mouton et de c       | hèvre.       |              | 1,52     |
| Lard de 1re qualité            |              |              | 3,04     |
| Une paire de poulets           |              |              | 3,72     |
| Une paire de canards           |              |              | 2,48     |
| Un lièvre                      |              |              | 9,30     |
| Un lapin                       |              |              | 2,48     |
| Huîtres                        |              |              | 6,20     |
| Œufs                           |              |              | 6,20     |
| A l'ouvrier de campagne,       | nourri       | par jour.    | 1,55     |
| Au maçon, charpentier, n       |              | ·            | 3,10     |
| Au peintre en bâtiments,       |              |              | 4,65     |
| Au peintre décorateur, no      |              |              | 9,30     |
| Au berger, nourri              |              |              | 1,22     |
| Au barbier, par personne.      |              |              | 0,14     |
| Au maître de lecture, par      |              |              | 3,10     |
| Au maître de calcul            |              |              | 4,65     |
| Au maître d'écriture.          |              |              | 3,10     |
| Au maître de grammaire.        | _            |              | 12,40    |
| Au rhéteur ou sophiste         |              |              | 15,50    |
| ₹.                             |              |              |          |
| (r) Dans le texte original, le | prix des obi | ets taxés es | t énoncé |

en deniers. Il n'est malheureuscment pas possible de déterminer la valeur de cette unité monétaire au temps de Dioclé tien, car ou ignore quel était, à cette époque, le rapport de la monnaie de cuivre à celle de l'or et de l'argent.

| A l'avocat pour une requête                   | 12,40 |
|-----------------------------------------------|-------|
| A l'avocat pour l'obtention du jugement       | 62,00 |
| Au garçon de bain, par baigneur               | 0,12  |
| Souliers de muletier ou de paysan sans clous. | 7,44  |
| Une bride de cheval avec le mors              | 6,20  |
| Une outre pour l'huile                        | 6,20  |
| Location d'une outre, par jour                | 0,13  |
| Un bât de bardeau                             | 21,70 |
| Un bât d'âne                                  | 15,50 |
| Un bât de chameau                             | 21,70 |
| Un peigne de femme en buis                    | 0,87  |
| •                                             |       |

Waddington fait remarquer que ces prix diffèrent peu de ceux qui avaient cours en 1864. Le vin seul fait exception. Il était pourtant abondant dans presque toutes les provinces de l'empire. Peut-être payait-il un droit élevé, compris dans le prix de ventc.

Dans le chapitre du tarif qui traite de la maind'œuvre et des salaires (2), il est question du mulomedicus ou vétérinaire. Il perçoit 6 deniers pour tailler la come du sabot de manière à la préparer à recevoir le fer (3). Pour une saignée et une purgation, il lui est dû 20 deniers (4).

Le médecin et le chirurgien ne figurent pas dans ce chapitre. Waddington suppose que le salaire de ces derniers était indiqué au chapitre des médicaments. Mais ce passage de l'édit ne nous est connu que par un fragment très mutilé de la traduction

- (2) L'édit, dans le texte original, n'est pas divisé en chapitres. Pour en faciliter l'intelligence, Monimsen (Das Edlict Diocletians, Leipzig, 1851) a réparti l'édit en dix-huit chapitres.
- (3) « Mulomedico tonsuræ et aptaturæ pedum in capite uno \* sex. . Les anciens ne ferraient pas les bêtes de somme. Ils se servaient de fers ou de sandales mobiles qu'ils attachaient aux pieds de l'animal lorsque l'étape était longue et le chemin rocailleux.
- (4) \* Depleturæ et purgaturæ capitis per singula eapita \* biginti [viginti] \* Depletura signific une saignée : deplere sanguinem (VEGET, I, 13, 4).



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. chure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

PRODUITS PHYSIOLOGIOUES TELÉPHONE 114 DE 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLEPHONE 114

| Extrait gastrique                    | Extrait hépatique                                                                              | Extrait pancréatique                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MONCOUR                              | MONCOUR                                                                                        | MONCOUR                                                                  |
| Hypopepsie                           | Maladies du Fole<br>Diabète par anhépatie                                                      | Diabète<br>par hyperhépatie                                              |
| En sphérulines<br>dosées à 0 gr. 125 | En sphérulines<br>dosées à 30 clgr.<br>en doses de 12 gr.<br>En suppositoires<br>dosés à 3 gr. | En sphérulines<br>dosées à 20 ejgr.<br>En suppositoires<br>dosés à 1 gr. |
| Ds 4 à 16 sphérulines :              |                                                                                                | De 2 à 10 sphéruhnes p. jour<br>De 1 à 2 suppositoires —                 |

| 1 | MONCOUR                                                                  | -   |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Diabète<br>par hyperhépatie                                              | Aft |
|   | En sphérulines<br>dosées à 20 e/gr.<br>En suppositoires<br>dosés à 1 gr. | En  |

Extrait pancréatique | Extrait entéro-par

MONCOUR fections intestinales Troubles dyspentiques sphérulines dosées à 25 cigr. à 4 sphéruli

MONCOUR Constinution Entérite muco-membraneuse En sphérulines dosées à 30 elgr

Extrait intestinal

De 2 à 6 sphérulines Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur préscription médicale

MÉDICATION NOUVELLE

des

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

GRANULÉ

# Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soutre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfalte conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (etcalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloidal (Sulfaido) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toulours être remts en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présenté tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emplole

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DEBILITÉ.

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE les PHARYNGITES,

BRONCHITES, VAGINITES, URETRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS METALLIQUES,

SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);

(1º doséeà 1/45º pour frictions; 3º **Pommade**) 2º dosée à 2/45º pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites);

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

BENIT (Maurice-Philippe), médechn aide-major de 2º classe au 150º rég, d'infantèrei: vient de se distinquer d'une laçon toute particulière pendant la période du 28 septembre au 13 octobre 1016, en se tenant constamment en première ligne autyrès du soldat, malgré de violents et incessants bombardements, pour lui prodiguer muit et incessants bombardements, pour lui prodiguer muit et incessants bombardements, pour lui prodiguer muit et incessants bombardements, pour lui prodiguer mit et inceptate plus assidus et les plus réconjortants. S'est admirablement comporté depuis le début de la campagne dans un corps d'infantere où il a servi sans interruption, domant à tous, dans les tranchées de X... et Y..., l'exemple d'un vare courage et d'un dévouement sans borres.

FORESTIER (Jacques-Ernest), médecin aide-major de 2º classe au 1er rég. de marche de zouaves : le 7 novembre 1916, lors de l'attaque du village de P... et du bois de K..., s'est prodigué nuit et jour pour donner ses soins aux blessés qui affluaient de toutes parts à son poste de secours installé dans une tranchée de soutien. Le lendemain matin, apprenant que son bataillon s'était porté à P..., s'est spontanément rendu auprès du chef de bataillon dans le but d'installer un deuxième poste de secours en première ligne. A pu ainsi donner des soins immédiats à de nombreux blessés des deux bataillons qui tenaient la position et en a assuré l'évacuation sur l'arrière. A accompli cette tâche dans des conditions d'installation précaire, sous de violents tirs de barrage et un tir de démolition ininterrompu. A agi sous l'impulsion d'un sentiment très élevé de sa mission, inspiré par une âme ardente et courageuse au plus haut degré. Avait

eu la même attitude au cours des journées des 21 et 22 octobre 1916. Au front depuis le début de la campagne. Déià cité à l'ordre de la division et du corbs d'armée.

Braver (Georges-Bugène-Charles-Hippolyte), médecin aide-major de 1º classe au 45º batalilon de chasseurs à piel : a fait toute la campagea une ce le batalilon et en toutes circonstances a fait preuve de courage et d'un dévouement absolu. A d'irigé l'ensevelissement des morts des derviiers combats en avant des lièpees dans vus secteur très dangereux,

DUVINIEAU (Antolino), médecia auxilitàre au 200º reg. d'infanteric i du 20 ut 3 septembre, constamment en première ligne, a assuré les soins aux blessés sous de violents tirs de burrage auce un zile, un caime et une bravoure au-dezsus de tout loge. Le végiment étant vetuée et son camarade grivement blessé, a demandé à ne quitter la position qu'après aucir enteré tous les morts et fui évacuer la tolaité des blessés. Est rentré en ramenant le corps d'un officier tuta au dernier combist.

Ankhis: [Joseph-Marie-Cyprien-Léon], médecin aidenajor de 2º étasse un 15º bataillon de chasseurs: jeune médecin de résevo, veun sur sa demande au 15º bataillon de chasseurs, oil 1 sert depuis plus d'un an sans vouloir èter révelet. A mouth épendant toutes les opérations, en première ligne, une bravoure, un dévouement et une conscience professionnelle au dessus de tout diope. A installé ut dirigé un poste de secours qui a fontionné sans arrêt du 23 octobre au 2 novembre, dans une tranchée dépoursue du moindre adri et sommis à un bombredement continuel.

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nearusthênie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris

PAI

le Professeur A. GILBERT

1013, 1 volume grand in-8, 320 pages avec 02 figures noires et coloriées...

12 fr.

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

GHYS (Robert), médecin aide-major de 2º classe au 2º rég d'artilleite: sur le front depuis le dibut de la guerre, d'une haute valeur projessionnelle, via cessé de soiguer les hommes de son groupe avec un grand divouement et une bouté élevée. Tué le 16 actoire 1916, au poste de commandement du groupe, pendant la bateille de la Somme.

CANNOI. (André-Pierre-Joseph), médecin aide-major on re danse au 11.5º batallion alpin de chasseurs à pied: médecin-chef de service, d'une compétence, d'un dévousment et d'une pravoure absolument hors de pair. Au cours des combats de la Somme en septentre et en color vo156, a organisé, sons des bombardements violents et sons la lissillade, un service parquit. N'a jumais cessé de se prodiguer et de donner l'exemple du devoir à tous ses subordonnés.

ZAEPFII, médecin aide-major au 28º bataillon de clusscurs à pied: 's ést dépensé sans compter au cours des combais de septembre 1916 pour saxver les soins à donner aux blessés de son bataillon. Suivant constamment la tièpe de combat, circulant sous le feu pour reconnaître les itinéraires les pius propiess à la relève et à l'évacuation, a fait preuve d'une activité et d'une énergie remarquables, alliérs è un complet mépris du dange.

MARLAND (Louis-Edouard-Henri), médecin-major de depais le dôbut de la guerre, vient de montre, sur front depais le dôbut de la guerre, vient de montre, au cours d'une période de trois mois de combats incessants, un dévouement et un mépris de danger admirables; a fait passer ses belles qualités dans l'âme de ses brancardiers. A put ainsi assurer les soins aux bleasts et leur éconaution aux eme extrême vapidité, malgre des installations et des communications soumises à des bombardements continuels et videntifications.

Lestrade (Léopold-Pierre), médecin auxiliaire au 115° bataillon alpin de classeurs à pied : médecin auxiliaire d'une rare énergie et d'un dévouement absolu. A passé toutes ses nûits dans les premières lignes, recueillant les blessés sous un feu terrible de mousqueterie et d'artillerie,

HORMEAU (Maurice), médecin auxiliaire au 226º rég. d'infanterie: véritable exemplé de bravoure, calme et réfléchi, constamment sur la ligne de feu, n'a pas cessé un seul instant de prodiguer ses soins aux blessés avec un dévouvement admirable, sous les tirs de barrage les plus viclents. A été grièvement blessé à la lête.

M<sup>mo</sup> GILIMANN (Illisa), en religion sœur Andréa, de la communanté des sœurs de Très-Saint-Saweur de Line infimière : affecté comme informère à l'ambulance 3/58 à Mosseh, dut 2 juin au 30 novembre 1915, a fait en toutes occasions preuve du plus grand dévouement; s'est conduite avec beaucoup de sang-proid et de courage pendant le bomburdoment du 2 septembre 1915, a did quitter la formation comblétement busisée et à bout de forces.

Mº® Dnoz, infirmière-major de l'Association des dames françaises: "n'a cessé, dépuis le début des hostilités, de prodéjuer, au risque de sa vie, ses soins aux blessés avec autent de dévouement que de compétence, tant sur le front français qu'à l'armée d'Orient. A contracté à deux reprises une mandaie intéctieus grave.

Beauregard (Henri), médecin auxiliaire au 308º rég. d'infanterie: durant l'attaque d'un village, s'est prodigué avec un remaquable courage, malgré le danger et l'intensité du bombardement. Est tombé mortellement frappé, victime de son dévouement.

GLOSTOS (Raymond), médesin auxiliaire au 338 rég. d'infianterie : le 28 éctoire 1916, sous un bombardement violent et continu, s'est précipité au secours d'un officier et et d'un homme susveils par un hous dans un adri, A dirigle et assuré le dégagement de ces blessés en montrant le plus grand sang-priod et le plus grand mépris du danger, A été de três grivement blessé, le 12 novembre 1910, dans l'exercise de ses functions. Difti cité à l'order de la brisage.

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

## CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

IODE COLLO IDAL ELECTRO CHIMIQUE
PUR ASTABLE (Suspension huileuse)
Admis dans les Hopitaux
depulsigo O

TUBERCULOSE Pulmonaire (Banglionnaire, Osseuse
PREUMONIES, Broncho Preumonies, MALADIES INFECTIEUSES

Contravio in Tuberculose (Road
Contravio in Tuberculose (Road
Ratholye (Pondes St Robinibila Contravio)

Contravio in Tuberculose (Road
Ratholye (Pondes St Robinibila Contravio)

Ex VIEL & CC: 9 Rue Saint Paul PARIS

Le VIEL & CC: 9 Rue Saint Paul PARIS



# FLUOR ET SILICE

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE-CACHETS-GRANULE
DOSES. Une mesure, un cachet, une cuillère à ca de granule au milieu de chaque repas

Laboratoires Alegar BUISSON 15, Avenue de Tourville , PARIS

CONTRE LES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

# LE STANNOXYL

A base d'oxyde d'étain et d'étain, exempts de plomb EST LE REMÈDE SPÉCIFIQUE

COMMUNICATIONS (Mai et Juin 1917)

( Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Société de Chirurgie. Thèse de Marcel Pérol.

Le Flacon de 80 comprimés : 3 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

# MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût – blen toléré

Efficacité remarquable

Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses
États dits Prétuberculeux

La Boutelle de 600 cm² : 4 france.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

## VARIÉTÉS (Suite)

grecque, découvert à Livadia par François Lenomant. Le texte est si incomplet qu'il est inintelligible. Il se compose de deux sections : la première énumère des objets de peu de valeur qu'on vendait au poids ou à la botte, probablement des drogues médicinales; la deuxième traitait des ingrédients employés par les parfumeurs (1).

Nous ignorons donc à quel taux Dioclétien évaluait les services du médeciu.

Comme l'édit du maximum fixait un tarif uniforme pour tout l'étendue de l'Empire, personne n'eut plus intérêt à transporter une denrée du lieu de production dans celui où elle faisait défaut. Il s'ensuivit que toute circulation fut arrêtée et la misère devint encore plus grande. Un contemporain le constate : » Dioclétien qui, par divers actes iniques, avait causé une clierté excessive de toutes choses, s'efforça par une loi d'établir le prix des marchandises. Mais alors beaucoup de sang fut répandu pour bottuir des objets misginfiants et de peu de valeur; la crainte faisait dissimulét tout ce qui pouvait être vendu et la chertécxaspére acnore davantage jusqu'à

(1) L'édit ne nous est purveun que par fragments. En 1790, Shernad découvrilt dans les raintes de Sistionière une longue innertiption latine gravée sur les parois d'un édifice en marfre. Elle comprend le présunité et à plus grande partie du tarfi. Elle comprend le présunité et à la plus grande partie du tarfi, avec une grande fidélité. Depuis lors, des fouilles entréprises avec une grande fidélité. Depuis lors, des fouilles entréprises dans diverses éties éta le trêce, de 7-lais difinarer de le l'Elleypte out mis au jour plusieurs fragments peu considérables de la cresche greche de l'elle, mais l'en trest encre cet de, lacunes à restour prevent de l'elle, mais l'en trest encre cet de, lacunes à l'entre de l'elle, mais l'en trest encre cet de, lacunes à

ee que la [oi] par la force même des choses perdit toute autorité après avoir causé bien des pertes (2). « L'édit du maximum a donc eu le même sort que toutes les autres lois d'exception faites dans la suite en pareille circonstance; il ne jarda pas à tomber en désnétude.

Ce n'est pas à dire pour cela que la taxe soit toufours inutile. Si elle est appliquée à un territoire restreint, si elle ne pèse que sur un petit nombre d'objets, elle peut avoir pour résultat d'enraver la spéculation. En 446, Valentinien III établissait en Mauritanie une taxe pour le blé, la viande et le vin au profit des troupes en campagne. Chaque année, à Constantinople, une somme importante était affectée à l'achat du blé qui était vendu au-dessous du eours aux boulangers, mais à la condition que eeuxei ne livreraient pas le pain à un prix supérieur au tarif. A ces quelques exemples empruntés à la période du Bas-Empire, il serait facile d'en ajouter d'autres. Mais ce sont là des exceptions ; sauf le cas où des circonstances impérieuses l'exigent, la liberté du trafic doit être respectée. Affranchir les transactions de toute entrave est une grande loi économique contre laquelle il serait vain de lutter. Tels sont les enseignements de l'histoire.

(a) J.A.CT., De mortibus persecutorum, cap. 7: s Dioceleinums cum varifs inquitatibus immensam faceret carintaem, legen prettis erum venalium statuere conatus est. Tune ob exigna et vilia multus sanguis effusus, nec'venale quidquam metu apparebat et caritas multo deterius exarsit, donce lex necessitate fipas post multorum exitimus solveretur. »

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ECHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

ACIDE DIALLYLBARBITURIQU Spécifique de l'INSOMNIE essentielle

Rapidement résorbé, vité éliminé, le DIAL ne laisse au aucune sensation désa-

Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

LABORATOIRES CIBA ECHANTILLONS: O. ROLLAND, Phien, Place Morand, à LYON.

VICHY

instituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécré-

tion et sur l'excrétion, combine l'opo-

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

## INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux Extralte Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophylin CHOLAGOGUES Cette médication essentiellement clinique.

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE IIÉPATISME A ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE

SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRIYES +> HYPERCHLORHYDRIE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES +> PITUITE

thérapie et les cholagogues, utilisant par sureroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une Prix du FLACON : 6 fr. thérapeutique compléte, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des dans tentes les Pharmaries VOIES BILIAIRES et des syndromes qui MÉD. D'OR en dériyent. Solution d'absorption facile, inaltérable, GAND non toxique, bien tolérée, légérement amère mais sans 1913 arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre

MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES euillerées à dessert par jour au début des repas. En-INTOXICATIONS et INFECTIONS PALMA fant : demi-dosc. Le traitement, qui combine la substance de TOXEMIE GRAVIDIQUE 1914 plusieurs spécialités excellentes, coustitue une dés HEPATITES AT CIRRHOSES TYPHOIDE

M Littérature et Échantillon ; LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

PRODUITS DE BÉGIME

THEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiques LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les pharmacles

### NOUVELLES (Suite)

Légion d'honneur. — Parmi les nouveaux chevaliers promus le 14 juillet dernier, nous relevous avec plaisir le nom du D' Jean Camus, médecin-major de 2º classe, chef du Centre de Physiothérapie du Grand Palais, membre de notre Comité de rédaction, que nous sommes heureux de féliciter de exte distinction si méritée.

Légion d'honneur. — Sont inserits au tableau spécial pour chevalier ;

Lorintz (Maurice-Jean), médecin aide-major de classe à titre temporaire (réserve) au 0º bataillon du 201º rég. d'infanterie : au cours de l'attaque du 16 avril 1917, a fait l'admiration de lous par su bravoure, son saugioid et sons devoument. Après avoir entralué son personnel derrière les vagues d'assaut, a assuré constamment les premiers soirs aux blessés, sons le leu violent de l'emenit et en dépit des plus grandes diffentils. Deux jois cité à l'ordre.

DUMAS (André-Henri), médecin aide-major de 1ºº elasse (active) au s'a bataillou du 6ºº cg. d'infanteric: modèle de bravoure et de dévouement; au front depuis le début de la campagne, a été cinq fois été à l'ordre. Le 16 avril 1917, a reç un ne troisème blessure grave alors que, dans une zone violemment battue, il prodiguait ses soins à un officier blessé.

ADAM (Prancisque-Xavier), médecin aide-major de re elasse (réserve) au : ve batatillon du 23º rég., d'infanterie: médecin d'un zèle et d'un dévouement admirables, animé de sentiments élevés qu'il sait communiquer aux hommes de son bataillon. Lors de l'attaque du 16 avril 1917,- a domné de nouvelles presues de ses belles qualités. Sous le leu de l'ennemi durant tout le combat, n'a cessé de prodiguer ses soins aux blessés, les véconfortant par son enhain, sa belle humeur et son mépris absolu du danger. Deux fois blessé et trois fois cité à l'ordre.

NAVINNEC (Vves), médecin aide-major de 2º elases au 1º bațaillon du 62º feg. d'infanterie: médecier d'un dévouement d'un courage admirables, doni il a doinel sans cesse les preuves un cours des récentes opérations, occupant les postes de socrar les plus estyoés et se prodiguant pour relever et soigner les blessés, sons les plus violents bomberdements. A éth rês griberement besat litu-inten, els vani 1917.

Mareuruk (André), médeein auxiliaire (active) au d'e bataillou du 3º rég. de marche de tirailleurs : médeein auxiliaire d'un moral élevé d'une bravoure exemplaire. A l'attaque du 16 avril 1917, a été griècement atteint alors que, sous le peu de l'emenni, il prodiguati ses soins aux blessés; a supporté sloiquement ses souffrances. Déjà cinq tois cité à l'ordis.

AAM (Jean-Marie-Joseph), médecin-major de 1ºve elasse (réserve), médécin ebré du répiment de la légion étrangère : aucien médecin de l'armée active, a, malgré son des (cinquanie-trois ans), demandé à tre maintenu à la légion étrangère depuis le début de la campagne. S'est tonjours distingué par sa bravoure et son dévouement, se portaut aux premières ifiques aux ele plus beau mépris du danger. Déjà blessé trois juis précédemment, a reçu, le 17 avril 1917, une quatrime blessure grove Trois foic étà à l'ordre.



Visude assimilable of Glycérophosphates,

# GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE

0 gr. 20 par cuitt. créosote purifiée par procédé Ziohe en Gaïacol

Miche en Gaïacol

Agentd'épargne, antiseptique, minéralisateur
Succédané de l'Hulle de Merue, bien teléré même l'été.

Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs,

Ch. LOREALI

## INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

# MIERS-SALMIÈRE

(LOT)

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

EAU laxative diurétique., — Eau de régime des

CONSTIPÉS et des OBESES. — Traitement des

Entéro-Colites et Appendicites chroniques.

AU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE

Seison Iteruale Met al Octobre.

# VITTEL

# GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

# SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIQUES

### CHRONIQUE DES LIVRES

Précis élémentaire des maladies vénériennes, par le Pr Audry, professeur à la Faculté de Toulouse. 1917, 2º édition, 1 vol. in 18, 6 fr. (J.-B. Baillière et fils, édit, à Paris).

Faire tenir en 398 petites pages un précis des maladies vénériennes est une œuvre difficile, surtout si l'on veut y rassembler tout ce qui est réellement utile au praticien ou à l'étudiant. C'est pourtant à quoi est arrivé M. Audry, en ayant soin « d'écarter systématiquement tout appareil d'érudition - les noms propres, sauf ceux qu'il n'est pas permis au plus modeste praticien d'ignorer - et les indications bibliographiques s. Il y a mis sa pratique personnelle de tous les jours, son guide spirituel journalier de l'hôpital et de la ville ; grâce à quoi le chancre mou, la blennorragie de l'homme et de la femme, la syphilis acquise et héréditaire, l'herpès, les végétations, les balanites peuvent être exposés sincèrement et simplement. y compris leur prophylaxie et le traitement. C'est en outre un livre de format commode, très portatif, agréablement imprimé, ce qui en rend l'attrait pratique plus grand encore et en assure d'avance le succès.

G. MILIAN.

Morphologia normale e patologica dei globuli rossi, par le D' NÉGREIROS-RINALDI (Naples), Napoli, Case editrice de Folia medica, piazza Oberdan, 13. Malgré le grand nombre de monographies illustrées sur le sang, le travail de Négreiros-Rinaldi est appelé à rendre service II étudie successivement l'origine des globules rouges (période préhépatique, période hépatique, période médullaire), la structure des globules rouges dans les conditions normales, leurs modifications pathologiques (anisocytose, poikilocytose, hypoehromie, hyperchromie, polychromatophilie, granulations basophiles,

Au moment où nous assistons à la plus violente tourmente qu'ait connue l'humanité, où le problème d'avenir des peuples se pose devant nous dans des conditions particulièrement angoissantes, on ne songe guère au passé, M. Alfarie y a fait une heureuse incursion en évoquant devaut nous l'intéressante physionomie d'Alibert, et j'avone que j'ai éprouyé une impression reposante à parcourir ces pages où il n'est question de rien de ce qui absorbe actuellement nos pensées. Et puis, à lire les luttes de nos devanciers, les attaques dont ils furent l'objet, la tristesse qu'ils en éprouvérent, et à voir le peu de traces laissé par tant de minimes événements, qui parurent considérables un jour, on acquiert une vue plus exacte de l'importance de nos querelles d'école,

J.-L.Alibert, fondateur de la dermatologie en France :

sa vie, son œuvre, par le Dr A. Alfaric, un vol. in-8

de 198 pages (I.-B. Baillière et fils, éditeurs, à Paris).

Alibert eut le premier la conception bien nette que les derinatoses ne sont que la manifestation superficielle d'un trouble général de l'organisme. Sa doctrine fut battue en brèche, reniéc par la presque unanimité de ses contemporains. Reprise par Bazin, elle est celle que l'école de Saint-Louis s'enorgueillit d'avoir imposée à l'univers. En ce sens Alibert mérite le titre que lui décerne le professeur Gaucher, de fondateur de la dermatologic française.

L'ouvrage de M. Alfaric, complet et bien documenté. est agréable à lire. Il faut lui être reconnaissant d'avoir remis en lumière l'œuvre d'un savant qui fait honneur à notre pays. Il n'est pas indifférent, à cette heure où les revendications de priorité scientifique prennent, entre natious, un caractère particulièrement âpre, de montrer, par le simple et impartial récit d'une vie de savant, que, en toutes branches de la science médicale, il v a eu cu France des précurseurs.

G. LINOSSIER.

persistance du novau, etc.). Dix plauches eu couleur P. CARNOT.

# **EINC** MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

illustrent remarquablement ce travail.

Toux SIROP (0,04) PILULES (0,01)

EMPHYSĖME ASTHME

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0.03)

TOUX nerveuses PILULES (0.01) INSOMNIES

SCIATIQUE NÉVRITES AMPOULES (0.02)

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.



### NOUVELLES

Mort au champ d'honneur. - Le Dr Joseph Tardif de Moidrey, médecin auxiliaire d'un régiment d'infanterie

Légion d'honneur, décédé à l'âge de soixante-deux angle - Le Dr Dieterlen, décédé à Versailles, - Le Dr Louis Lourdin, aide-major, décédé subitement à Paris en permission.

Mariages. - Mile Yvoune Boissard, fille de M. V Dr Boissard, accoucheur des hôpitaux de Paris, e M. Henry Royer.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial

pour grand officier: POLIN (Louis-Henri-Auguste-Marie), médecin inspecteur, directeur du service de sauté du gouvernement

militaire de Paris. Pour commandeur s

LEMOINE (Georges-Alphonse-Hubert), médecin inspecteur général (active), directeur du service de santé d'une armée : excellent chet de service, actif et prévoyant, Dirige, avec la plus grande compétence, le service de santé d'une armée et obtient les blus heureux résultats.

MARCHOUX' (François-Emile-Gabriel), médecin principal (active), médecin-chef du service médical de la place de Paris.

CARREL-BULLIARD (Marie - Joseph - Auguste - Alexis), médecin-major de 1º0 classe (active) à titre temporaire en mission.

Pour officier:

Lions (Louis-Paul), médecin-major de 17º classe (active), médeciu-chef d'une ambulance : excellent médecin militaire possédant de beaux états de services aux colonies. No cosso, depuis le début de la guerre, de faire preuve beaucoup de zèle et de dévouement. Deux citations.

rrie. Metrologie. — Le Dr A. P. Rouire, chevalier de la sur la companya (Henri-Joseph), médecin principal de éxion d'honneur, décédé à l'âge de soixante-deux argés: 2º class (active), directeur du service de santé d'une digitalor infanterie : excellent medecin. Exerce avec autorife a compétence les fonctions de médecin divisionnaire onnig tout son personnel l'exemple du sang-froid et de

> ROTOTER (Jean), médecin-major de 1re classe (active), médécin-chef de l'ambulance 4/54 : médecin militaire de réelle valeur qui, au cours de nombreux combats, a fait preuve d'une belle énergie et du plus courageux sang-froid.

Une blessure, une citation,

LANUSSE-CROUSSE (Joseph), médecin principal de 2º classe à titre temporaire (active), directeur du service de santé d'une division d'infanterie : médecin militaire d'une activité et d'un dévouement sans bornes, toujours sur la brèche. Assure son service avec une conscience digne d'éloges. Une citation.

BISCONS (Isidore-Hippolyte-Anne), médecia principal de 2º classe (active), directeur du service de santé d'une division d'infanterie : médecin très distingué, d'un dévoucment à toute épreuve. Dirige d'une façon remarquable le service de santé de sa division et se dépense sans compter en toutes circonstances. Une citation.

GILLIARD (Henri-Eugène-Joseph), médecin-major de 1re classe (active), médecin-chef de l'ambulance 237 : médecin très actif. A assuré successivement, avec compétence, autorité et beaucoup de dévouement, la gestion de plusieurs groupements d'ambulances.



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sir des cures de de déchioration, le rende le la dédésent de choix des de déchioration, le rende le la dédésent de choix des de déchioration, le rende le la dédésent de la disparaire traitisme et de ses manifesta-que comme est la digitale pour le cardiaque le

LITHINÉE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24, - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rué du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

### NOUVELLES (Suite)

Labougle (François-Eugène-Joseph), médecin-major de 1<sup>se</sup> classe (active) à un hôpital d'évacuatiou: médecinmajor remarquable. Ne cesse de se distinguer depuis le débide la cambagne pay son zèle et son dévoument. Une citation.

Les étudiants en médecine dans in marine. — Un décret du 28 septembre 1916 spécifie que les élèves du service de sauté de la marine qui, au moment de la mobilisation, possédaient douze inscriptions valables pour le doctorat en médecine, et qui servent actuellement en qualité de médecins de 3º classe auxiliaires, peuvent têrn nomnés à l'emploid de médecine de 2º classe auxiliaires.

Le béuéfice des dispositions de ce décret vient d'être étendu, sons réserve de certaines conditions de services, aux étudiants en médecine de même scolarité servant dans la marine et qui ne sont pas élèves de Bordeaux.

Nouveau taux de pension des aveugles et des amputés.

— Le Journal officiel du 14 juillet publie une loi relevant le taux des peusions militaires en cas de cécité absolue ou amputation de deux membres.

La taxe de séjour à la Société des sciences médicales de Vichy. — M. le D' Nivière a présenté récemment à la Société un rapport sur un projet de loi relatif à la taxe de séjour que nous croyons de nature à intéresser nos lecteurs.

Dans la séance du 22 mai dernier, M. le ministre des

Finances a déposé sur le bureau de la Chambre des députés un projet de loi tendant à rendre la perception d'une taxe de séjour obligatoire dans toutes les stations déclarées lydrominérales et climatiques et à prêlever un cinquième du produit de cette taxe en faveur de l'Office national du tourisme.

« Les fouds attribués à l'Office national du tourisme seront employés à des œuvres de propagande ou de vulgarisation et à toutes entreprises destinées à favoriser le tourisme ainsi que la fréquentation ou le développement des stations, » (Art. 7.)

Dans l'exposé des motifs, le ministre expose que « nous devons attire chez nous les étangers désireux de voir ou d'admirer les beautés naturelles ou artistiques si uombreuses en France et de se rendre, en pieax pêlerinage, sar des champs de hatalile célèbres. Il nous faut, ajoutet-il, développer l'industrie hiotolère, organiser une active propagande et réagir contre celles que ne cesseront de faire nos ennemis », et plus loiu, « qu'il est légitime de faire appel aux evoqueurs qui fréquenteut nos stations et sont les premiers à bénéficier des améliorations envisacées ».

Il n'appartient pas à une station qui perçoit déjà une taxe de séjour de dire si cette taxe doit ou non être obligatoire dans les autres stations, mais il est de son devoir

DIGITALINE criste

Académie de Medecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION ou militème
GRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10\* de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
49. Boul, Port-Royal, Parle

# NATIVELLE

# L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE
Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convelescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LESS - RAINS



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS
FARINES MALTEES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉDSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JANMET pour Décoctions - CÁGAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantillors sur demande, Mª JANNET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

STASSEN et VONCKEN

# Le péritoine en chirurgie de guerre

1917, 1 yol. in-8...... 6 fr.

## Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France); 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance ni d'Accidents d'Iodisme

P. GASTOU

HYGIËNE DII VISAGE

# Formulaire Cosmétique et Esthétique

1 volume in-16 jésus de 314 pages avec figures. broché.....

BERNE

# Le Massage

1914. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 avec figures. 5 fr.

# RASEPINE

## SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Bourre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résoreine S. Salicylé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE, VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER 12. houl, Bonne-Nouvelle, PARIS BLESSÉS

## BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy



## VAL=MONT=LA

MONTREUX-TERRITET

SHIP

600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement diététique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritisme, goutte, diabéte, obésité, amaigrissement, anémie, ste.), des affections des organes digestifs (estomac, intestins, tole); des maladies des reinset des troubles de a circulation. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

5 Médecins et un chimiste attachés aux établissements, Docteur Widmer, Médecin-Directeur,

# P.-L. CARRÉ

IODO-BROMO-CHLORURE

Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV.)

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires **OPOTHÉRAPIES** LITHIASE BILIAIRE CHOLÉMIE FAMILIALE HÉPATIQUE ET BILIAIRE une à 4 cuillerées à entremets par jour ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES INSUFFISANCE HÉPATIOUE Prixdu flacon 6 frs. toutes pharmacies TÉRATURE - LABORATOIRE de la PANBILINE Annonay (Ardéche) ÉCHANTILLON GR<u>ATUIT</u>





## HYDODHYSAIRE

DOSAGE: Is Correspond à la lobe posterieur d'Hypophyse de bœut SUR DEMANDE SPÉCIALE: Lobe antérieur ou Glande totale

# SURRÉNAL

DOSAGE: 1ºº Correspond à 0º10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou méduligire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ("ES SORFE")

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS



# MORRHUËTINE JUNGKEN



# PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût — bien toléré
Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses
États dits Prétuberculeux

Le Bouteille de 600 cm² : 4 francs.

LLEIMBELCHIERX re Routelle de em cm. : 4 les

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

# ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chejs des formations sanifaires les fiacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Muse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodaiose, produit original, aoec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès Internationel de Midecine de Paris 1909.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment

à base de Pepto-Glycérophosphatés et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÎNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

## à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine de de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucostdes qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulants du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on nivait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les glycèrophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillersmesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'or. - Mue Delyanni (Amélie); Mue de CHARNACÉ, née Marie-Henriette de Grandmaison, infirmière principale, hôpital d'évacuation 37/1; M. le Dr Fou-CHOU, à Berck-sur-Mer.

Médailles de vermeil. - Dr Tamvacopoulo (Angelo) ; M. RALLI (Nicolas); Mme LEOB-WICHERS (Henriette-Dorothée), infirmière en chef: Mme Adèle Batchef: M16 DECORMIER (Cora), infirmière-major; Mm6 PONCET, née Doyon, infirmière de la S. B. M., hôpital de Louvencourt : A la mémoire de miss MAUD MILLICENT WILSON. infirmière, hôpital nº 222, à Menton.

Médailles d'argent. - Muse Smithson (Suzanne); Mme Valsanaciii (Amélie); Mme Pépin (Marthe); Muc Négreponte, née Jeanne Hugo; Muc Flecker née Hellé Schiadaressi; Mme Casdagii (Catherine); Mme Sacilly (Marie): M110 Den-Arend (Hyacinthe-Judica-Henriette), infirmière : M11e DISPER (Théodora-Catharina), infirmière : Mile Tacobson (Marie), infirmière ; Mile Van der Kemp (Christina), infirmière ; M11e MEVERS (Antonia), infirmière ; M11e MINKE (Johanna-Henrica-Catharina), infirmière; M110 OBREEN (Jacoba), infirmière ; Mile Schepper (Wilhelmina-Hendrika-Sara), infirmière; M110 DE KEMPENAER (Jacoba-Brica), infirmière : Mmo la baronne Lewe Van Middelstun (Johanna-Maria-Martina), infirmière ; M. RÉGNIER (Mathicu-André), infirmier: Mmo Marguerite Nouveau, infirmière : Mme Marthe Luzzatti, infirmière ; Mile Élise Boiffirs, infirmière; M10 Marie-Louise Barthelet, infirmière; Mme Kallipoi Svilaricii, infirmière; M<sup>110</sup> Baron (Lucie), infirmière ; M110 BERNARD (Emma), infirmière ; M110 BIGUE (Marie-Emilie), infirmière; M<sup>11e</sup> Brochu (Amazellie), infirmière; M11e Brosseau (Charlotte), infirmière; M11e Cham-PAGNE (Charlotte), infirmière : MIIO CHAMPAGNE (Ernestine), infirmière; MIIO CHYCOINE (Claire), infirmière; M10 DEDINE (Laura), infirmière : M10 DESTARLAIS (Exilla). infirmière: MIIc DIONNE (Marguerite), infirmière: MIIc PISET (Corinne), infirmière ; M110 GAUVREAU (Marie-Olive),

infirmière : Mile HÉON (Éveline), infirmière ; Mile Jai, BERT (Alexina), infirmière ; MIIe LAVALLÉE (Blanche), infirmière : M110 MASSÉ (Elisa), infirmière : M110 MAYNARD (Marie-Léa), infirmière ; Mue Perron (Marie), infirmière ; M110 PILON (Marie-Exaurrée), infirmière ; M110 PROULX (Pédora), infirmière: M110 RIVERIN (Ursule), infirmière : M110 ROUSSEAU (Elisabeth), infirmière; M110 Roy (Albina), infirmière ; M10 SAINT-ONGE (Adrienne), infirmière ; M110 TARTE (Marie-Annette), infirmière; M110 TOUPIN (Céline), infirmière : Mile Tourin (Plorence), infirmière : Mme Vadenais (Marthe), infirmière : Mile Weilbrenner (Estelle), infirmière; Mmo Hopp, née Louise Chatelard, infirmière, hôpital auxiliaire nº 156, à Paris; M. LE PLAV (Albert-Camille-Emile), médecin aide-major de 1ºº classe, hôpital d'évacuation de la gare de Jassy; M. DRAMEZ (Eugène-Désiré-Jean-Baptiste), médecin aide-major de 2º classe, hôpital du séminaire catholique à Jassy; M11e RE-BOULET (Elisabeth-Marie-Henriette), infirmière de la S. B. M., hôpital de contagieux de Galata; M=0 MOETIER, infirmière-major, hôpital temporaire Saint-Joseph nº 19, à Épinal; à la mémoire de M. STOFFEAS (Justin-Théophile), président du comité de la Société française de secours aux blessés militaires d'Hazebrouck; Sister Isa-BEL-SARAH BIDGOOD, infirmière-major directrice, de l'hôpital auxiliaire nº 222, à Menton ; Mme Charnaux, née Marignier, infirmière bénévole, hôpital temporaire 47 à Vichy; M. Jouve (Joseph-Marie-Georges), médecin-major de 2º classe, médecin-chef, hôpital militaire Michel Lévy à Marseille; M. BATAILLER (Casimir-Adrien), médecinmajor de 2e classe, médeciu-chef de la place de Narbonne; M110 COMBES (Marie-Germaine), directrice de l'hôpital bénévole 35 à Pons ; Mme Leleux, née Robert, infirmière bénévole, hôpital auxiliaire 69 à Paris; Mme HAL-PHEN, née Fould, infirmière-major S. B. M., fondatrice directrice de l'hôpital auxiliaire 302 à Ville-d'Avray. Médailles de bronze. - Mms Van Tienhoven de GROOTE (Jacoba-Maartje), infirmière ; M<sup>11e</sup> DUTRY VAN

# US PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIOUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *laléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses : Nearusthénie, Hystérie, Insomnic, Excitabilité nerveuse, Migraines. Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc. Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris,

Ch. LOREAU

## INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hs, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

JACOUES CARLES Professeur agrégé à la Faculté de Bordeaux Médecin aide-major de 1™ classe aux armées

Les Fièvres Paratyphoïdes

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Sutte)

HARFTEN (Maria-Antoinette-Françoise), infirmière ; Mile Hoven (Bertha-Rodofje, infirmière ; Mile DE LANGEN (Johanna-Frédérica), infirmière : M<sup>110</sup> Nonhebel (Joanna-Elisabeth), infirmière : Mue Van der Plaats (Hendrica), infirmière : M<sup>110</sup> Muus (Petronella), infirmière ; M11e Barriel, (Suzanne), infirmière ; M11e Vis (Antje), infirmière ; Mile DEMENINT (Maria-Magdalena), infirmière ; Mile Pimentel, (Margaretha), infirmière ; M149 THOMSON (Alida-Geertruida), infirmière ; M140 THOM-SON (Mary-Elisabeth), infirmière; M110 BEISCHOTEN (Wilhelmina-Antonia), infirmière); M<sup>110</sup> KLINKERT (NEELTE), infirmière; M. Das (Marinus), infirmier; M. SCHUTTE (Charles,) infirmier : M. VAN DAM (Hendrik). infirmier; M. Byr, (George-Coenrad), infirmier; M110 DE BUY WENNIGER (Jeannette-Marie), infirmière : Muc Van DEN ORDEL (Catharina-Wilhelmina), infirmière : M. Br-SALLION (Louis-Philippe), sergent; M. BOUCHARD (Léon-Édouard), infirmier; M. CAYER (Joseph-Hubert), sergent; M. Chaput (Donat), aide-radiologiste; M. Gaspard (Dominique-François), sergent de visite : M. GERVAIS (Antonio), sergent; M. LECOMPTE (Joseph-Ernest), sergent; M. RITCHOT (Ernest), caporal; M. ROYAL (Armand-Wilfrid), sergent; M. VILLECOURT (Edmond), caporal. Mile Geoffret (Jeanne), infirmière, hôpital d'évacuation 37/1; M10 DUFOUR (Marie), infirmière, hôpital d'évacuation 37/1; caporal ROUGEDEMONTANT (Léon). 5º section d'infirmiers militaires, hôpital d'évacuation 37/1; soldat Fasanino (Henri), 5° section d'infirmiers militaires, hôpital d'évacuation 37/1; soldat

CAULTER (Camille), 170 section d'infirmiers militaires, ambulance 13/1 : soldat Prévost (Alexandre), 176 section d'infirmiers militaires, ambulance 13/1; soldat GUERBE (Auguste), 5º section d'infirmiers militaires, hôpital d'évacuation 37/1: soldat CHOMETTE (Maurice), 5c section d'infirmiers militaires, hôpital d'évacuation 37/1; soldat Philippe (Alphonse), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 2/3; soldat Vasselle (Edonard), 3c section d'infirmiers militaires, ambulance 2/3; M. RUDELLE (Jean), médecin aide-major de 2º classe, hôpital de Roman: M110 RENAUDIN (Odile-Marie-Adèle), infirmièremajor de la S. B. M., hôpital de Greerul; soldat Guichard (Georges), 180 section d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Dne (contagieux) ; soldat LATII, (Louis-Étienne), 15° section d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Due (contagieux); soldat Leroudier (Pierre-Léon), 120 section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Dne (contagieux); soldat Nou-VELLON (Antonin-Marie-Maurice), 120 section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Dnc (contagienx): soldat Perrin (Ernest-Émile-Emmanuel), 12º section bis d'infirmiers militaires, hopital central de Bar-le-Due (contagieux); soldat de 170 classe Plessy (Lonis-Léon), 12º section bis d'infirmiers militaires, hôpital eentral de Bar-le-Duc (contagieux) ; soldat RICHEFEU (Charles-Anguste-Camille), 120 section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx) ; soldat TARDIEU (Louis-Léon), 15° section bis d'infirmier militaires, hôpital central de Bar-le-Due (contagienx).

මසසසස

# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Goules de glycérophophates alcaline (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xyàxx gout àch. repas.—6. Rue ABEL, PARIS.—16. El. 3 (r.— Il 190r., a) chaux, al 480ol.

多路路路路路



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

## PRÉCIS D'OBSTÉTRIQUE

par le Dr FABRE
Professour à la Faculté de médecine de Lyon.

2° édition, 1 vol. in-8 de 832 pages
avec 510 figures.

Cartonné. ... ... 18 fr.

# Maladies Microbiennes

Par P. CARNOT

l'rofesseur agrégé à la l'aculté de Médecine de Paris, Modecin des Hépitaux.

SOULIÉ

PRÉCIS d'Anatomie topographique

1911. I vol. in-8, 720 pages avec 300 fig. noires et coloriées, cart. 16 fr. BIBLIOTHÈQUE GILBERT ET FOURNIER

## Granules de Catillon

fest avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académic en 1889; elles que 2 à 4 par jour donnent une diprèse rapide, relèvent vite le ceour affaibli, dissiper ASYSTOLIS, DYSPNÉS, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

DE CATILLON

ombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLO Brix do l'Academie do Medecine pour "Strophantus et Strophantine", Medaille d'Er Expos, univ. 1900, 

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.

PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



PHYTINE CIBA .. Principe phospho-organique des Céréales

La Phytine est un produit organique défini, de formule connue (C<sup>4</sup>H<sup>8</sup>P<sup>4</sup>O<sup>18</sup>Ca<sup>2</sup>Mg<sup>2</sup>), elle est par conséquent de composition invariable et toujours identique à elle-même.

La Phytine est le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés. Elle apporte, de plus, à l'organisme les bases alcalino-terreuses nécessaires à sa minéralisation.

Ogr. 25 à 2 gr. par jour

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : Laboratoires CIBA - O. ROLLAND, 1, Place Morand, à Lyon

## CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

# THÉRAPEUTIQUE URINAIRE

Par ACHARD, MARION, PAISSEAU

vol. in-8 écu de 516 pages, avec 204 figures, cartonné. (Bibliothèque de thérapeutique.)...... 12 fr



### NOUVELLES (Suite)

de protester contre les affirmations erronées de M. le ministre des Finances et d'envisager les conséquences funestes que pourrait avoir le projet de loi qu'il a soumis à la Chambre.

Les voyageurs ne paient aucune taxe de séjour dans notre station ; cette taxe n'est percue à Vichy qu'après la cinquième journée de séjour et les touristes ne restent pas aussi longtemps chez nous. La taxe est payée par les malades qui, eux, restent trois semaines et plus ; or, s'il est juste de demander aux malades fortunés une certaine somme pour participer aux frais de traitement des indigents, à l'assainissement et à l'embellissement de la station, ct aussi à son développement afin de faire bénéficier des bienfaits de la cure ceux qui pourraient ignorer l'efficacité de ses eaux, il est souverainement injuste de vouloir faire supporter aux seuls malades dont le mal a été le plus souvent aggravé sinon causé par la guerre, des dépenses qui doivent bénéficier à la France entière et qui lui incombent. Aussi nous vous proposons de voter la résolution suivante :

« La Société des sciences médicales de Vichy,

« Considérant qu'il est injuste de faire supporter aux seuls malades se rendant dans les stations hydrominérales et climatiques, des dépenses qui doivent bénéficier à la France entière et qui lui incombent, charge son bureau de faire toute démarche utile pour que l'article 7 du projet de loi déposé par M. le ministre des Finances, le 22 mai 1917, soit rejeté. 8

La Société a adopté, à l'unanimité, la résolution proposée par M. Nivière.

Corps de santé militaire. — Sont nommés :

Au grade de médecin principal de 1ºº classe, les médecins principaux de 2ºº classe : M. ECOT (Félix-Auguste-Antoine-Napoléon), 8º division d'infanterie; M. De VYUILLE (GRÀWAT-BABONE), 8º division d'infanterie; M. DE VYUILLE (GRÀWAT-BABONE), 8º division d'infanterie; M. LASSINASSE (Elémne), 59º division d'infanterie; de M. BERGEREU, (Louis-Baptiste-Octave), région du Nord; M. CHIWALIER (Julien-Augustin-Perdinaud), lors cadress d'ARRITELIEME (Pierre-Bauche-Gabriel), ser-Marce; M. BARRITELIEME (Pierre-Bauche-Gabriel), ser-

vice des étapes d'une armée; M. DELABORDE (Charles-Henri-Zacharie), service des étapes d'une armée; M. GARY (Prosper-Antoine-Achille), 69 d'vision d'infanterie; M. DR SCHUTTHIARRE (Georges-Albert-Émile), 7º région; M. BARDOT (Alexandre-Marie-Antoine), 17º division coloniale; M. CAUWRT (François-Joseph-Marie), 6º région; M. MEVER (Bugdan-Charles-Émile-Jules), à la disposition du gouvernement militaire de Paris; M. CAMENTRON (Justin-Alexandre), directeur du service de santé d'un corra d'armée.

Au grads de médecin principal de 2º classe, les médecins principaux de 2º classe, à titre temporaire : M. GRLESS (Marie-Paul-Mathieu), r.2º division d'infanterie; M. MALA-FOSSE (Marie-Paul-Bugéne), 754º division d'infanterie; M. MORONO (Marius-Gaston-Rend-Hippolyte), 9º division d'infanterie territoriale ; M. DEVARIM (Schatterlagdue), 10º division d'infanterie; M. LUCANTO (CSSEN), 70º division d'infanterie; M. SIRM (Clovis-Antoine), Maroc; M. FERRAND (Charles-Victor-Joseph), 3º division d'infanterie; M. BURNEY (Charles-Victor-Joseph), 3º division d'infanterie; M. BURNEY (Charles-Victor-Joseph), 3º division d'infanterie; M. BURNEY (Charles-Hippolyte-Louis-Jules).

Les médecins-majors de 1º classe; M. BLUM (Bélmond), commission consultative médicale; M. Albert (Marie-Léonard-Bruest), 14º région; M. Lascoux (Joseph-Jean-Baptiste-Léon-Adrien), sous-ecretariat d'État du service de santé; M. RAMAUN (Louis), 20º région; M. CADIOT (Maile-Joseph-Henri), sous-directeur du service de santé de la région du Nord; M. VANDENBOSSCHE (Albert-Achille-Joseph).

Au grade de médecin-major de 1ºº classe, le médecin-major de 2º classe: M. STÉFANI (Ours-Paul), 3º région.

Les médecins-majors de 1º classe, à titre temporaire:

M. SER (Antone-Marie-Loub), 22º feg. d'infanteric;

M. POUNCENES (Georges-Pierre-Jean-Charles), 5º division de cavaleric; M. MAVRAC (Antonia-Anne-Albert),
75º rég. d'infanteric; M. Deurri (Gabriel-Charles), 27º rég.
d'afunteric; M. CERINIER (Paul-Henri-Maurice), 1/53º rég.
d'infanteric; M. AZHAM, Édouard-Romain, mission
du Maroc : M. QUENNOT [Joseph-François-Honoré),
92º rég. d'infanteric.

# Iodéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéinc)

SIROP (0,04) TOUX PILULES (0,01) EMPHYSEME ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# **Broméine** montagu

(BI-Bromure de Codéine) SIROP (003)

SIROP (0.03) TOUX nerveuses
PILULES (0.01) INSOMNIES

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

# PipérazineMIDY l'anti-urique type .

# RECOUVREMENTS PARIS 10 %,

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

### MÉDECINE PRATIQUE

## LES PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES DES GLOBULINS LEUR ROLE DANS LA COAGULATION DU SANG

## APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Par le Dr E. FORGUES (I)

I. I. aunoy avait déjà noté le rôle primordial joué par les globulins dans le phénomène de la coagulation du sang aiusi que dans celui de la rétraction du caillot (Biologie médicale, 1912, nº 2, p. 45). Quelques années avant, Le Sourd et Pagniez, opérant sur du sang rendu expérimentalement incoagulable, avaient pu également mettre en lumière certaines propriétés physiologiques des globulins, qu'ils avaient réussi à isoler des hématies et leucocytes, et conclure à leur action accélératrice sur la congulation et la rétraction du caillot (Iournal de phys. et path. gén., nº 1, 1909. Ibid., nº 1, 1911). Se basant sur les données de ces auteurs et sur celles plus récentes de Bordet et Delange qui, avec Nolf et Morawitz, ont distingué deux éléments principaux concourant à la formation du caillot, le sérozyme, existant en solution dans le sérum, et le cytozyme, couteuu dans les plaquettes, l'auteur a expérimenté au point de vue clinique une substance extraite des plaquettes, le coagulène, qui peut être considéré comme du cytozyme à peu près pur. Cette substance possède un pouvoir coagulant intense sur le sang extravasé, mais est inactive sur le sang circulant: elle présente donc sur les autres hémostatiques l'avantage d'éviter tous risques d'embolic lors de son emploi. De plus, elle n'est pas toxique, pas irritante pour les tissus, paraît même activer, au même titre que le sérum, la cicatrisation et le bourgeonnement des plaies ; elle peut être employée aussi bien localement qu'en injections intramusculaires ou intraveineuses. Elle peut aussi être déglutie sans aucun inconvénient et elle a pu ainsi, entre les mains de l'auteur, juguler des hématémèses assez abondantes au cours d'un ulcère de l'estomac,

(1) Progrès médical, 13 janvier 1917.

L'auteur a employé le coagulène sous les deux formes suivantes : 10 en saupoudrant avec du coagulène pulvérulent les plaies en surface saignant abondamment cn nappe : le coagulène, se dissolvant in situ, donne une solution isotonique permettant d'obtenir une hémostase rapide.

2º En solutions variant de 2 à 10 p. 100, et employées en tamponnement (épistaxis, hémorragies dentaires, plaies en infundibulum); en instillation (hémorragie urétrale); en ingestion (ulcère de l'estomac); en injections vaginales et intra-utérines (métrorragies, hémorragies post abortum, etc.). Une conceutration de 5 p. 100 lui a permis d'obtenir des solutions efficaces dans tous les cas, un titre plus faible avant donné des résultats insuffisants dans une hémorragie urétrale cousécutive à un cathétérisme au cours d'une blennorragie aiguë chez un hémophile.

Dans plusieurs plaies de guerre saignant abondamment, l'application de compresses imbibées de solution de coagulène a permis de faire un pansement assurant parfaitement l'hémostase sans garrot, jusqu'au moment où le blessé a pu être traité chirurgicalement.

L'auteur terminc son étude par les considérations suivantes : « Si le rôle de ce troisième élément figuré du sang (le globulin) n'apparaît pas avec une parfaite netteté, sou action sur la rétractilité du caillot, déià vue par Havem, est incontestable. Or, la rétractilité du caillot est le complément nécessaire d'une bonne coagulation, son irrétractilité s'observant au cours des maladies hémorragiques. Ce rôle des globulins dans la formation d'un caillot propre à obturcr dans les meilleures conditions physiologiques la lumière des vaisseaux, c'est-àdire d'un caillot rétractile et adhérent, est mis en application lorsqu'on se sert d'une solution de cytozyme (coagulène) ; ou obtient alors une action hémostatique rapide et sans inconvénient aucun pour les tissus et les valsseaux. a

Le coagulèue est fabriqué par les laboratoires Ciba, 1, place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.

### SOMMAIRES DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Archives des Maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang :

Sommaire du Nº de Mai 1917 : Ch. LAUBRY et P. HAR-VIER, Sur quelques particularités du réflexe oculocardiaque et notamment sa variabilité chez certains sujets. - D. DANIELOPOLU, Action de la digitale sur la tension artérielle chez les hypertendus. - Revue analytique. - Le numéro...... 2 fr. 50

### Le Nourrisson :

Sommaire du Nº de Juillet 1917 : MARFAN, Étude historique et critique sur les affections de l'appareil digestif dans la première enfance. L'intoxication dans les affections des voies digestives de la première enfance. - MARCEL LAVERGNE et MIIe DONZEAU, Quelques cas de cornage chronique chez le nourrisson, - E. Apert, Extraction d'un gros corps étranger du vestibule larvngé resté 'trente-quatre 'heures en place chez un enfant de sept mois. - Revue analytique. - Le numéro..... 2 fr. 50

Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale : . Sommaire du Nº de Juin 1917 : Dre J. LECLERCO.

P. MAZEL, R. DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, Rôle du médecin dans l'industrie après la guerre. Orientation et utilisation physiologiques de l'ouvrier. - Dr DELO-BEL, Apercu sur la vaccine et la vaccination. - Le numéro..... 2 fr. 50

### CHRONIQUE DES LIVRES

Guide du médecin dans les expertises médicolégales militaires, par Duco et Blum (Collection Horizon), 1917, I vol. in-8, 4 fr. (Masson et Cie, éditeurs, Paris).

Un tel livre vient à son heure; l'expert militaire n'a pas seulement besoin d'une forte instruction médicochirurgieale, d'une sagacité clinique éprouvée. Il lui faut encore connaître la législation militaire qui permet d'appliquer tout naturellement le texte de loi ou l'instruction répondant à chaque cas particulier. Or cette légis

lation militaire differe notablement de la législation civile.

Dans le service militaire — en ce temps de guerre surtout — tout médecin traitant est en même temps un médecin expert.

Le présent volume résume sous une forme claire, concise, tout ee que le médecin expert doit savoir ; il constituera pour lui un guide très précieux.

ALBERT MOUCHET.

Les Anxieux, par les Dra A. Devaux et Locre, avec préface du Dr Dupré. 1917, 1 vol. petitin-8° de 300 pages (Masson et Cto, éditeurs à Paris).

L'anxiété morbide est singulièrement fréquente; depuis la guerre, son jutérêt est plus grand encore et la pathologie de l'émotivité a été l'objet de discussions nombreuses, au cours desquelles s'est affirmée la valeur de la « constitution émotive » admise par M. Dupré. Ses élèves Devaux et Logre ont pensé qu'il était utile de grouper en un volume l'étude des anxieux, de délimiter la sémiologie de l'émotion anxieuse, de décrire les variétés si nombreuses de l'auxiété morbide, de fixer leur place en pathologie mentale. Ils ont réussi à donner de ce vaste sujet une description fort claire et suggestive, suivie d'un chapitre sur l'anxiété de guerre, résultant de l'inadaptation émotive à l'état de guerre, qui sera lu avec un particulier intérêt. Comme le dit M. Dupré dans sa préface, l'ouvrage de Devaux et Logre sur les anxieux e apparaît comme une œuvre utile, durable et conforme aux traditions de la psychiatrie française ».

L. P

Chirurgie d'ambulance (Le premier traitement des blessures de guerre), par ANDRÉ LAPOINTE, 1917, in-8° (Maloine et fils à Paris).

L'auteur dédie ce petit livre « à tous les camarades qui ne sont pas chirurgiens de profession et que leur destinée peut appeler à servir dans les ambulances. »

Il inscrit en tête du volume cette sage formule : « L'évolution des blessures dépend de leur premier traitement et des conditions dans lesquelles il est fait. » Huit chapitres sont successivement consacrés à des considérations générales sur les blessures de guerre et leur traitement, aux blessures du crâne et de l'encéphale, aux blessures du rachis et de la moelle, aux blessures de la face, aux blessures du cou, aux plaies páciferantes de poitrine, aux plaies afei l'abdomen, aux fractures des membres et aux plaies articulaires.

Placé pendant longtemps dans une ambulance active de l'avant, Lapointe s'est trouvé dans les meilleures conditions pour appliquer aux blessures de guerre la saine thérapeutique chirurgicale dont il avait l'expérience consommée.

On sent, daus chaque chapitre, le elinicien avisé qui a vu ce qu'il décrit et qui a résolu, avec son clair bon sens et son habileté professionnelle, les mille et un problèmes que lui offraient les blessés, de guerre.

Un livre dont les jeunes s'imprégneront avec profit!

ALBERT MOUCHET.

Ophtalmologie du médecin praticien, par le Dr Albert Terson. 1 vol. in-8 de 480 pages, 347 fig. dans le texte et 1 planche en couleurs. Cartonné: 12 francs (Masson et Ch. éditeurs à Paris)

Le problème que poes, souis tant de formes, l'ophtalmologie journalière, est naturellement d'arriver, sêrement et rapidement, à un diagnostic, à un tratisment et à un terpronostie precis. Le praticien non spécialiste se trouve, à tout moment, obligé de voir, le premier et à l'improviste, un cell malaci. Il a besoin d'un avis, d'un conseil, d'un guide qui le «pilotent». Réalisé dans ce but, le livre de M. Terson indique, se mettant à la place du médécair et du malade — ce que le praticien, sans sortir de son rôle, doit entreprendre, comment il doit le faire, ce dont il doit s'abstenir pour le confier au spécialiste, dans des circonstances auxquelles rine ne peut le soustraire.

tances auxquelles rien ne peut le soustraire.
L'énumération des parties de cet ouvrage suffit à
en montrer l'intérêt. Après l'exame clinique exécuté
avec un outilige réduit, mais avec ordre et patience, nois
trouvous l'étné des symptômes prédominants, majeurs,
des maladies des yeux, l'adaptation du praticien à leur
traitement local et général (citons, comme exemples
les conjonetivites aigues, l'exophtation et les maladies
el c'orbite...) les localisations et complications condaires,
els conjonetivites aigues, l'exophtatine et les maladies
el c'orbite...) les localisations et complications condaires,
els conjonetivites aigues, l'exophtatine et les maladies
el c'orbite...) les localisations et complications condaires,
els confirments de l'experiment de l'orbite...) les
importance médico-légals, la prophylance sociale des
maladies des yeux, l'amélioration du sort des avenigles, etc.

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

# CABINET GALLET

FONDÉ : En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande, — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

## INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### THÉRAPEUTIOUE APPLIQUÉE

LE LAURIER-ROSE

Par le D' Henri LECLERO Médecin aide-major de 12º classe.

Je ne penx prononcer le nom du laurier-rose sans m remémorer la leçon de botanique d'un geure iuédit. qu'un citadin donna devant moi à sou épouse, sous les ombrages séculaires du cèdre de Jussieu : « Il y a deux espèces de laurier, lui enseignait-il : le laurier-sauce qu'on met dans les ragoûts et le laurier-rose qui pousse daus des caisses vertes à la poste des marchauds de viu ». Il est vrai que le Nérion ou Laurier-rose (Nerium oleander) orne fréquemment la devanture des négociants en vins et spiritueux ; mais ce n'est pas là son unique habitat et nous devons chercher son lieu d'origine ailleurs, en Asie, en Afrique, dans les provinces méridionales de la France où il croît le long des cours d'eau, dans le lit des torrents. C'est un grand arbuste touffu de la famille des Apocynacées, dont les rameaux, recouverts d'une écorce grisâtre, sont garnis de feuilles coriaces et persistantes à limbe lancéolé ; ses fleurs d'un rose superbe produiseut des fruits composés de deux follicules renfermant des graines soveuses. Toutes les parties du laurier-rose contienneut un suc crémeux, âcre et très amer, Lukowski, le premier auteur qui en ait fait l'analyse, a retiré en \_1863 des feuilles et de l'écorce deux principes qu'il considérait comme des alcaloïdes, l'oléandrine et le pseudecurarin. Schmiedeberg, ayaut repris l'étude de la plante en 1883, y a confirmé l'existence de l'oléandrine ; il en a isolé en outre un glucoside (nériine) auquel il a reconnu beaucoup d'analogie avec la digitaline, En 1898

MM. Dubigadoux et Durieu ont coustaté que le latex plouini par l'incision des branches auciennes contenait up principe amer très toxique se présentant comme une goudre blanche d'aspect cristallin. Au cours d'expégiences ayant pour but d'élucider la nature de ce produit, il leur a semblé que ses réactions chimiques et ses effets physiologiques donnaient les mêmes résultats que la strophantine (1). Enfin, en 1911, M. Leulier, opérant sur l'écorce fraîche de la plante, a obtenu un glucoside présentant toutes les réactions caractéristiques des strophantines. Ce glucoside se trouve dans l'écorce dans la proportion de 1s7,82 p. 100 ; la graine en contient aussi et paraît se prêter à la préparation des médicaments galéniques plus facilement que l'écorce qui renferme des priucipes organiques acides (2).

Le laurier-rose est une des plautes sur lesquelles l'antiquité nous a laissé le plus de documents. Bien que nous ne connaissions pas son appellation hébraïque, il y a tout lieu de croire qu'il figure en deux endroits de l'Aucien Testament sous le même nom que le rosier : c'est ainsi que l'Ecclésiatique (ch. XXIV, vers. 17-10) comparela sagesse à « un cèdre élevé sur le Liban, à un cyprès sur la montagne de Sion, au palmier de Cadès, au rosier planté à Jéricho ». Suivant la remarque très judicieuse de M. F. Vigouroux « le parallélisme demaude ici un arbuste dont le port est bien plus celui du laurier-rose que du rosier ;

(1) DUBIGADOUX ET DURIEU, Sur la présence de la strophantine dant le Laurier-rose d'Algérie (Journal de pharmacie et de ·chimie, 1898).

(2) LEULIER, Note sur l'écorce du Laurier-rose (Journal de harmacie et de chimie, 1915). Note sur le Laurler-rose. Etude de l'écorce, de la sève et des graines (Ibid., 1912).



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le remède le égale dans l'artério-sclérose, la plus héresque pour le brightiprésclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE

de déchloruration, le remède le plus hèreique pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître thritisme et de ses manifestaties codémes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le la diathése urique, solubilise force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE la diathèse urique, les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rué du Roi-de-Sicile - PARIS ---- PRODUIT FRANCAIS

### THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE (Suite)

et il fant remarquer que le laurier-rose est très abondant à Jéricho, ce qui n'a pas lieu pour le rosier ». Lorsque le même livre (ch. XXXIV, vers. 13) dit; « Ecoutezmoi, fils pieux, et portez des fruits comme le rosier sur le bord d'une eau courante », il s'agit encore vraisemblablement du laurier-rose, qui se plaît au bord de l'eau, plutôt que du rosier. C'est à cette prédilection pour les terrains humides qu'il faut rattacher les noms de vásios et de nerium sous lesquels les Grecs et les Latins le désignalent, le comparant à une de ces belles nymphes ou Néréides qui présidaient aux rivières et aux fleuves. Les Grecs l'appelaient encore pososápm à cause de la ressemblance de sa fleur avec la rose et de sa feuille avec celle du laurier, et les Latins oleander, parce que son aspect rappelle celui de l'olivier. Dioscoride nous en a laissé une description assez caractéristique pour que nous le reconnaissions aisément : il le montre, en effet, portant des feuilles semblables à celles de l'amandier, mais plus longues et plus épaisses, une fleur faite comme une rose, un fruit contenant un duvet comme celui des chardons. Il ajoutc que ses feuilles et ses fleurs sont vénéneuses pour les chiens, les ânes et autres quadrupèdes, mais qu'ou peut les prendre dans du vin pour se préserver contre la morsure des serpents. Apulée, dans un passage de sa Métamorphose que mes lecteurs me permettrout de leur rappeler, fait allusion aux propriétés toxiques du laurier-rose : Lucius, changé en âne, ne doit recouvrer sa forme première qu'après avoir mangé des roses : il aperçoit de loin un vallon boisé émaillé de mille fleurs parmi lesquelles tranche l'incarnat de la rose. Il s'y précipite ; mais au lieu d'un vallon, il ne trouve que l'encaissement d'un ruisseau bordé d'arbres à feuilles allongées comme celles du laurier et dont la fleur au calice d'un rouge pâle et inodore a reçu dans le vocabulaire rustíque le nom de laurier-rose (rosæ laureæ) : Lucius sait que, pour un âne, c'est une nourriture mortelle, mais. las de la vie, il s'approche des fleurs vénéneuses lorsou'un jardinier s'élauce vers lui, une trique à la maiu, et l'arrache au suicide. La plante n'était pas moins toxique pour les rats : Palladius recommandait de fermer l'habitation de ces rongeurs avec des branches de laurier-rose dont les fleurs les faisaient périr dès qu'ils cherchaient à sortir; c'est même le seul usage que paraissent en avoir fait les anciens, redoutant pour l'homme sa toxicité. Plus hardis, les médecins arabes donnaient au laurierrose (difla) une place dans leur pharmacopée : Masserdjouih prétend que le suc de ses feuilles en frictions est salutaire contre le prurit et la gale, et Ibn-el Beïthar nous apprend qu'on l'employait contre la teigne, la variole des animaux et la lèpre blanche. Mais ces enseignements ne trouvèrent pas d'écho et, jusqu'au xixe siècle. les auteurs gardent sur le laurier-rose un silence presque absolu : seul l'Arbolayre note qu'on peut l'employer à l'extérieur contre les dermatoscs, le rhumatisme et certaines affections, d'ailleurs indéterminées, des organes génitaux : Ceste herbe a vertu contre fleume salée qui jait rongnes es jambes et soit ceste herbe cuyte en eaue elle vault à la douleur du dos et enfleure des genitoires son (si on) en fait emplastre sus (fo CXXIII). En 1812, le laurier-rose, complètement abandonné

En 1812, le laurier-rose, complétement abandomic depuis le moyen âge, réspiparit dans la matière médicale: Mérat et de Lens emploient ses feuillas-contre la gale et le considérant comme un moyen très efficace. On continua à le réserver aux usages extenses jusqu'en 1888, poque à laquelle le D' Pouloux signala les services qu'il peut rendre dans le traitement des affections cardiaques. Cet auteur conclut de ses expériences qu'il a sur le cœur de la grenoulle une action tétauisante très nette, action

# DIGITALINE crist

Académie de Medecine de Paris. Prix Orfila (6,000 îr.) Prix Desportes.

SOLUTION ou militeme
CRANULES BLANCS
as 1/4 de millige
GRANULES ROSES
ou 1/10\* de millige
AMPOULES au 1/4 de millige
AMPOULES au 1/4 de millige
49, Boul. Fort-Royal, Paris

# NATIVELLE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

# Valbornine ROGIER

Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.

(0,15 de produit par capsule)

Antispasmodique énergique.

Puissant sédatif du système nerveux.

Régulateur de la circulation et de la respiration.

Réunit à la fois les propriétés des dérivés bromés, de la Valériane et du Bornéol.

(2 à 6 capsules par jour)

19, Avenue de Villiers (Ci-devant 3, boul. de Courcelles)



## THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE (Suite)

qui précède tous les autres symptômes de l'empoisonnement et qui, portée à son maximum, arrête le cœur en diastole. En raison de la parenté botanique de la plante avec le strophantus et de l'action ou'elle excree sur les contractions du cœur, il l'administra à des malades atteints d'une lésion organique non compensée, chez qui le cœur était insuffisant à remplir sa tâche et qui présentaient des symptômes d'asystolie. Grâce au traitement, il obtint une diurèse plus abondante, la disparitiou des ædèmes et constata que le pouls reprenait sa force et sa fréquence normales, effets qui lui parurent se rapprocher de ceux du strophantus : « Il v aurait un graud avantage à l'administrer aux malades chez qui les battements du cœur sont tellement précipités que le praticieu est mis souvent dans l'impossiblité de distinguer en présence de quelle lésion il se trouve. Dans des cas de ce genre, l'administration de la digitale n'est pas toujours sans inconvénient, tandis que celle du laurier-rose permettrait d'apporter un grand soulagement au malade. sans risquer de déterminer aucun accident (1). »

Il ne faudrait pas croire, cependant, que le laurierrose fût un agent thérapeutique dépourvu de toxicité: plusieurs cas d'empoisonnement prouveut le contraire, Sans attacher beaucoup de valcur à l'observatiou que relate Libantius d'un iudividu qui succomba peudaut

son sommeil parce qu'il s'était enfermé dans sa chambre à coucher avec des fleurs de laurier-rose, nous pouvons citer le fait suivant rapporté par Loiseleur-Deslongchamps et Marquis; en 1769, lors de la première occupation de la Corse par les Français, plusieurs soldats (1) F. POULOUX. Contribution à l'histoire médicale du Laurier-rose, Thèse de Paris, 1888,

avaient fait rôtir, embrochées avec des branches de nérion. M. Barisien a cité, en 1898; le cas de deux chasseurs d'Afrique qui, dans le but de se rendre malades pour être envoyés à l'hôpital, absorbèrent un litre d'une décoction assez forte de feuilles de laurier-rose : ils présentèrent des symptômes d'intoxication très accentués : pâleur extrême, démarche chancelante, sueurs froides, coliques, vertiges, somuolence, refroidissement des extrémités, forte dilatatiou pupillaire, pouls ralenti, petit et filiforme. Grâce à l'administration d'un vomitif et de teiuture d'iode, tout dauger était écarté au bout de trois heures (2). On voit par ces observations que le maniement du laurier-rose exige quelque prudence et qu'il pourrait être dangereux de dépasser les doses thérapeutiques ; ces doses ont été fixées par M. Pouloux à ogr,15 ou ogr,20 d'extrait par jour. En se conformant à cette posologie, on pourra obtenir du médicament des effets cardiotoniques et diurétiques appréciables se rapprochant assez de ceux du strophantus. Toutefois, il serait exagéré d'eu faire, comme l'ont voulu certaius auteurs, un succédané de la digitale : suivant la très juste remarque de M. Ch. Fiessinger, ou devra se contenter de l'employer dans les intervalles de la médication digitalique et chez les névropathes et se rappeler que la digitale est une arme de précision tandis que les autres toni-eardiaques, comme le laurier-rose, « sont au plus des sabres de bois (3) ».

succombèrent pour avoir mangé des volailles qu'ils

(2) G. BARISHEN, Deux cas d'intoxication par le Laurier-10se (Archives de médecine et de pharmacie militaires, 1898). (3) Ch. FIESSINGER, Les médicaments cardiaques de second plan (Iournal des Praticiens, 1016).

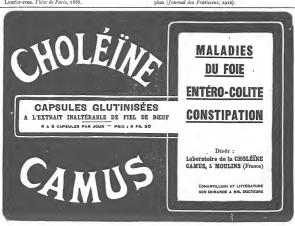

### REVUE DES REVUES

Sur l'existence d'une éosinophilie locale au cours de certaines conjonctivites provoquées (J. Bol-LACK, Presse médicale, 4 janvier 1917).

Au cours des conjonctivites banales, l'écsinophilie locale est exceptionuelle, tandis que l'examen cytologique de la sécrétion de disc as de conjonctivic certainement ou très probablement provoquée a révélé chaque jois la présence de nombreux polynucléaires à granulations écsinophilies. L'apparition de cette écsinophilie est de l'apparition de cette écsinophilie sur l'apparition de cette écsinophilie est de l'apparition de cette écsinophilie est de l'apparition de cette écsinophilie est de l'apparitie de

tions écsisnophiles. L'appartition de cette écsinophille est relativement tardive, l'intensité proportionnelle à la durée de l'affection; elle est indépendante de la qualité de l'agent employé (fipées, poudre insecticide, etc.). Cette constatation cytologique, remarquablement mise en l'agent employ morbient se de l'apparent en l'apparen

Les théories nouvelles relatives à la circulation du sang dans les vaisseaux (R. Wybauw [de Spa], Arch. des Mal. du cœur, nº 3, mars 1917).

Selou la théorie commte, la progression du sang se fait par deux fortigine cardiaque: a fait par deux fortigine cardiaque: 1º la systole ventriculare; 2º l'élasticilé artérièle, qui cumagassite une partie de la force cardiaque et la restitue progressivement. Cette théorie ue parvient pas à rendre compte de tous les phénomènes observés en physiologie et en clinique. D'après Hasebrock, les fibres musculaires, qui sout si nombreuses dans les parois artérielles, u'ont pas uniquement pour fonction de régler la lumière du vaisseau par des modifications de leur touns, mais leur dilitation sous l'influence de la pulsation suet en œuvre un rélexe qui succède inmédiatement à cette dilatation :

une contraction rapide produirait alors une systole locale de la pario, et comme la pulsation, en continuant son trajet vers la périphérie, amores partout successivement le même réflexe sur son passage, la contraction artérielle prend la forme d'une onde péristaltique inmidiatement consecutive au choe du ponla « Évidemment l'hypothèse est tentante, d'une systole active des vaisseaux. »

Les enseignements de la guerre au sujet de l'ophtalmie sympathique (L. Weekers [de Liége], Archives Médicales Belges, n° 3, mars 1917].

« Personnellement, j'ai observé eu tout, dans ma carrière d'oculiste, deux cas d'inflammation sympathique, et cela eu dix aus de pratique dans la clinique universitaire d'une graude ville. Depuis la guerre, sur plus de 800 blessures oculaires, je n'ai vu se produire aucune ophtalmie sympathique. Peut-être s'agit-il d'un hasard heureux que l'avenir pourrait démentir ; mais en coufroutant ces constatations avec la rareté extrême des cas d'oplitalmie sympathique relatés par les auteurs au cours de la guerre actuelle», malgré la grande fréquence des blessures oculaires, on est en droit de se demander si les statistiques anciennes concernant la fréquence de cette complication redoutée ne devraient pas être remises en questiou. Après la guerre, quand on pourra additionner les éléments de statistiques colligées actuellement par les différents observateurs, il sera possible d'indiquer eu chiffres le taux de fréqueuce de l'ophtalmie sympathique; déjà maintenant on sait que ce taux est extraordinairement véduit



### NOUVELLES

Nécrologie. - Le D' Henri Gallay, médecin inspecteur des troupes coloniales. - Le Dr Christophe Dieterien. décédé à Versailles. - Le Dr Héron, conseiller général d'Indre-et-Loire

Au Conseil d'hygiène et de la salubrité du département de la Seine. - Le Dr DESGREZ, docteur ès sciences, professeur de chimic à la Paculté de médecine, a été nommé membre, en remplacement de M. Riban, décédé.

Une revue scientifique : " La France ". - Nous recommandons volontiers cette revue scientifique et littéraire néerlando-belge, fondée le 20 juin 1914, chargée de la publication des rapports et études des Comités médicaux belges et néerlandais pour la vulgarisation des stations balnéaires et sanitaires de France. Le siège provisoire est à La Haye, 5, Papestraat.

Les médecins ne profiteront pas du renvoi des anciennes classes. - M. Avistide Prat, député, demande à M. le ministre de la Guerre en vertu de quel texte législatif ou de quel décret les officiers de complément ne seraient pas compris dans le renvoi définitif des anciennes classes, au cas où celui-ci serait décidé,

Réponse. — Les officiers de complément, comme tous les autres mobilisés non dégagés d'obligations militaires, peuvent être maintenus sous les drapeaux en vertu de la loi de recrutement, du décret de mobilisation et des lois spéciales maintenant les classes 1887 et 1888 à la disposition du ministre jusqu'à la fin des hostilités. Le renvoi définitif des classes anciennes, au cas où il viendrait à être décidé, résultera, non d'une loi nouvelle, mais d'une décision du Gouvernement : celui-ci pourra donc excepter de la mesure de libération telle ou telle eatégorie de mobilisés.

Collège de France. - M. Mouren, membre de l'Institut, professeur à l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, est nommé professeur de la chaire de chimie organique du Collège de France.

Mariage. - Le 14 juillet dernier, d'après l'un de nos confrères de la presse politique, nous avons annoncé le mariage de M. James Moore avec Mile Besson. Une erreur de transcription nous a fait substituer aux qualités d' « internes des hôpitaux » dont les noms des conjoints étaient suivis, celles d'«internes des hôpitaux de Paris». M. James Moore nous fait observer, à ce propos, qu'il n est pas interne des hôpitaux de Paris, et que M<sup>the</sup> Besson est interne provisoire. Nous rectifions bien volontiers notre information en exprimant à M. et Mme l'ames Moore, nos sincères regrets.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau pour chevalier .

ROUSSEL (Paul-Raymond-Henri), médecin-majer (active) de 2º classe au 273º rég. d'infanterie : médecin d'une haute valeur morale et professionnelle ainsi que d'un dévouement inlassable. Sur le front depuis le début de la campagne, a assuré d'une manière parfaite le service de santé de son régiment au cours de nombreux combats. Une blessure, deux citations.

LAPORTE (Louis-François), médecin aide-major de 1re classe (active) au 96e rég. d'infanterie : médecin d'un dévoucment et d'un zèle inlassables qui, en maintes circonstances, a fait preuve de courage et de sang-froid, a assuré son service de manière parfaite dans des circonstances souvent difficiles. Une citation

DORANGE (Marcel-Léon), médecin-major de 2º classe (active) au 55° rég. d'infanterie : médecin d'une haute



# (Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale .... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé.

..... le 13/11 1917. Monsieur SANTONI,

J'ai Phonneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un cel guéri el l'autre est en bonne voie de guérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salulations. Signé: D<sup>e</sup> F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI,

J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous en remercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : Dr C., Mèdecin-major au .... Chasseurs d'Afrique. S. P......

.. d'Artillerie .... Bat. S. P. ...., le 23 mars 1917.

Monsieur SANTONI. J'ai bien reçu votre colis arrivé en bon étal; et j'ai déjà employé votre produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-soufflet est très INGENIEUSE et très PRATIOUE, Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Sirné : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

## FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000

Section des Produits spécialisés deprésentant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe) 

# L'ERMITAGE D'ÉVIAN-LES-BAINS

Dans toutes les villes d'eaux françaises, on avait bien souvent laissé de côté un des modes de traitement qui est cependant des plus importants comme complément à la cure ; nous voulons parler de la diététique.

En effet, suivre une cure hydrominérale quelconque, sans songer à l'alimentation qui doit l'accompagner, est une erreur.

Depuis quelques années cependant, beaucoup de nos

Chaque chambre, fort bien aménagée, avec cabinet de toilette, possède une loggia permettant, par tous les temps, les cures d'air, de soleil et de repos.

A côté du menu ordinaire, on a établi une série de régimes convenant à tous les eas qui viennent se traiter à Evian : cures de déchloruration, cures d'engraissement, cures lacto-végétarienne, auti-diabétique, etc., etc...

Enfin, l'Ermitage est relié directement à l'Etablis-



villes d'eaux se sont préoccupées de combler cette lacune, mais on peut dire qu'Eviau a pris résolument la tête du mouvement, et que depuis longtemps déjà, dans tous ses hôtels, on pouvait obtenir une carte de régime assez variée, et que surtout depuis quelques années il y a été créé un hôtel spécialement destiné aux malades; ol'Ermitage o.

A l'Ermitage, tout le confort le plus 'modèrne a été combiné avec les desiderata médieaux, les plus stricts.

sement thermal par un funiculaire, et tous les traitements physiothérapiques peuvent être appliqués aux hôtes de cet hôtel, suivant les cas. La cure d'eau s'y fait également dans les meilleures conditions voulues,

L'Ermitage résume done tous les avantages d'une maison de repos et de régimes, que jadis on allait chercher bien loin, en Suisse ou en Allemagne, et mérite d'être connu du corps médical français.

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mal - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS



EMENT DIETETIOUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

- CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACÁO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

valour technique et militaire dont il a donné maintes preuves au cours de la campagne, prodiguant ses soins aux blessés sans souci du danger, sous les plus violents bombardements. Deux citations

Duvai, (Stéphane-Marie-Charles), médecin-major de 2º classe (active), chef du service de santé au 105º rég. d'infanteric : médecin actif, d'un dévouement inlassable, Sur le front depuis le début de la campagne, a toujours assuré, même dans les circonstances les plus difficiles, les soins et les évacuations des blessés. Belle attitude au feu. (Croix de guerre.)

CORDIER (Henry), médecin-major de 2º classe (active). médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires : médecin très dévoué et très brave. Depuis le début de la campagne, soit dans les régiments d'infanterie, soit à la tête d'un groupe de brancardiers divisionnaires, s'est toujours fait remarquer par son activité et sa compétence, aussi bien que par son mépris du danger. Deux citations.

EGMANN (Fernand-Louis), médecin-major de 2º classe (active) au 35° rég. d'infanterie : médecin dévoué et consciencioux. A pris part depuis le début de la campagne à de nombreux combats, au cours desquels il a partaitement assuré son service. Nombreuses annuités.

COLINEAU (André-Joseph), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires : a fait preuve, dans la direction de son groupe de brancardiers, de beaucoup d'autorité et de compétence, particulièrement lors des récentes opérations offensives, au cours desquelles il a obtenu de son personnel le meilleur

rendement, malgré les plus grandes difficultés. Une citation. Vigneau (Jean-Marc), médeciu-major de 2º classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires : médecin dévoué et énergique qui joint à une

bravoure remarquable une grande expérience professionnelle. S'est distingué au cours de la campagne actuelle, tant à l'armée d'Orient qu'au cours des combats sur la Somme. Deux citations.

GODEAU (Marie-Jean-François), médeciu-major de 2º classe (active) au 6.1º rég. d'infanteric : médecin d'un dévouement et d'un sang-froid remarquables, dont il donne les meilleures breuves dans la direction de son service. S'est distingué au cours des récentes opérations, en assurant, dans les meilleures conditions, les soins des blessés et leur évacuation. Une citation.

DERAPPE (Adrica), médicin-major de 2º classe (active), (ambulance 1/3 B.) (active), M.: médecin très courageux, d'une activité et d'un dévouement dienes des blus erands éloges dont il a donné les preuves au cours de maints combats, particulièrement lors des récentes opérations offensives. Deux citations.

DARTHENAY (Maurice-Edouard), médecin-major de 2º classe (active) au 19º rég. d'infanterie : médecin zélé et dévoué, qui a fait prouve dans l'exercice de ses fonctions de belles qualités d'initiative. A toujours assuré son service dans les meilleures conditions possibles, maleré les difficultés. Une citation.

DELAHOUSSE (Jean), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance 223 : médecin actif et dévoué, qui

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORM

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris, Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tont d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc ... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Moo ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mo ROBIN. l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN
a vraiment une action curative puissante
bien supérieure à celle des autres prépa-rations similaires" Docteur JAILLET.
Ancien Chef de Laberatoire de Thérapeulique à la
Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de FER ROBIN int soums à la Faculte de Médecine de Pris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent le la Marque "EER ROBIN Avec un LION COUCHÉ".

exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

NEUT G. POUCHET:

"Le PEPTONATE DE FER
ROBIN est un sel organique défini
1" de Peptone et d'e déjuction et de
Per, formant un sel ferrique double,
1" de Peptone et d'e déjuction et de
Per, formant un sel ferrique double,
1" de Peptone et d'e de l'entre de l'entre de l'entre peut d'entre peut de l'entre peut de l'entre de l'entre le l'entre de l'entre de

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a Jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique. Voici en résumé les propriétés thérapeu-

tiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hvpergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la mutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois sensaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dosc de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu deau ou de vin et dans n'importe que il quide ou aliment, tent soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc....

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Viciliards, etc. :

le VIN ROBIN au Pentonate de Per ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueurs très agréables). - Dosz : Un verre à liqueur par repas.

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy .- DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

s'est distingué au cours de l'expédition des Dardanelles, dirige actuellement une ambulance avec compétence et autorité. Une blessure. Une citation.

GAUD (Georges-Raoul-Charles), médecin-major de 2e classe (active) an 188º rég, d'infanterie: un pront depuis le début de la campagne, a toujours fait preuve de dévouement et d'abnégation. A rendu constimument les plus précieux services, et les habites déspositions qu'il a su prendre, dans les circonstances difficiles, pour assurer la relève et l'évacuation des blessés. Une citation.

HOMOLIE (René-Marie-Eugène), médecin-major de classe (activ) au 8 s'reg, (d'infanterie: médicein-major de premier ordre, mettant au service d'un ardent dévouement les meilleuves qualités techniques et militaires. A loujours jail preuse d'un grand courage, notamment a Argonne èt devant Perdun, assurant son service dans les circonstances ies médiceins de completince et adsistaction. Deux citations.

QUERIEUX (Charles-Octavé-Léonard), médecin-major de 2º classe (active) au service de santé d'une gare régulatrice: excellent médecin, ayant de nombreuses campagnes coloniales. A assuré de manière parfaite, au cours de la guerre actuelle, spécialement lors des récentes opérations, un service très délical. Trois blessures. (Crois de Eurer-)

CROIDIRU (Anguste), médecin-major de 2º classe au 203º rég. d'infanterie: três bon médecin, conscineixu et dévous. S'est particulièrement distingué, par sa bravoure et son espriu de décision, en septembre 1914, dans des circonstances très, périlleuses. A rendu, depuis, de précieux

cuation des blessés dans les conditions les plus difficiles. Deux citations.

WONES (Gustave), médechi-major de 2º classe (active). à l'ambulance 15/1: excellent chirugien, qui a donad, notamment à l'armée d'Orient, des preuves de sa haute valeur projessionnelle et morale. Plein de sêle et de dévousment, a su différ à ses qualités un espri méthodique et remarquable dans l'ambungement des centres chirurgicaux importants. Une blessure. Che citation.

ROTAUD (Jacquemin), médecin-major de 2º classe (active) au 4175 rég. d'infanterie: chef de service d'une valeur éprouvée, organisatur remarquable à ut front depuis plus de deux ans, s'est constamment signalé par son dévouement et sa bravoure, en particulier au cours des combats de mars à avril 1917. Une blessure. Deux citations.

BILLEY (Heury-Charles-Marie-Louis), médecia-major de 2º classe (active) à l'ambulance chirurgicale automobile nº 6: chirurgica d'une valeur épronée qui joint, à de belles qualités professionnelles, une bravoure renarquable et un impetutable sanç-jroid. N° a cest de rendre, au cours de la campagne, les plus précieux services aussibien comme médecin de régiment qu'à la tête d'une ambulance. S'est particulièrement distingué dans les opérations du début de la campagne ainsi qu'aux combats d'août et septembre 195; Une citation. Croix de guerre, l'oris de guerre.

DELPY (Bertin-Marie-Tonssaint-Pierre), médecin-major de 2º classe (active) nu 132º rég. d'infanterie: très bon chef de service, s'est fait remarquer par son initiative et son dévousment dans tous les combats auxquels a pris part le



régiment. S'est distingué, en assurant en maintes circonstances, dans des conditions très périlleuses, l'évacuation des blessés, faisant preuve de sang-froid et d'abnégation. Quatre citations.

ANGLADE (Marcel-Frânçois-Laurent), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance 2/63 : a domé, ou cours de la campagne, maintes preuves d'hengie, de ourage et de dévouement. S'est particulièrement distingué dans les combats du début de la guerre ainsi qu'au cours de l'expédition en Serbie. Deux citations.

CASTUEII. (Emilien-Antoine-Isidore), médecin-major de 2º classe (active), au 340° rég. d'infanterie territoriale: dégage de toute obligation militaire, a repris du service dès le début de la mobilisation. A demandé à partir dans un régiment sur le prout oû il n'a cessé de laire preuve de grandes auctiles d'activité et de dévouencelles d'activité et de dévouencelles.

BOULANGER (Charles-Amédée-Joseph), médecin aidemajor de 2º elasse (active), médecin-chef d'un train sanitaire: quoqus tibèré de toute obligation militaire, acontracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Rend des services très signalés comme midecin-chef d'un train sanitair.

MARTIN (Heuri-François-Evariste), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance nº 2 : très bon médecin, qui s'est fait apprécier aux Dardau-lles et en Orient où il a montré les hautes qualités qui le distinguent. Dirige, avec compétence et autorité, une ombulonce.

TROLLAT (Marie-Marcel-Jacques), médecin-major de

2º classe (active) au 4º rég. de chasseurs d'Afrique : chef de service actif, dévoué et consciencieux.

CRISTAU (Xavier-Marie), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance nº 2: sert depuis le début de la guerre dans des unités de première ligne en France, puis en Orient; hautement apprécié pour son dévouement et son couraer. Nombreuses cambarnes.

CASTERET (Joseph-Honoré), médecin-major de 2º classe (active), au 58º rég. d'infanterie: médecin militaire de haute valeur morale et technique, a donné maintes fois des preuves de son courage sous le feu. Sur le front depuis le début des hostilités.

ROMEY (André-Louis-Léon-Marie), médecin aide-major de 1º classe (active) au gouvernement militaire de Paris.

MATHIEU DE FOSSEY (André-Alphonse), médecin-major de 2º classe (active) à la région du Nord.

LEGTHAUD (Paul-Louis-Jean-Baptiste), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe (active) à la 5<sup>o</sup> région.

LAPIANCHE (Émile), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (activei à la 14° région.

FONTAGNÉ (Jean-André-Aimé), médecin-major de 2º classe (active) à la 15º région.

Lescuyer (Emmanuel-Paul-Louis-Marie), médecinmajor de 2º elasse (active) au Maroc.

MARTIN (Ernest-Michel-Victorin), médecin-major de 2º classe (active) au Maroc.

Peltier (Eugène-Pierre), médecin-major de 2º classe (active) au 29º bataillon de tirailleurs sénégalais : médecin

### CRATÆGINE LEROUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Plajitations des Neuveux et des Neuvestheispess Erfélisiens cardique de tente ordre, des affections fenctionselles
:: comme des affections organiques du comur, Tackycardie essentielle parevytique, Coltre esophtalmique, etc. ::

DOSES : 15 & 20 gouttes 2 ou 3 fels par four.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

#### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hôpitaux de Paris

PRODUITS DE RÉGIME

CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits

et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

## Par le "STANNOXYL" (Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

COMMUNICATIONS Académie des Sciences,

COMMUNICATIONS | Académie de Médecine | Académie de Médecine | Académie de Médicale des Hópitaux. | Société Médicale des Hópitaux. | Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimês 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

# LE VALERIANATE DE PIERLOT

reste toujours et mulgré tout l'unique préparation efficace et inossense, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

LA VALERIANE OFFICINALE

#### Maladies du Cœur et des Vaisseaux PANDIGITALE HOUDAS

45 gouttes de Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 40 Poudre de feuille sêche de Digitale.
50 gouttes contiennent 4 milligramme de glucosides totaux.

LANCELOT & Cie, 26 et 28, Rue Saint-Claude, Paris.

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

Véronidia

-Buisson

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE: là 2 cuillerées à potage Laboratoices
ALBERT BUISSON
15 Avenue de Tourville PARIS

très distingué. S'est signalé au cours de la campagne par son énergie, son activité et son courage dans des circonstances parfois périlleuses. Une citation.

KERNES [fecture Prançois-Joseph-Marie], médecimmiqo factivo, de 1º elasse du groupe de brancardiers a divisionnaires: a rendu les services les plus distingués aux colonies. Ses lait remarquer, depuis son arrivée au front, por por ses beltes qualités professionnelles et son haut sentiment adu devoir. Den des circonstances difficiles, a obteni les son milleurs résultats par son exemple et sa vigilance. Une citation.

Theze (Julien-François), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance 13/22 : excellent médecin. A residu les meilleurs services dans une ambulance de première ligne au cours des récentes opérations. Nombreuses annuités.

LASSIERIK (Albert-Léopold), médeciu-major de 2º classe (active) au 88º rég. territorial d'infanterie: bon chef de service qui apporte dans l'exécution de ses fonctions une conscience et un dévouement absolus. Beaux services antérieurs.

LEUER (Georges-Auguste), médecin-major de « classe (active) au 86° bataillon de tirailleurs sénégalais : nombreuses eampagnes aux eolonies. Excelleut praticien, consciencieux et dévoné, rend les meilleurs services depuis son artivée au front.

Le ROY (Louis-Alfred-René-Marie), médecin-major de de service de tout premier ordre, possidant, avec des connaissances professionnelles approfondies, les plus belles qualités de renouve et d'intilière. S'est fait renarquer, le 10 avril 1017, par son sang-froid et su renarquable atitude, en dirigeant, sons sun violent bombardement, d'une façon remarqueble et bien que bless dis-même, le fostionnement du service de santé du régiment. Une blessure, deux citations.

CACHIN (Charles-Louis), indecein-major de 1º classe (active), au 2º rég., d'infanteric coloniale : excellent médecin à lous points de vue, iris consciencieux et 2tll. S'est particultirement distingué, les 16 et 17 auril 1917, en organisant l'évacention des blessés. Sous les plus violents bombardements, a obtenu, de son personnel, grâce à son exemple, un rendement maximum. Due clations-

CASTRUII (Octave), nédecin-major de x classe (active) au 33º rég. d'infanterie coloniale: bon médecin-major ayant de beaux services aux colonies. A dirigé, ovec compétence et dévouement, le service de santé d'un régiment. S'est ainsi aconis de nouveaux titres. Une citation.

Gurrard (Léon-Eugène), médeciu-major de 2º classe (active) au 37º rég. d'infanterie coloniale: très bon médecin de troupe qui assure de façon parfaite le fonctionnement du service de santé de son régiment.

PARIS (André), médecin aide-major de 1ºe classe, 50º rég. d'infanterie coloniale (active): au feu depuis le début, a toujours fait preuve des plus belles qualités médicales et militaires.

RÉCAMTER (Damas), médeein-major de 2º elasse (active). Mission antipaludique: nombreuses campagnes coloniales. Exeellent médecin de régiment, d'une bravoure remarquable, dévoué aux soldats. Trus citations.

LE Cousse (Émile), médecin-major de 2º classe (active), 42º rég. d'infanterie coloniale : au front depuis septembre 1914, s'est toujours montré actit, dévoué et brave. JAFFARY (Charles-Félix), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active) à un groupe de brancardiers divisionnaires: médecin-major de grande valeur morale et professionnelle. Au front depuis le début de la campagne, y a toujours montré beaucoup, de dévouenent, d'entrain et de sang-froid sous le feu. Une citation.

DUSON (Marie-Englaue-Édouard), médeein-major de vire classe (netive), directeur du service de santé d'une division d'infanterie: médeein divisionmaire, d'une activité et d'un dévouement romarquables. Payant de sa personne et veillent sur tous les éduits de son service, en essure l'exécution dans les meilleures conditions. Une Messure, me citation.

DESTREZ (Henry-Auguste), médecin principal de 2º classe (active), directeur du service de santé d'une division d'infanterie: médecin d'un dévoument reunaquable et d'une activit incessante. Courageux, toujours prêt à marcher, visitant ses postes de première lique dans lons les secteurs; a montré dans les circonstances dificiles une fermeté de direction constante et une intelligence très marquée des évennents. Une élation.

MALAFOSSE (Marie-Paul-Bugène), médecin principal de 2º classe à titre temporaire (active): médecin principal d'une compéleure et d'un dévoument remarquables. A pris part à de nombreuses assaires et s'est toujours signalé par son esprit d'abnégation, son énergie et son sang-proid sons le [nt. Une citation.

LEBBANN (Salomon-Aimé), médecin-major de 1ºc classe (active), médecin-chef d'un hôpital d'évacuntion: Loaux élists de services et lougs s'éjours aux colonies avant la guerre actualle. Dirige, depuis le début de la campague, un hôpital d'évacuation avec une inlassable activité et la plus grande combélence.

LAULILET (Joseph-Bugène-Désiré), médecin-major de 1º classe (active) à un hôpital temporaire : o'ficier très consciencieux. Depuis le début de la campagne, dans les différentes situations qu'il a occupées, a toujours fait preuve d'une grande activité et d'un déconement absolu. Deux citations.

BLANCHARD (Alfred-Honoré), médecin-major de re classe (active), commandement d'étapes d'une gare régulatrice : brillants tlats de services aux colonies. Fail preuve d'une compétence et d'un dévouenent remarquables dans l'emploi qui lui est confé. Une citation.

Braun (Alphonse-Dominique), médecin inspecteur (active), directeur du service de santé au Maroe.

Marmey (Charles-Isaac), quédeciu-major de 1<sup>re</sup> classe (active) au Maroe,

Krantz (Paul-Edmond-Pernaud), médecin principal de 2º classe (active) à la région du Nord. Chameroy (Claude), médecin principal de 2º classe

(active) à la 8º région.

CADET (Émile-Auguste-Marie), de 1ºº classe (active)

à la 10° région.

JANTET (Louis-François-Émile), médeein-major de

170 classe (active) à la 5º région.

LARRIEU (Adrien-Pascal-Victor-Marie), médecin-major

de 1<sup>re</sup> classe (active) à la 13<sup>e</sup> région.

LECLERC (Léon-Marie-Joseph), pharmacien militaire de 1<sup>re</sup> classe (active) à la 10<sup>e</sup> région:

FROMENT (Eugène), pharmacien militaire de 1<sup>re</sup> elasse (active) à la 11<sup>e</sup> région.

### Nouvelles Publications Médicales

- ACHARD. Le Premier livre de Médecine. Éléments de Pruthologie générale à l'usage des candidats du premier examen de médecine, par Ch. Acrtaxo, professeur à la Facuité de Médecine de Paris. 1 vol. in-8 de 250 apages avec 188 figures noires et coloriées (Bibliothèque du Doctorat en Médecine Gibbet et Fournier), cartonné. 8 fr. 6.
- ACHARD et LŒPBR. Précla d'Anatomie pathologique, par Ch. ACHARD, professar, et M. Jouëse, professar agrégà à la Faculté de Médecine de Paris, 2º édition, 1 vol. ini-8 de 639 p., avec 33 a figures entièrement nouvelles et a plantes coloritées, cartomé (Bibliothèque du Doctorat en Méderine Gilbert et Fournier).
- ALFARIC. Alibert, 1917, in-8. . . . . . . . . . . . . . . . 5 fr.

  AUDRY. Précis élémentaire des Maiadles vénériennes,
  par le D<sup>\*</sup> AUDRY, professeur à la Faculté de Médecine de
- Toulouse, 3º dálión, x vol. lu-16 de 400 pages. 6 ft. BALZFR, Majadies vénérlennes, par le D F. BALZER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hópid Saint-Louis. 8º tirage entièrement révisé. 1 vol. gr. n. 61 de 342 pages, avec 20 fig. (Nouveau Traité de Médecine). 7 ft. Cartonné.
- Cartonne. 9 17.

  BOCQUILLON-L'MOUSIN. Formulaire des Médicaments
  nou veaux pour 1917, par H. Bocquitlon-L'ixiousin, docteur
  en pharmacie, ex-interne des hôpitaux, laurétat de l'Ecole
  supérieure de Pharmacie. Préface du professeur Albert
  ROBIN. 29 édition. 1 vol. lu-18 de 3 60 ngges, cartonné. 4 fr.
- BORY. Essal sur les l'ouleurs morales de la syphilis. Etude comportant un essai d'éducation sur les preulers soucis de la vie masculine, par le D' Louis Bowy, chef de clinique des maladies cutanées et syphilitiques de la l'acutié de Médecine de Paris. I vol. in-8.
- BOUREAU. Bras de travail et mains de travail pour amputés. I vol. in-8 de 41 pages, avec 20 figures. 1 fr. 50 CALVÍ: et GALLAND. Les Apparells pittrés. I vol. in-8 de 88 pages, avec 109 figures. 2 fr. 50 CAMUS. Rééducation fonctionnelle et rééducation pro-
- fessionnelle des blessés, 1 vol. in-18 avec 61 figures. 5 fr. CARLE. — Les Écoles professionnelles de blessés à Lyon. 2º édition. 1 vol. in-8 de 132 pages, avec figures. . . . . 3 fr.
- CARLES. Les Flèvres paratyphoïdes, par J. Carles, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Rordeaux, rv.in-16de96p., avec 15 fig., cart. (Actualités médicales). 2 fr CHAVIGNY. — L'Expertise des plates par armes à feupar le D' CHAVIGNY, médecin-chef d'un centre de médecin-

- DONZELOT. Les Tachycardles paroxystiques. Gr. in-8, 73 pages avec figures. . . . . 2 fr. 50 DOPTER. Diagnostic et Traitement de la Méningite cérébro-spinale, par le D DOPTER, médecin principal de
- DOPTER et SACQL ÉPÈE. Précis de Bactériologie. 1 voi in-8 de 938 pages avec 323 fig., cart. 20 fr. DUCOMET. — Les Plantes allmentaires sauvages, Ressources de la Piore françoise, par DUCOMET, professeur à Piècole nationale d'agriculture de Rennes. 1 vol. in-18 de
- 144 pages. 2 fr. FABRE. Précis d'Obstétrique, par le D' FABRE, professeur à la Faculté de Médecine de Lyon, acconcheur des hôpitaux de Lyon, 2º édition, 1 vol. in-8 de 82 pages avec 310 figures, carionné (Bibliohique de Moctoriat en Médienne Gilbert et Fournier). 18 fr. FORGUE et MASSABILAL. Gynécologie, par E. Bogure
- FORGUE et MASSABUAU. Gynécologie, par E. FORGUE et MASSABUAU, professeurs à l'Université de Montpellier. I vol. gr. in-8 de 922 pages avec 283 figures u dires et coloriées (Nouveau Traité de Chirurgie). Broché, 25 fr.; cart. 27 fr.

- FRAIKIN. Déséquillbre du Ventre et Névropathles consécutives, traitement par les agents physiques. 1 vol. in-16 de 96 pages, cart. (Actualités Médicales).... 2 fr. GASTOU. — Les Maladies du Cuir chevelu, par le Dr. P. Gas-
- Tou, chef de laboratoire à l'hôpital Saint-Louis. 3º édition I vol. in-16 de 96 p. avec 19 fig., cart. (Actualités médicales). 2 fr. — Hygiène du Visage. Cosmétique. Esthétique et Mas-
- Hygiène du Vlsage, Cosmétique, Esthétique et Massage, Nouvelle édition, augmentée d'un formulaire cosmétique. 1 vol. in-16 de 96 p., avec 15 fig., cart. (Actualités médicales). 2 fr.

  2 fr.
- GAUCHER. Maindles de 1a Peau, par E. GAUCHER, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis, se édition, 1 vol. gr. in-8 de 580 pages avec 253 figures (Nouveau Traité de Médecine). Brochc. 14 fr. Cartonné
- GILLET. Formulaire des Médications nouvelles, par le D'H. GILLET, médecin de la Polielinique de Paris. 10º édition. 1 vol. in-18 de 316 pages, avec figures, eartonné... 4 fr.
- GLEY.— Les Sécrétions Internes, principes physiologiques, applications à la pathogénie. 1 vol. in-16 de 96 pages (Actualités médicales). 2 fr.
- GRASSET (J.) et RIMBAUD. Diagnostic des Maiadles de la Noelle, 4è édition, 1917, 1 vol. in-16 de 96 pages, avec figures, Cartonné (Actualités médicales)..., 2 fr. GRAVIER. L'Alternance du Cœur. 1 vol. gr. in-8 de
- 295 p., avec 99 figures. 8 fr.

  GUILBERT et MAUCURIER Gulde de Rééducative
  pour les blessés militaires. 1 vol. in-16 de 128 pages, avec
  o figures.
- GUISEZ. La Pratique oto-rhino-laryngologique, par le D<sup>5</sup> J. GUISEZ, ancien interne des höpitaux de Paris, chef des travaux d'oto-rhino-laryngologie à l'Hôtel-Dieu de Paris, 2º édition. 3 vol. in-16 de 875 pages, avec 416 figures,

- 90 p., avec 19 ng. entr. (Activatives measures). 2 IT.
  JEANNERFT. La Tuberculose de l'Enfant, traitement de
  ses formes médicales et chirurgicales, par la tuberculine.
  Préface du professeur HUTINEL. I vol. gr. in-8 de 204 pages,
  avec figures 6 fr.
- LABBÉ (Marcel). Régimes Alimentaires, par Marcel Labbé, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, médecin des hópitaux. 2º édition, 1 vol. in-8 de 585 pages, avec 41 figures, cartonue (Bibliothèque de Thérapeutique Giberi et Carnot). — 4 fr. — 4 fr.

- Nouvelle édition, 1 vol. în-16 de 96 pages, cartonné (Actualities médicales). 2 fr.

  LEVVA PEREIRA (L.). Les Fractures du Bras. Un nou veau mode de traitement, par LEVVA PEREIRA, interné à l'Ambulance américaine de Neuilly, (Fr. in-8, 80 pages avec
- 56 radiographies. 4 fr. LEPER, JOSUÉ, PAISSEAU, PAILLARD. — Précis de Pathologie interne, Maladies de l'Apparell respiratoire, Maladies de l'Apparell circulatoire, z vol. in-8 de 247 pages avec 175 fig. noires et coloriées, cartonné (Bibiohèque du Doctorat en Mélecine). 14 ff.

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### LA PÉRISTALTINE, EXONÉRATEUR INTESTINAL

Les anteurs qui ont étudié l'action de la péristatline s'accordent à lui donne le rôle d'un médicament eccoprotique : ils veulent dire par là que cette substance, douée de la propriété d'exciter la motilité de l'intestin, saus entrainer l'hypersécrétion de ses glandes, non plus qu'une dérivation humorale, ne doit pas être assimilée aux purgatifs. Elle détermine la reprise des mouvements péristaltiques, lorsque ceux-ci, pour une cause ou une autre, sont diminués ou supprimés, mais elle ne donne pas lieu à ces selles profuses et diarrhéques qui suivent l'ingestion des substances purgatives, et dont l'action atténuée se range ordinairement sous l'étiquette vaque de laxative.

La péristaltine est un corps chimiquement défini, une glacoside de l'écore de Mannuss purshiana qui se distingue de la plupart des extraits analogues en ce qu'elle ne renferme point les produits anthracéniques auxquels doivent être rapportés les effets proprement pargatifs des végétaux de cette famille.

Ses indications thérapeutiques découlent de ees données physiologiques.

C'est par excellence le médicament des constipés atoniques, de tous ceux dont l'intestin a perdu la régularité de son fonctionnement.

En effet, si les lavements simples ou glycérinés suffisent dans les eas de stase stercorale peu marquée, ils restent le plus souvent inactifs chez les sujets dont l'intestin depuis longtemps parésié n'obéit plus à cette stimulation terminale.

C'est alors qu'un agent eccoprotique comme la péristaltine peut rendre des services.

Le eôlon dont le réflexe n'est pas éveillé par

la dilatation de l'ampoule rectale provoquée par le lavement, peut eneore posséder une grande sensibilité vis-à-vis des excitations médicamentenses.

Celles-ci cependant ne sauraient se répéter à l'infiui, et ce n'est point le lien de rappeler les inconvénients des purgatifs lorsqu'ils sont administrés trop fréquemment comme exonérateurs.

Ce n'est point là, en effet, leur rôle, et cette indication thérapeutique ne leur revient qu'exceptionnellement.

La péristaltine, à la dose de o# 7.0 à o# 20, agit sept ou huit heures après son ingestion pour une stimulation de l'intestin grêle qui s'étend peu à pau à la partie inférieure du tractus, et détermine au bout de douze, quinze ou dix-huit heures, une ou deux évacuations sons forme de selles montées, normales, non diarrhéioues.

L'accoutumance ne se produit presque pas et très fréquemment on peut, au bout de quinze ou vingt joursd'usage régulier, suspendre la médication, l'espacer, puis même la supprimer.

Car dans presque toute constipation existe un clément inhibiteur nerveux on même psychique, les réflexes sont faussés et déréglés, mais la fonction, artificiellement rétablie pendant quelque temps, a le plus souvent une tendance heurense à se maintenir dans son état physiologique, pour peu ou'll his soit adé par une bonne hygène.

La péristaltine ingérable (comprinués) et injectable (ampoules) est fabriquée par les laboratoires Ciba, I, place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.



## ESTOMAC

# SEL

# HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

#### TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

**19999999999999999999999999** 

Mesures réparatrices à l'égard des jeunes gens retardés dans leurs études par le fait de la guerre (Rapport du ministre de l'Instruction publique au Président de la République). - Répondant au vœu de l'opinion, le ministre de l'Instruction publique a promis, à plusieurs reprises, de prendre des mesures réparatrices à l'égard des jeunes gens retardés dans leurs études par le fait de la guerre, et le Parlement a, dans ses commissions, enregistré cette promesse.

Le moment est venu de la tenir : dès à présent, des soldats réformés rentrent dans la vie civile avec de glorieuses blessures ; ils veulent courageuscirent se ren ettre à la tâche pour servir encore la France dans des carrières où la précoce maturité, acquise par eux dans de rudes campagnes, leur permettra de se rendre hautemeut utiles. Il est évident, d'ailleurs, qu'on ne saurait contraindre, saus injustice et sans aucun profit réel, ceux qui ont longtemps combattu à reprendre des études préliminaires qui ne correspondraient plus ni à leur âge, ni à la formation nouvelle de leur esprit ; il y a donc lieu de les dispenser de subir certains exameus quand on aura constaté, par leurs dossiers scolaires autérieurs, qu'ils peuvent, sans péril pour la suite de leurs études, recevoir une faveur justifiée" par leurs services militaires.

Il ne saurait être question de rétablir les facilités qui. dans le passé, avaient conduit à de regrettables abus, et l'on ne propose pas d'instituer des dispenses générales de diplômes, mais chacun comprendra que la reconnaissance due aux héroïques enfants qui out défeudu le pays doit entrainer une exception qui recevra l'approbatiou unanime de l'opiniou publique.

D'autre part, l'intérêt supérieur des carrières libérales, où tant de vides cruels se sout produits, le souci de l'avenir de la science dans notre pays, le désir d'assurer aux maîtres éminents de notre enseignement supérieur qui va, durant quelques années, souffrir du manque d'étudiants un auditoire capable de profiter pour le bien public de leur zèle et de leur talent, le sentiment d'équité qui oblige à teuir compte des situations personnelles atteintes par les événements de guerre, commandent d'appliquer les mêmes mesures aux personnes qui ont été contraintes de modifier le mode d'activité vers lequel elle s'étaient d'abord dirigées. Il est bien entendu que, dans ce cas, les dispenses seraient accordées avec beaucoup de réserve et ne s'appliqueraient jamais à des étudiants cucore en âge de poursuivre des études entièrement normales.

L'octroi limité des dispenses sera d'ailleurs entouré

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC DACDEDGIE GASTRALGIE

CONTRACTOR OF STATE

LITHIASE BILIAIRE

COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc

INSUFFISANCES

HÉPATIQUE & BILIAIRE :

HEPATISME :: ARTHRITISME CHOLEMIE FAMILIALE

DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE of SCROFULE insticiables de l'Huile de Fole de Morus

DYSPERSIES

HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE . ENTERITES

COLITE MUCO - MEMBRANEUSE

CONSTIPATION :: HEMORROIDES

ENTEROPTOSE, GYNALGIES

ANGIOCHOLÉCYSTITES

FIEVRE TYPHOIDE

TOXHEMIE GRAVIDIOUS

Chlegeme, Ephilides, Xanthomes, etc.)

DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES

Maladies des pays chauds

(Acné, Furonculose, Pyoden

Névroces et Psychoses Dyshépatio FPII FPSIF MALABIES INFECTIEUSES NEURASTHÊNIE

# VALS-SAINT-JE

ENTÉRITE Chez l'Enfant ↔ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIFISE l'Eau des Hépatiques

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE et BILIAIRE

associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France : 6 francs EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littératus LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et sanctionnée par des arilliers d'observations ou même d'auto-observations de confèrers, est la soule qui, agivant à la fois sur la sécretion et sur l'Exercé à tion de la glande hépatique, combine l'opothérapie et les che tion de la giande hépatique, combine l'opothérapie et les éhologogues, utilisant de par surcroit les propriétés hydrugogues de la glycérine. Elle constitue une thérapoguique complete, en quelque sorte spécifique des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en dérivent. L'e traitement d'énreuves par la PANBULINE nermet d'affirmer le diagnostic cuusal dans les cas incertains où il amène la guérison, au même

y we were the work of the contract

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combino · synergique-

ment on une association qui exalte Icurs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE

EXTRAIT de BOLDO GLYCERINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Uno à quatro cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure. soit dans une boisson froide ou tiède. - Demi-dose pour les Enfants.

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE. PORTUGAL. RÉP. ARGENTINE. CUBA, etc.

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoelique, Palestre, Syphilitique, etc.) 252525252525

titre que son échec, après un temps d'application suffisunt, autorise à recourir à l'intervention chicurgicale, l'obstacle à la permeabilizé des voies bilontré exteneur à celles-ci, non lithfasique ou au-dessus des ressources de

neceune. Agissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenèse normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à de purgativeou même laxative, une action directe sur la motrielté et la sécrétion de l'intestinqu'elle ramène à l'état pliysi iolog que dans les expériences de perfusion intestina Depourves d'affet torsique ou nocif, se réunissant que des produits bien comus et n'exp. sant à aucun mécompte, elle combine harmonieusement la substance de plusier soicialités excellentes qu'elle complete et dont elle accroit l'essacré par assòciation synergique. Elle permet ainsi au médetin de trouver d'embife, sans tatonnement et s

essais seccessifs, le consideractif chez dei ou tel malade, quelle que soit son idiospractasie.

A la dose movenne d'une cuillerée a dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une depense quotidienne que de 0,25 environ.

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes
les formes
de la
la Faiblesse
et de
l'Epuisement

# Phosphate wital

Glycérophosphate identique a celui de Porganisme

de Jacquemaire

# Lincio cline GRANDE GRA

Ether Ethylique de l'Acide Diiodobrassidique

41 % d'IODE

A

Sous cette forme, l'iode est absorbé lentement, disséminé dans tous les tissus, éliminé progressivement, d'où ACTION SURE, RAPIDE, SANS IODISME

> ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA. - I, place Morand. à Lyon.

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 renas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT ports

Paraffine LIQUID

#### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupc. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût – bien toléré
Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Boutellie de 600 cm : 4 france.

a diam

de toutes les garanties désirables ; il n'aura lieu que pendant la diréc des hostilités et pendant l'année qui saivra la signature du traité de paix. Une cominission, composée d'hommes de haute compétence, devra être consultée ; proposant la dispose de certains examens, elle fonctionnera conune un jury qui apprécie sur titres et rien ne pourra être fait contrairement à son avis.

La commission fixera elle-même les règles qu'elle voudra suivre; les cas particuliers qui se présenterout sout trop divers, et trop délicates aussi les questions qui seront à examiner, pour qu'il ne paraïsse pas préférable de laisser à la conscience et à l'autorité des membres de la commission la latitude de se prononcer en toute liberté. Aussi, le projet de décret ci-joint se contente-t-il de délimiter nettement les demaudes de dispenses qui tirres initiaux nécessaires pour s'inscrire dans les facultés et établissements d'enseignement supérieur, dispenses des titres initiaux nécessaires pour s'inscrire dans les facultés et établissements d'enseignement supérieur, dispenses de certaines parties de la scolarité pour les études poursuivies dans ces établissements.

Décret. — Par dérogation aux dispositions des décrets et règlements actuellement en vigueur, et jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la signature du traité de paix, des dispenses portant : 1° sur les grades ou titres exigés pour l'inscription dans les facultés et écoles assimilées : 2° sur la durée de la scolarité requise pour

l'obtention des grades ou titres délivrés par lesdits établissements, peuvent être accordées, après leur libération, aux étudiants que leur présence sous les drapeaux, peidant la durée des hostilités, a empêchés d'entreprendre ou de poursuivre des études d'enseinement supérieur.

Ces dispenses peuvent aussi être accordées, à titre exceptionnel, à d'autres personnes qui en seraient jugées dignes en raison de leurs études antérieures et des services rendus par elles au pays.

Elles sout prononcées par le uiuistre, après examen des dossiers scolaire et militaire des intéressés, sur l'avis favorable d'une comunission composée de membres du conseil supérieur de l'instruction publique et de membres du comité consultatif de l'enseignement public.

Académie de Paris. — M. Liard, vice-recteur de l'Académie de Paris, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à dater du 1º octobre 1917. M. Liard est nommé vice-recteur honoraire de l'Académie de Paris.

M. Lucien Poincaré, docteur ès sciences, directeur de l'enscignement supérieur au ministère de l'Instruction publique, est nommé vice-recteur de l'Académie de Paris à dater du 1<sup>er</sup> octobre 1917.

Muséum d'histoire naturelle. — La chaire de zoologie (vers et crustacés) est déclarée vacante.

# VITTEL

#### GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

#### **SOURCE SALÉE**

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris =

PAR

le Professeur A. GILBERT

1913, 1 volume grand in-8, 320 pages avec 92 figures noires et coloriées...

12 11

CHLOROFORME DUMOUTHIERS

Pharmacie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Geux qui combattent et ceux qui meurent, par Mau- Traitement des fractures, par R. Leriche, professeur rice DIDE (1 vol. in-16. Payot, 1916).

Médecin-chef d'un bataillon de chasseurs alpins, l'auteur, psychiatre justement apprécié, a vécu en Alsace, avec ses vaillants compagnous, des heures émouvantes et il a pensé qu'un hornne, habitué comme lui à l'observation scrupuleuse, « pouvait se permettre de grouper des récits où, presque à son insu, les faits prennent une allure d'épopée ». Aussi a-t-il, eu trois parties, raconté avec siucérité et entrain les épisodes tristes ou joyeux dont il fut le témoin ou l'acteur. Il montre son bataillon au repos à Gérardmer, partant pour la trauchée, participant à l'attaque de Metzeral, C'est une série de tableaux vécus qu'il présente ainsi, dans lesquels il met eu lumière l'héroïsme des combattauts, officiers et soldats, au milieu desquels il a vécu. Parmi la série des impressions de guerre publiécs depuis trois ans, le livre de Maurice Dide mérite de figurer en bonne place.

agrégé à la Faculté de médecine de Lyon, Tome I: Fractures articulaires. 1 vol. petit in-8 écu de 200 pages avec 97 figures, 4 francs (Masson et Co, éditeurs).

On trouvera dans ce livre l'exposé d'une pratique personnelle, aux différents échelons chirurgicaux du Scrvice de santé: ambulance, hôpital d'évacuation, hôpital de l'intérieur.

Pour chaque articulation est indiquée la manière de diriger le traitement, aux différents stades de l'évolution d'une plaie. Afin de bien préciser ces différents mousents. l'auteur a étudié pour chaque articulation, en six paragraphes distincts :

10 Les types anatomiques des plaies articulaires et leurs évolutions cliniques; 2º les indications thérapeutiques immédiates à l'avant dans les douze premières heures; 3º les indications techniques nécessairés au bon résultat fonctionnel; 4º les soius post-opératoires; 5º les conditions de l'évacuation ; 6º le traitement des blessés vus secondairement ou tardivement.

L. P.

### **ÉINC** MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux 8IROP (0.01) EMPHYSÉME PILULES (0,01) 1 ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03)

TOUX ner PILULES (0.01) INSOMNIES

RMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS



#### RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

## Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTA

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C'. 10. Rue de l'Orne. PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### VARIÉTÉS

#### LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE MOBILISÉS ET LA LOI MOURIER

Le Paris médical, qui porte uu si vif iutérêt à la jeunesse médicale, nous a permis d'exposer, dans le numéro du 22 juillet 1916, l'affectation et l'emploi des étudiants mobilisés. Uu an après nous venons moutrer que la loi Mourier, votée au Sénat, s'inspire, à l'égard de nos futurs confrères, de sentiments qui aurout pour résultat de priver de collaborateurs utiles --- pour ne pas dire précieux --- le service de santé au moment où il vient d'être mis sur la sellette. Cc sont les P. C. N. des classes 14 et 15 et les étudiauts à deux inscriptions, dont nons voulous parler.

On sait ou'à la Chambre, le Dr Doisy avait demandé le maintieu dans le service de santé des P. C. N. ayant fait fouctions de brancardiers ou d'infirmiers, mais que, malgré ses bonnes raisons, tirées du fonctionnement du service, il n'avait pas eu gain de cause.

Au Sénat, le 26 juin, M. Cabart-Dauneville a repris la questiou dans un amendement spécifiant que « les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine, munis de certificat du.P. C. N., classés dans les scrvices sanitaires au moment de leur mobilisation, et avant rempli pendant un an au moins les fonctions d'iufirmiers dans les formations du front «

A l'appui, l'honorable sénateur s'est exprimé ainsi: « Les étudiants dont je parle ont ácquis dans les formations sanitaires du front une expérience et des counaissances bien supérieures à celles que peuvent leur procurer deux inscriptions sans exercices pratiques. De plus, ces jeunes gens, qui avaient leur P. C. N., s'ils avaient été versés dans l'armée combattante au lieu d'être versés dans les formations sanitaires, pourraient être aujourd'hui officiers ou sous-officiers.

«T,orsqu'à la bataille de l'Aisne, on avait replacé parmi les combattants un certain nombre de ces icunes gens du P. C. N. qui avaient été euvoyés dans les postes de secours, où ils aidaient à soigner les blessés, un nombre cousidérable de blessés moururent du tétanos à la suite d'amputatiou, précisément parce que ces jeunes gens n'étaient plus là pour les soigner et les panser immédiatement.

« Voilà pourquoi je demande au Sénat de réparer l'injustice que je lui signale et de voter mon amendement. » Il fut combattu par M. Chérou, rapporteur, au moyen de l'argument suivant :

 La Commission a estimé que les étudiants du P. C. N. ne sont pas nécessairement des étudiants en médeciue : que, si on les exceptait de l'article premier en cette scule qualité, il n'y aurait pas de raisou pour ne pas accorder la même dispense à une foule d'autres jeunes gens. »

Cette réponse laisse entière l'argumentation de M. Cabart-Dauucville, car il demandait à garder dans le service de santé ces jeunes gens non point parce que P. C. N., mais parce qu'ils sout devenus pour les chirurgiens des aides expérimentés, avant une action sur le deveuir des bleccée

«Le Sénat, dont le siège était fait, repoussa l'amendement et les P. C. N. des aucienues classes, malgré leur



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PURE Le niédicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose. la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedemes et la dyspuée, rentions; jugule les crises, enraye L'adjuvant le plus sur descures le medicament de chora des déchloruration, le reméde le plus heroïque pour le brighti- les cedenes et la dyspnée, rengue comme ést la digitale pour le cardiaque cours du sang.

LITHINÉE tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

- Ces cachets sont en forme de cœur euse présentent en boites de 24, - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

a cquit comme infirmiers, seront versés dans les armes combattantes!

Le texte voté par la Chambre disait que les dispositions de la loi ne s'appliqueraient pas « aux étudiants en médecine pourvus au moins de deux inscriptions validées tant qu'ils appartiendront aux formations sanitaires de campagne ». Cette exception n'a pas été du goût du Dr Emile Chantemps, qui en a fait la critique que voici :

« N'importe qui, moyennant 30 francs de droits, prend une première inscription au mois de novembre. Il faut, bien entendu, avoir subi avec succès le P. C. N., c'est-àdire un examen roulant sur la physique, la chimie et les sciences naturelles. Ce sont des sciences accessoires qu'il est essentiel d'avoir étudiées avant d'aborder la médecine; mais on a son P. C. N. saus avoir la moindre notion médicale.

« Donc, on entre en première année de médecine avec ce diplôme. On prend une première inscription en novembre, une seconde en janvier. Je vous demande quelle science on peut avoir acquise en deux mois?

« Si cette science suffit pour dispenser de tomber sous le coup de la loi que l'ou vous propose de voter et pour être dispensé, permettez-moi de vous dire que c'est absolument excessif. \* (Applaudissements sur divers bancs.) D'après ce réquisitoire, prononcé par un professionnel,

la cause était entendue, et M. Chéron s'est empressé d'en prendre acte dans les termes suivants :

« M. Chautemps, avec sa compétence spéciale en la matière médicale, fait observer qu'il faut quatre inscriptions ponr qu'il y ait validation par un examen de fin d'année. Dans ces conditions. la Commission lui donne satisfaction.

o On nous demande de substituer à l'obligation de deux inscriptions celle de quatre inscriptions. La Commission accepte, r

∴Et le Sénat vota cette modification.

En somme, non seulement le Sénat n'a pas rendu au service de santé les P. C. N. des classes 14 et 15, mais il lui a enlevé les étudiants à deux inscriptions, malgré l'enseignement professionnel donné à ce personnel et qui en a fait des aides compétents. Mais, deux jours après, il s'est passé du nouvean au Sénat. En effet, à la séance du 28 juin, M. le Dr Emile Chautemps a demandé que « la disposition votée à la dernière séance n'aura pas d'effet rétroactif à l'égard des étudiants eu médeciue qui, par application du décret du 18 janvier 1917, ont été appelés à

tion, après examen, au grade de médecin auxiliaire ». A l'appni il a fait remarquer que « les étudiants en médecine de la classe 1017 et des classes autérieures avant deux inscriptions au plus, ont été rappelés obligatoirement pour faire un stage d'études. Quelques-uus,qui étaient sur le point de devenir aspirants, ont dû renoncer à l'espoir de devenir officiers ».

suivre nne période d'instruction en vue de leur nomina-

M. le rapporteur s'opposa à la proposition de décider ou'il n'v aurait pas de rétro-activité; « M. Chantemps, dit-il, a eu raison de faire porter le nombre des inscriptions de deux à quatre; il n'v a donc pas lieu d'affaiblir. par voie de déclaration, le texte de la loi que vous avez votée. Je propose douc au Sénat de ne pas modifier, même par voie de commentaire, les articles 2 et 4 de la proposition de loi. »

# DIGITALINE

Académie de Médecine de Parts

Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION ou milliome SRANULES BLANCS au 1/4 de millig: GRANULES ROSES au 1/10° de milligr AMPOULES on 1/4 de million AMPOULES on 1/10° de million 48, Boul. Port Royal, Par

# NATIVELLE



#### PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien toléré



Efficacité remarquable Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURSEVOIE-PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

M. Milliès-Lacroix parla dans le même sens, et demanda que le texte fit maintenu dans son intégralité, car il avait été voté, « convaiences que M. Chantemps, dont la compétence en matière médicale est incontestée, avait envisagne toutes les conséquences de son amendement.

M. Chautemps dut faire alors l'aveu suivant :

M. Chautemps dut faire alors I aven auvuant is a un moment on de câbat a en lieu, M. le sous-secriteire d'État du service de santé était retenu dans une bure concinte, et j'ignorais le décret du 18 janvier 1917, en vertu duquel tous les étudiants en médecine ayant au moins deux inscriptions ont été convoqués pour faire une période d'instruction de quatre mois, en vue de subir une camen, dit examen de médecin auxiliaire s. L'esprit une camen, dit examen de médecin auxiliaire s. L'esprit ne camen.

et demanda de la loi est donc satisfait. Que voulions-nous? Que les , caril avait inscriptions fussent sanctionnées par un examen. Pour tla compeces jeunes gens, l'examen de médecin auxiliaire sera la

sorction des inscriptions prises. Leur situation n'est done nufrement en contradiction avec le texte que nous avons

I menta que le sous-secrétaire d'Etat pouvant, d'après l'artigne 4 de la loi, « prendre, à l'égard de ces jeunes gens, des dispositions individuelles qui nous domneront et leur donnéront entière satisfaction », il n'insistait pas.

La situation des étudiants à deux inscriptions est douc maintenant entre les mains de M. Godart.

GRANJUX.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Théodore Kocher, professour à la Faculté de médeciue de Berne depuis quarante-cinq ans, décédé à l'âge de soixante-seize ans. C'était un chrirugien de grande valeur auquel on doit notamment : un procédé opératoire pour la section du pylore et l'abouchement du duodénum sur l'ume des faces de l'estomac; le procédé dit « de transposition », pour la cure radicale de la hernic ingnimale; un procédé très ingénieux pour la réducation des luxations de l'épaule; une pince spéciale qui porte son nom; sans lapraire du grand nombre d'opérations de goitre(trois à quatre mille) dans lespaules Kocher s'est également distintions.

Le médecin-inspecteur de réserve Czernicki, commandeur de la Légion d'honneur.

L'enseignement clinique des spécialités. — Le conseil de la faculté de médecine, dans ses séances des 19 et 26 juillet 1917, a décidé de réorganiser sur une base nouvelle l'enseignement clinique des spécialités, Dorénavant, les leçous théoriques et pratiques auront lieu l'après-midi. De cette façon, les flèves qui sont attachés dans la matthée aux divers services lospitaliers serout initiés, dans la journée, par les professeurs de clinique et leurs collaborateurs, au diagnostic et au traitement des malades soignées dans les servies de spécialités.

L'assainissement des régions envahies. — A l'institut Pasteur, rue Dutot, l'institut Lannelougue d'hygiène sociale vient d'ouvrir des cours gratuits de vacauces de son école de pratique sanitaire et sociale (section des infirmiers sanitaires).

Ces cours sont destinés spécialement à la formation d'équipes de désinfecteurs et infirmières en vue de l'assainissement des régions euvahies.

Laboratoire d'histologie. — M. le professeur PRENANT (ca., avec le concours de MM. Branca et MULON, agrégés, un cours élémentaire de Technique histologique. Ce cours aura lieu tous les jours de 14 à 18 heures, du 5 octobre au 5 novembre.

'Il convient aux étudiants désireux de compléter les travaux pratiques ordinaires et obligatoires par l'exercice de la Technique histologique, ainsi qu'aux docteurs français et étrangers non encore initiés à cette technique.

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE
Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

# SUPPOSITOIRE PÉPET

ONSTIPATION COMMIT. : 14, B. Barbette, Peria. HÉMORROIDES

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chejs des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Muso, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1909.

pour chevalier :

Madelaine (Gaston), médecin-major de 2º classe (territorial) au 30° rég. d'infanterie : excellent chet de service, servant sur sa demande dans un régiment d'injanterie depuis le début de la campagne. Aussi dévoué que courageux, a montre dans toutes les affaires auxquelles il a participé un calme parfait qui lui donne un ascendant moral considérable sur son personnel et sur les blessés Une blessure. Deux citations

Louis (Ernest-Henri), médecin-major de 2º classe de réserve, médecin-chef d'une ambulance : parti sur sa demande avec un bataillon de chasseurs au début de la mobilisation, a montré sous le feu les plus belles qualités de bravoure et de métris du danger. Blessé pendant le combat du 22 août 1916, a continué à assurer son service. A passé dix-huit mois en première ligne, donnant toujours le plus bel exemble. Rend actuellement les meilleurs services dans un hôpital d'évacuation. Une blessure. Deux citations.

Grazian (Henri-Paul-Jean), médecin aide-major de 170 classe à titre temporaire (réserve), médecin-chef d'une ambulance : excellent médecin, possédant de grandes qualités d'activité, d'ordre et d'ingéniosité. Après avoir été médécin régimentaire et médecin-chef d'un G, B, D., dirige avec une activité et une compétence remarquables un important centre hospitalier, où il a su réaliser en peu de temps

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial, d'importantes améliorations. A servi en Orient et en Serbie, où il a fait preuve d'une belle bravoure et d'une rare énergie. Trois citations.

> SÉNÉCHAL (Albert-Marie-Jules), médecin aide-major de 2º classe (territorial) au commandement d'étapes d'une gare régulatrice : chirurgien de valeur, se débensant sans compter, ne ménageant ni son temps, ni sa peine. A rendu d'excellents services, particulièrement au cours des combats sous Verdun.

BONNARD (Pélix-Auguste), médecin aidc-major de 1re classe (territorial) à un train sanitaire : médecin d'un absolu dévouement. A fait preuve de courage en se portant spontanément au secour's des victimes d'une explosion. A été grièvement blessé dans l'exercice de ses jonctions.

LAVAL (Henri), médecin-major de 2º classe à une ambulance : nombreuses annuités, A fait preuve, dans un service d'ambulance, de remarquables qualités d'activité, de dévouement et de zèle. Une citation.

Bigot (William-Joseph-Xavier), médccin aide-major de 2º classe (territorial) au 91º rég. territorial d'infanterie : excellent praticien, brave et d'un inlassable dévouement. A toujours assuré son service en première ligne avec une belle abnégation, allant lui-même relever les blessés sous le bombardement ennemi. Grièvement blessé en juillet 1916. Deux citations.

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

MODE D'EMPLO! { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON



SHP MONTREUX-TERRITET 600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman.

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement diététique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritisme, goutte, diabéte, obésité, amaigris-ement, anémie, etc.), des affections des granges digestifs (exiomac, intestins, foie); des maladies des reins et des troubles sement, anémie, etc de la circulation. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

5 Médecins et un chimiste attachés aux établissements. Docteur Widmer, Médecin-Directeur

- 305 -

MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

GRANULÉ

#### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soufre colloitelt par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En esset, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du sousre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parsaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mª ROBIN, le Soufre colloïdel/Suffoido/Poste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en exspension dans l'éau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente teus les caractères des mouvements

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope. INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DEBILITÉ.

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARY NGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme : 4° Injectable (ampoules de 2 c. cubes);

2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloidal par capsule);

(1º doséeà 1/15º pourfrictions:

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (aoné, rhinites);
4º Ovules à base de Soufre colloïdal

4º **Ovules** à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour officier:

Lanne (Elie-Ernest), médecin principal de 2º classe (active) à la direction du service de santé du gouvernement militaire de Paris.

OLLUVIER (Yves-Paul-Charles-Marie), médecin principal de « élasse (vertiorial), médecin-che d'um hópital d'évenuation : venu aux armées sur sa demande, a dit successivement médecin-chel d'une mubulence dimicionnaire ayant fonctionné en première ligne, puis de plusieurs grands hópitaux d'évanation qu'il a crist et dirigés. Sest, montré, dans cette tôche diffétile, organisateur de premier ordre q: a rendu les services les plus distingués. Une citation.

Ramonat (Émile-Marius), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

D'ARIER (Ferdinand-Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au gonvernement militaire de Paris.

LEPINAY (Édouard-Marie-Gaston), médeein principal de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris

Bezançon (Ferdinand-Jules-Félicien), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au gouvernement militaire de

Martin (Paul-Pernand), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe

à la région du Nord.

DELAGENIÈRE (Yves-Henri), médecin-major

Ire elasse (territorial) à le région.
MASSON (Heuri-Julieu), médeein principal de 2º classe

(territorial) à la 4° région. Vacher (Louis-Claude-Marie), médecin principal de

Ire classe (territorial) à la 5º région.
FRACHE (Marie-Pierre-Raymond), médecin major de

Frache (Marie-Pierre-Raymond), médecin-major d 1º classe (réserve) à la 6º région. SPECKHALON (Louis-Jules), médecin principal de 2º elasse (territorial) à la 9º région.

DESJARDINS (Abel-Emile-Ernest), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 10º région.

Deschamps (Léon-Engène), médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse (territorial) à la 12° région.

THERRE (Antoine-Jean-Marie), médeein principal de 2º classe (territorial) à la 13º région.

DOUILLET (Jean-Paul), médecin principal de 2º classe (réserve) à la 14º région.

ROQUE (Louis-André-Marie), médeein-major de  ${\bf r}^{\rm po}$  classe (territorial) à la  ${\bf r}_4^{\rm e}$  région.

AUBERTIN (Louis-Isidore-Emile), médeein principal de 2º classe (territorial) à la 15º région.

Lenoir (Alexandre-Eugène-Georges), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe (territorial) à la 16º région.

Brousses (Jean-Marie-Joseph), médeein-major de 2º classe (territorial) à la 17º région.

Finor (Albert-Léon-Victor), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à la 20<sup>c</sup> région.

Roques (Aimé-Gaston-Baptiste-Antonin), médecin principal de 2º elasse (territorial) à la 21º région.

THUBERT (Charles-Paul), pharmacien principal de 2º classe (territorial) à la 8º région. Ponr chevalier:

AUGAGNEUR (André), médecin-aide-major de 1ºº elasse à la mission rounaine.

Fabre (Pierre-Victor-Joseph), méde ein-major de 2º classe, médecin-chef de l'ambulance 2/155.

Paissgau (Georges-Charles), médecin-major de 2º classe au gouvernement militaire de Paris. BOUSQUET (F.-A.), médecin aide-major de 1ºº classe

(territorial), 276° rég. d'infanterie.

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

\*\*Neurra:Sthönte, Hystèrie, Insonnie, Excitabilità nerveuses, Migraines,
\*\*Palnitations, Tour negation, Attinue page 1888, Augustian augusti de la construction de la

Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>hls</sup>, RUE ABEL — PARIS Tél. Rog. 41-85

el. Roq. 41-85



Dépôt dans toutes les pharmacies

LEMESLE (René-Engène-Ferdinand), médecin-major de 2º classe (territorial), 25º rég. territorial d'infanterie.

Husson (Albert), médecin-major de 2º classe (territorial) au 86º rég. d'infanterie. ROBILLIARD (Eugène-Charles-Louis), médecin-major

ROBILILARD (Eugene-Charles-Louis), medecui-major de 2º classe (territorial) au 7º rég, territorial d'infanteric. LUCAS (Marie-Henri-André), médecin-major de 2º classe (territorial) au 121º rég, territorial d'infanterie.

RICOUX (R.-L.-E.), médecin-major de 2º classe (réserve) à l'ambulance 1/11 d'un corps d'armée.

JURIE DES CAMIERS (Jean-François-Marius-Eugène), médecin aide-maior de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au 1<sup>er</sup> rég.

de marche de tirailleurs indigènes.

BONNES (André-Pélix-Achille), médecin-major de 1ºc classe (réserve) au 330º rég. d'infanteric.

17º classe (réserve) an 330º rég. d'infanterie.
BATTEZ (Gustave-Alfred), médecin-major de 17º classe (réserve) au 131º rég. territorial d'infanterie.

GAYRAI (Pierre-Marie-J.-A.), médecin-major de 2º classe (territorial) au 117º rég. d'infanterie.

JUDET DE 1 A COMBE (Élie-Georges), médecin-major de  $2^{\rm c}$  classe (territorial) au  $41^{\rm c}$  rég. d'infanterie.

Pioche (J-A.), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au 107° rég. d'artillerie lourde.

FANIER (R.-G.), médecin-major de 2º classe(territorial) au 89º rég. territorial d'infanterie.

Denys (P.-M.), médecin-major de 2\* classe (territorial) au 17° rég. d'infanterie.

Giacometri (Jean-Luc-Paul-Sébastien), médecin aidemajor de tre classe (territorial) à la 3º division d'infanterie coloniale d'une armée.

Huor (A.-C.-A.), médecin-major de 2º classe (territo rial) au 62º bataillon de chasseurs à pied.

1 vo1. in-8 de 432 pages, avec 150 figures.....

VEYRAT (F.-C.), médecin-major de 2<sup>c</sup> classe (territorial) au 17<sup>e</sup> rég. de chasseurs.

FLU (E.-L.-L.), médecin-major de 2° classe (territorial) an 23° rég. territorial d'infanterie.

Wiart (Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'anto chirurgicale nº 4 d'une armée.

Legros (Gaston), médecin-major de 2º classe (territorial) au 142º rég. territorial d'infanterie.

Augereau (Pierre-Eugène-Louis), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), au 246<sup>e</sup> rég. d'artillerie.

FAUSSIÉ (Jean-Adolphe-Marius), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'ambulance alpine 301.

DECQ (Gustave-Louis), médecin-major de 2º classe

(territorial) au 41º bataillon de chasseurs à pied. LARGER (Marie-Emmanuel), médeciu-major de 2º classe (territorial) an 249º rég. d'infanterie.

BERNIS (Georges), médecin-ajor de 2º classe (terri-

torial) an 80° rég. territorial d'infanterie. GUILLET (Paul-Louis), médecin-major de 2° classe

(territorial) du service de santé d'une armée.

Lemaire (Gaston-Pélix-Prosper), médecin-major de

tre classe (territorial) au sous-secrétariat d'État des inventions.

LAPICQUE (Louis-Édouard), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) an sons-secrétariat d'État des inventions. Samné (Georges), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe

(territorial), en mission.

BENTAMI (Belkacon ould Haurida), médeciu aide-major

de 170 classe (territorial), en mission.

QUEYRAT (Vincent-Jules-Louis), médecin-major de

per classe (territorial) au gonvernement militaire de Paris.

#### Mémento des indications essentielles de

### THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

Par le Dr N. MARINI

## L'Expertise des Plaies par armes à feu

Par le D' CHAVIGNY

Médecin-chef d'un centre de médecine légale de l'armée,

Professeur agrégé au Val-de-Grace,

12 Ir

# Rééducation fonctionnelle et Rééducation professionnelle

Par les Dr. CAMUS, BOURRILLON, NYNS, TERRIEN, NOVÉ-JOSSERAND, BOUREAU, etc.

1 vol. in-18 de 231 pages, avec 61 figures......

# URASEPTINE ROGIER

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

#### Par le (Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS A

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Thèse de Marcel PEROL (Paris 1917). (en Mai 1917)

Le flacon de 80 comprimês 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS



### **OPOTHÉRAPIE** INJECTABLES SONT ADOPTÉS DANS LES HOPITAUX DE PARIS YPOPHYSAIRE

DOSAGE: 150 Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de boeuf

# SUR DEMANDE SPECIALE, Lobe antérieur ou Glande totale

DOSAGE. 1ºº Correspond à 0º10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY'A LEXTRAIT ("ESSENTE"

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



5, rue de l'Arcade, 5 CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE GNON-PARIANI PARIS

TÉLÉPHONE Gobeline 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### Iodéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux &IROP (0.04) PILULES (0,01)

EMPHYSEME ASTHME

### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codeine)

STROP (0.03) PILITES (0.01)

TOUX nerveu INSOMNIES AMPOULES (ME) NEWRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### Légion d'honneur (Suite).

MURATET (Léon-Marie-Paul-Armand), médecin-major de 2º classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris. CAMUS (Jean), médecin-major de 2º classe (réserve) au

gouvernement militaire de Paris.

Colin (Henri-Gabriel), médecin-major de 2º classe

(territorial) au gouvernement militaire de Paris.

RIBARD (Joseph-Élisée), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe

(territorial) au gouvernement militaire de Paris.

Coriton (Paul-Marie-Pierre-Corneille), médecin-major

de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris. BEAUDOIN (Félix-Marie-Joseph), médecin-major de

2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

VERDIÉ (Gilles-Jean-Guillaume), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris. MULETTE (Charles-Auguste), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

Weill, dit Weill-Hallé (Benjamin), médeciu-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

MORISSE (Théodule-Pierre-Lucien), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris. TAILLADE (Louis-Jean), médecin-major de 1º classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris.

Petit (Georges-Eugène), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris.

Delage (Fernand-Léon-Camille), médecin-major de 2º classe (territorial) de la commission médicale consul-

DECAMPS (Marie-Joseph-Amédée-Félix-Hector), médecin-major de 1º classe (territorial) de la région du Nord. BOURDON (Camille), médecin-major de 2º classe (territorial) de la région du Nord.

VILLETTE (Théodore-Marie), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) de la région du Nord.

Fruchère (Gaston-Georges-Camille-Émile-Victor), médeein-major de 2º classe (territorial) de la région du

Lexa (Marcel-Émile), médecin-major de 170 classe (territorial) à la 30 région.

SIMARD (René-I<sub>e</sub>), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve) à la 3<sup>o</sup> région.

THOMAS (Augustin-Joseph-Autoine), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 3º région.

DUBAR (Engène-François-Charles), médecin-major de 2º classe (réserve) à la 3º région. FONTAINE (Charles-Adolphe), médecin-major de

2º classe (territorial) à la 4º région.

Alexandre (Gaston), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 4º région. Cosse (Élie-François-Joseph), médecin-major de

2º classe (territorial) à la 4º région.

GILBERT (Ambroisc-Georges), médeciu-major de

2º classe (territorial) à la 4º région.

LEBEDINSKI (Jacob-Schai), médecin-major de 2º c'asse

(territorial) à la 4º région. MILLAS (Paul-Marc-Henri-Antoine), médecin-major de

2º classe (réserve) à la 5º région.

LUTAUD (Paul-Charles), médecin aide-major de

Lutaud (Paul-Charles), médecin aide-ma re classe (réserve) à la 5e région, CHESNEAU (Jacques-Émile-Charles-Pierre), médecin aide-major de 1rº classe (réserve) à la 15º région.

GSCHWEND (Arnold), médecin-major de 2° classe (réserve) à la 5° région,

BRODIER (Henri), médecin-major de 17° classe (territorial) à la 6° région

GIRY (Marie-Charles-Alexis-Dominique), médecinmajor de 2º classe (territorial) à la 6º région.

Kuss (Georges-Edmoud), médecin aide-major de re classe (territorial) à la 6º région.

I<sup>re</sup> classe (territorial) à la 6º région.
GOSSET (Adolphe-Pol), médecin-major de 2º classe

(territorial) à la 6º région

DAUTHEVILLE (Frauçois-Siméon-Louis), médecin-major

de 1<sup>re</sup> classe (réserve) à la 7° région. ROUSSY (Gustave-Samuel), médecin-major de 2° classe

(réserve) à la 7° région. PERU (Antoine-Joseph-Maurice), médecin-major de

2º classe (territorial) à la 7º région.
GAY (Marie-Louis-Joseph), médecin-major de 2º classe

(territorial) à la 7º région. RIBADEAU-DUMAS (Achille-Marie-Théophile-Louis),

médecin-major de 2º classe (territorial) à la 8º région.

Sabatrie (Tean-Pierre), médecin-major de 1º classe

(territorial) à la 8º région. VIEILLARD-BARON (Pierre-Jean-Marie-Joseph), médecin-major de 2º classe (réserve) à la 8º région.

Pellagor (Ferdinand-Jules-Eugène-Albert), médecinmajor de 2º classe (réserve) à la 8º région.

ROBINEAU (Édouard-Maurice), médecin-major de 1re classe (territorial) à la 0° région.

Labey (Georges-Alexandre-Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 9º région.

ROCAZ (Charles-Henri-Félix), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à la 9<sup>e</sup> région. 'COURAUD (Achille-François-Abel), médecin-major de

re classe (territorial) à la 9e région.

LESDOS (Gustave-Aristide), médecin-major de 1™ classe

(territorial) à la 10° région. Gianetti (Stéphane), médecin-major de 2° classe

(territorial) à la 10º région. Chavin (Henri-François-Marie), médecin-major de

2º classe (territorial) à la 10º région. Monod (Fernand-Gustave-Louis), médecin-major de

2º classe (territorial) à la 10º région. L'ANOS (Edmond-Victor-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 11º région.

CIAVEY (Eugène-Henri-Florentin), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 11º région. Thésire (Victor-Iulien-Marie), médeciu-major de

2º classe (territorial) à la 12º région.

MOLINIÉ (Jean-Hector), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 12º région. MAZIN (Paul-Marie), médecin-major de 2º classe (terri-

torial) à la 12º région.

DEGRESSAC (Eugène - François - Benjamin), médecin

aide-major de 1ºº classe (territorial) à la 12º région.

LORGAT-JACOB (Antoine-Hippolyte), médecin-maior

de 2º classe (territorial) à la 13º région.

TEULIÈRES (Jean-Maurice), médecin-major de 2º classe

(réserve) à la 13º région.

TEULET-LUZIÉ (Pierre-Emmanuel-Fernand), médeciumajor de 2º classe (réserve) à la 13º région.

#### NOUVELLES PUBLICATIONS MÉDICALES

- 20 pages... r fr.
  LUCAS, BOLL et MALLET. Vade-mecum d'Electrodiagnostle et de Radlo-diagnostle, i vol. in-16 de 152 pages
  avec 55 figures ... 2 fr. 50
- MACÉ. Traité pratique de Bactériologie, par E. MACÉ, professeur à la Faculté de Médecine de Nancy, directeur de l'Institut sérothérapique de l'Est. 6 édition, entièrement refondue. 2 vol. gr. in-3 avec nombreuses figures noires et coloriées. Brochés, 40 fr. Reilés.
- Directé no fr. Reife.

  MARIE et AUGIER. Notions générales d'Anctone.

  A'Histologie et de Physiologie, à l'usage des dentistes. s'édition, 1 vol. n-18 de 260 p., cartonné (Cellett. Godon). 3'

  MARIN. Mémento des indications essentielles de Thérapeutluse ciliques, 1 vol., in-18 de 200 pages. 3 fr. 50

  Thérapeutluse ciliques, 1 vol., in-18 de 200 pages. 3 fr. 50
- MARTINIER et LEMERLE. Prothèse restauratrice burco-haciale et traitement des fractures des maxillaires, r. vol. in-18 de 360 pages, avec 174, figures, cartonie (Manuel du Chirurgien Dentitie). . . . . . . . . . . . 3 fr. ALUCLAIRE. La pratique de la Chirurgie de guerre et des restaurutions chirurques des Mais les hönistux de
- ventive et vacciuothérapie. 1 vol. in-16 de 96 pages avec figures, cartonné (Actualités médicales). 2 fr. MERY et GÉNÉVRIER. — Hygiène Scolaire, par II. Méax, professeur agrégé à la Facuité de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades et J. Génévarate, ancieu
- de l'hôpital des Enfants-Malades et J. GÉNÉVERIR, ancieu interne des hôpitaux de Paris, médecin inspecteur de sécola de la ville de Paris. 1 vol. gr. in-8 de 808 pages avec 559 fig. Graité d'Hygiène). Broché, 20 fr., cartonné....... 22 f MEYER.— Les méthodes modernes d'Examen du Cœur
- et des Valsseaux, par J. De Meyer, agrégé à la Faculté de Métechne libre de Bruxelles. Préface du D' Vaguez. I vol. in-8 de 536 pages, avec 261 figures. . . . . 15 fr. MidNoN, Billet et MaRTIN. — La pratique de la Chirurgle de guerre dans la zone de l'avant, par les D<sup>th</sup> Mi-
- INDIVINA, BILLEIT et MAKTIN. LI PRILIGUE de IR Ultirurgie de guerre dans la zone de l'avant, par ils De Mi-ONON, médecin inspecteur, directeur de l'Ecole du Validtion de la companyation de l'Ecole de Validdatern, i vol. lui-de de 20 nigres avec 200 figures, 10 fr. MONTANIÈ et BOURDELLE: — Anatomie réglonale des Antimans donnes diques keunimants, par MONTANE et DUIS-INELLE, professeurs aux Ecoles vétérinaires de Toulouse et d'Alfort, 1 vol. 21: 18-8 de 38 pages avec 200 figures noires
- NOBÉCOURT, BABÓNNEIX, MERKLEN, PAISSEAU, VOI-SIN. — Conseils pratiques d'Hyglène infantile. 1 vol. gr. in-8 de 370 pages, avec 69 figures et 6 planches col. 7 fr. NOGIER. — Electrothéraple, par Th. NOGIER, professeur agregé à la Faculté de Médecine de 1790n. 2º détion, 1 vol.
- in-8 de 528 pages avec 251 figures, cartonné (Bibliothèque de Thérapeutique Gibert et Carnot). 12 fr. OKINCZYC. — Précis de Pathologie externe. Tête, Cou, Rachis, par J. OKINCZYC, professeur agrégé à la Faculté de
- OKINCZYC. Precis de Partinologie externe. Tete, con, Rachis, par J. OKINCZYC, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris. r vol. in-8 de 452 pages avec 164 figures noires et coloricées, cartonné (Bibliohéque du Doctorat Gilber et Fournier). 10 fr. PALASNE DE CHAMPEAUX. — Manuel de Sémiologie
- PERDRIZET (L.-E.). Manuel du Médecin auxiliaire. 1 vol. in-18 de 308 pages, avec 19 figures, cartonné. . . . . . . . . . . 4 fr. Aide-mémoire de Thérapeutique. 3º édition, 1 vol. in-18 de 300 pages, cartonné. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fr.

- PERRIN, NODOT et DABOUST. Hygiène Industrielle. Charbon et Pustule maligne, évolution et traitement dans la région de Saint-Denis. 1 vol. gr. in-8 de 198 pages, avec fauves et y nouche coloriée. . 6 fr.

- ROLLIER. La Cure de Solell, par A. ROLLIER (de Leysiu).

  1 vol. in-4 de 217 pages, avec figures et photographies en couleurs, 107 planches noires et coloriées, cartonné. 20 fr.
- RONGIER. Traitements des anévrysmes de l'aorte thoracique. 1 vol. in-18 de 84 pages. — 2 fr. RO' et MARTINIER. — La Prothèse maxillaire en chirurgie de guerre. 1 vol. gr. iu-8 de 96 pages, avec 60 pho-
- togravures

  4 ft.

  SBILEAU et DESCOMPS. Maladies des Organes génitaux de Phomme, par P. SÉBILEAU et P. DESCOMPS, agrégées et chirurgiens des hópitaux de Paris, 1 vol. gr. in-8 de 684 p. avec r14, figures (Noueau Trait de Chirurgie). Bro-
- in-16 de 96 pages avec 43 planches . . . . . . . . . . . 1 fr. 50

   Memento de Mécanothérapie. Application de la mécanothérapie au traitement des blessures de guerre. 1 vol. in-16
- TANTON. Traité des Fractures, par J. Tanton, agrégé à l'Ecole du Val-de-Grâce. 2 vol. gr. in-8 de 1478 pages avec 841 figures (Nouveau Traité de Chirurgie). Broché. 40 fr. Cartonné.
- I. Fractures en général. Fractures des membres. Membre supérieur, main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule, omoplaire, clavicule. 1 vol. gr. in-8 de 860 pages, avec 470 figures. Broché, 20 fr. cartonné. 22 fr.
- Fractiures du membre inférieur : pied, cou-de-pied, jambe, genou, cuisse, hanche, bassin. 1 vol. gr. in-8 de 618 pages, avec 371 figures. Broché, 20 fr.; cart. 22 fr.
   TARDIEU (A.). Étude médico-légale sur l'Avortement.
- Nouvelle édition. 1 vol. in-8 de 336 pages . . . . . . . . . . fr.
  TERRAZAS. Comment dolt être envisagé le traitement
  de la syphilis sous le contrôle de la méthode de Vernes.
- Gr. ln-8, 58 pages avec figures et 1 planche colorile. 2 fr. TERRIEN. — Précis d'Ophtalmologie, par le D¹ TERRIEN, professeur agrégé à la Faculté de médiccine de Paris, ophtalmologiste des hôpitaux de Paris. Préface du professeur De Lapersonne. 2º dáliton. 1 vol. in-8 de 688 pages avec 340 fig.,

- VAQUEZ et 4UBERTIN. Le Traitement des Anémies-1 vol. in-16 de 96 pages, avec figures, cartonné (Actualités méditales) — 2 fr.
- VIBERT. Précis de Médecine légate, par le D°Ch. VIDER, chef des travaux du Laboratoire de médecine légate à la Faculté de Médecine de Paris. 9° lédi., 1 vol. in-8 de 964 pages, avec 110 figures et 4 planches coloriées. . . . . . 12 f. — Précis de Toxicologie clinique et médico-légate. 3° édition.
- I vol. in-8 de 860 p., avec 78 fig., et I planche coloriée 10 fr. VILLE et DERRIEN. Chimie Biologique médicale. Notions théoriques et guide pour les mamipulations de chimé physiologique et de chimie médicale à la Faculté de Médiccine de Montpellier. I vol. in-18 de 400 pages, avec 60 figures, cartonné. 6 fr. 6

#### CHIRURGIE DE GUERRE

La pratique de la chirurgie de guerre dans la direction zone de l'avant. Leçons professées sous la direction du médecin inspecteur général Microxo, médecin d'armée, avec la collaboration des Dir Henri Bluxir, professeur agrégé au Val-de-Crâce, chargé des cours, et Henri Maxrix, chargé de la rémino des documents ano-pathologique et photographique. I vol. gr. in-8de 220 pages, lilustré de 200 photogravure, 11 francs.

Ou a créé dans la zone des armées un enseignement pratique de la chirurgie de guerre à l'usage des médecins aides-majors jugés aptes à en profiter.

Le stage est destiné à parfaire l'instruction technique commencée dans les régiments ou les formations sanitaires. C'est une heureuse pensée que d'avoir permis ainsi de grouper les comaissances acquises depuis le début de la campagne, et de tirer de l'expérience du passé les préceptes de la conduite à veuir

La science est en évolution incessante. Il y a loin de la chirrupie de la fin de l'année 1916 à la chirrupie des mois d'août et septembre 1914. Dans les graudes batailles de Belgique et du Nord de la France, in balle était l'agent homicide par excellence. Très locérante dans son action à courte distance, élle passait, à faible vitesse, au millieu des tissus et déterminait d'étroits trajets aussitôt fermés que produits.

La guerre de trauchies nons a mis en face d'une pathologie et d'une thérapentique nouvelles. Le fusil a été remplacé par les projectiles à édatement, lancés par les canons ou la main de l'homme, et emplissant l'atmosphère de multiples édats qui tombent en grêle sur le corps des combattants. Il en résulte des plaies multiples et de dimensions variées sur le même homme.

La multiplicité des blessures est ausceptible de causer de regretables surprises. L'attention du médecim est attirée sur deux ou trois plaies des membres, larges, béantes, exigeant des soiss minutieux et produgés; et ou ne voit pas un autre orifice ponctiforme qui marque per le passage d'un petit écla vers un région viscérale. Les rapports des hôpitaux d'évacuation renferment de nombreux exemples de ces imérisée de ces inérisée de ces inérisées.

D'autre part, de pareilles atteintes ou délabrements ue vout pas sans une violente secousse de l'organisme. La plupart de ces grands blessés arrivent à l'ambulance en plein état de shock. La perte de sang qu'ils out subie, l'attrition des tissus, la violence du coup, la multiplicité des plaies inhibeut le système nerveux et laissent l'homme anéauti, parfois subconscient et en hypotension cardiaque. Et la fatigue de la route vieut s'ajonter aux effets du projectile! C'est à bras de brancardiers qu'il faut sortir le blessé de la tranchée pour le mettre sur une bronette porte-brancard. C'est eu voiture hippomobile qu'il faut ensuite le charger pour le conduire au relai des voitures sanitaires automobiles. Et il doit faire 6, 7 ou 8 kilomètres au minimum, dans l'une de ces voitures. Il arrive épuisé à l'ambulance où le chirurgien opérateur l'examine. Ces considérations sont à retenir. Une opération trop hâtive, pratiquée avant le relèvement du système nerveux et du cœur, peut déterminer un collapsus fatal. Les profanes ont souvent exprimé le regret que nos grands blessés ne soieut pas opérés aussitôt que déposés dans la salle de réception de l'ambulance. C'est, en effet, très péuible de voir pendant plusieurs heures, dans les jours de grande bataille, un blessé que le médecin de garde marque pour une opération et qui attend son tour d'examen. Le seutiment nous porte à souhaiter qu'il soit opéré le plus tôt possible et à regretter que le mouvement de la salle d'opération ne soit pas plus actif. Mais

le mal n'est pas aussi réel qu'il semble de prime abord. L'attente remoute l'organisme, et le blessé, en arivant plus tard sur la table d'opération, est moins faible et moins slocké, pourvu qu'on ait pris soin de le réchauffer pendant son attente. C'est pour mettre en lumière toutes, ces particularités de la guerre actuelle que les cours d'instruction ont éét institués.

Le cours professé — sous la direction du médecin inspecteur général Mignon, en temps de paix directeur de l'école du Val-de-Grâce, — par le D\* Billet, professeur agrége de 1 la même école, aver l'hablé collaboration du D\* Heuri Martín pour les documents photographiques, — est un de eeux qui out obtenu le plus de succés, et il fant savoir grê aux auteurs de permettre à tous les médecins de profiter de leur expérience.

Le volume est luxueusement illustré de plus de 200 figures originales où le côté pittoresque des formations sanitaires sur le front alterne heureusement avec les figures de technique chirurgicale.

La pratique de la chirurgie de guerre et des restaurations chirurgicales dans les hópitaux de l'arrière, par le P MAUCLAIRE, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hópitaux. 1 vol. gr. in-8 de 600 pages avec 100 figures, 16 fr. 50.

La chirurgie de guerre dans les Lópitaux de l'arrière est touté différente de la chirurgie dans la zone de de l'avant. Les restaurations chirurgie dans la zone de l'avant. Les restaurations chirurgienales y occupent une place prépondérante et à ce titre elle intéressera tons les chirurgiens. L'expérience du D' Manclaire, qui a dédig écrit tant d'articles documentés dans le Noueeau dédig écrit tant d'articles documentés dans le Noueeau constitue voulume qui, quoique sons la forme de leçons, constitue un ensemble complet et homogène. Voici le titre des suites traités dans les vinte l'econs :

"Pé Généralités sur les plaies de guerre; 2º Traitement des plaies de guerre; 3º Cangréne gazcuse; 4º Tétunos; 5º Fractures du membre supérien; 6º Fractures du membre supérien; 6º Fractures du membre supérien; 7º Paleis articulaires du membre supérien; 7º Paleis articulaires du membre supérien; 9º Paleis articulaires du membre mérien; 1º Paleis des musches chedons, valsseaux; 11º Plaies des nerfs; 12º Plaies du crâue; 13º Petries de substance du erfan; répartation osseuse; 14º Plaies du rachis et de la moelle; 15º Plaies des parois horaciques, plaies du foit plaies de l'autestiu grêle et du grouinstim; 13º Plaies de l'iutestiu grêle et du groi intestin; 18º Plaies du foit, art et organes univaires; 10º Plaies de membres, gelures; 20º Amputations; prothèse des membres, gelures; 20º Amputations; prothèse des membres,

L'expertise des plaies par armes à feu, pistolets, revolvers, fusils, earabines, par le D. P. Chavigny, proiesseur agrégé au Val-de-Grâce, 1 vol. in-8 de 400 pages, illustré de 200 figures, 13 fr. 25.

La guerre a douné aux questions d'expertise médicolegale des coups de feu une actualité nouvelle. L'usage des poudres sans funde a modific la médecine légale des coups de feu presque autant qu'il changeait les conditions de la guerre moderne. Les tatonages, les trajets, les lésions des organes, les orfices d'entrée et de sortie sout fonction directe des qualités chimiques et balistiques de ces nouvelles poudres.

La médecine légale des blessures par armes à fen s'est donc complètement modifiée depuis quelques anines, et un n'était plus qualifié que M. Chavigny, médecin-major chargé de la direction d'un centre médico-légal militaire, pour mettre au point cette question.

PHARMACIENS

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

GASCARD (Louis-Alfred), pharmacien-major de 2º classe (territorial) à la 3e région.

PAPILLAUD (Louis-Henri-Eugène), pharmacien-major

de 2º classe (réserve) à la 5º région. BANCOURT (Léonard-Théophile-Ioseph), pharmacien-

major de 2º classe (réserve) à la 5º région. Soichot (François-Albert), pharmacien aide-major de

1re classe (territorial) à la 8e région. DELAROCHE (Fernand-Alexandre-Lucien), pharmacien

aide-major de 1re classe (réserve) à la 0º région. BOUCHE (Louis-Ernest), pharmacien-major de 2º classe

(réserve) à la 100 région. BUISSON (Albert-François), pharmacien aide-major de

1re classe (réserve) à la 11e région. SOULLIÉ (Jacques-Marc), pharmacien-major de 2º classe (réserve) à la 12º région.

FEUILLE (Jean-Émile), pharmacien aide-major de 17c classe (territorial) à la 13c région.

MOREL (Pierre-Victor-Albert), pharmacien-major de

1re classe (réserve) à la 14e région. Krieger (Arthur), pharmacien-major de ire classe (territorial) (Afrique dn Nord).

Pelisse (Paul-Louis), pharmacien-major de 2º classe (territorial) à la 20° région.

Dal Troff (Edmond), pharmacien-major de 2º classe (territorial) à la 20e région

DÉLÉPINE (Stéphane-Marcel), pharmacien-major de

1re classe (territorial), matériel chimique de guerre.

TRIMBACH (Jacques-Robert), pharmacien-major de 2º classe (territorial), pharmacie centrale de l'armée.

Sartory (Auguste-Théodore), pharmacien-major de 2º classe (territorial), ministère de la Marine.

JANELLE (Émile-Louis-Placide), pharmacien-major de 2º classe (réserve), au groupe de brancardiers d'un corps d'armée.

THALER (Pierre), pharmacien-major de 2º classe (réserve) à l'ambulance auto-chirurgicale nº 2.

#### BUREAU DU JOURNAL OUVRAGES RECUS AU

Des maladies en visagées comme causes du divorce lorsqu'elles entraînent l'impossibilité morale de la cohabitation, par PAUL MANCEAU, docteur en droit, docteur en médecine. Gr. in-8, 95 pages, 3 fr. 30

Chirurgia in tempo di guerra, par le D' D. Gior-DANO. I vol. gr. in-8 de 180 pages avec figures (Unione Tipografico Editrice Torinese), 4 fr. Evolução e Fiziolojia dos Corpos brutos, por

De Eduardo de Menezes, professor de Fiziolojia na Escola de Juiz de Fora. 1 vol. in-8 de 432 pages, cartonné (Dias Cardoso et C., Editores à Juiz de Fora), 10 fr. The effect on higher animals of the sterilisation of

the inhabited medium the air and the food, par le Dr Kianizin (London). Br. gr. in-8, 6 pages, o fr. 50.

Scritti medici di Alessandro Codivilla, Publicati dall' Istituto ortopedico Rizzoli. 1 vol. gr. in-8 de 1 275 p. avec figures, cartonné (Licinio Cappelli, Editore à Bologna), 25 fr.

Dell' influenza dei batteri saprofiti sopra l'assimilazione degli alimenti e sopra la nutrizione e il metabolismo degli organismi animali, par le

Dr I. Kianizine (Milano). Br. gr. in-8, 14 pages, 1 fr. La sfigmomanometria e la sfigmografia in clinica, par le Dott, Gaetano RUBINO. 1 vol. in-8 de 233 pages avec figures (Tipografia Nazionale di Bertero e Cie, à Rome), 10 fr.

Tous ces ouvrages peuvent être fournis par la librairie I.-B. Baillière et fils.

8

# DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout, ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS -- Lo Fl. 3 fr. - Hi sucre, nic



#### PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Usine de NANTERRE (Seine).

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic, (Aletti, directeur.)

#### RECOUVREMENTS PARIS 10 º/. MAUGE

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

#### VARIÉTÉS

#### DE LA LEVÉE EN MASSE AU TEMPS DES WISIGOTHS

Insoumis et Déserteurs Réformes légitimes — Réformes fraudit

Par le D' E. JEANSELME.

Aussitôt le ban proclamé, de bas-officiers

Aussiôt le ban proclamé, de bas-officiers vincelles servi dominici ou compulsores exercitus (1) se régument daient dans les maisons des Goths. De gré ou de force, ils les obligeaient à prendre les armes et à se diriger vers le lieu de rassemblement (2).

Ces recruteurs n'étaient pas fort scrupuleux; profatar du tunulte et du désordre qui accompagnaient ces levées, ils ne se faisaient pas faute de faire main basse sur les objets laissés à leur portée. Aussi la foi des Wisigotts les condamet-t-elle, en eas de vol prouvé en justice, à payer à la vietime onze fois (undecuplium) la valeut de Tobjet soustrait et, en outre, à recevoir, en place publique, cinquante coups de verue (a).

Les sevi dominici n'étaient pas incorruptibles : s'ils vendaient à un soldat une dispense, ils étaient condainnés à verser au comes civitairs (4) dont ils dépendaient une sonnite d'argent neuf fois plus forte

(1) Il n'est pas facile de définîr le seus exact de ces mots; le Glossaire de Ducange et le Levicon de Forécilini ne donnent à leur sujet aucun éclaireissement. Peul-être pourrait-on les traduire par l'expression : sergents royaux.

(2) Lex Visigothorum, lib. IX, tit. II, π.

(3) Lex Vis., lib. IX, tit. II, II.

(4) Comes civitatis, celui qui est à la tête d'une ville et qui y remplit les fonctions de juge.

The que celle qu'ils avaient reque (quantum ab o acepit, le novocuplum comiti civitatis cogatur exolvere). It is a superior contain superior contain superior contain superior contain sons d'or (5).

La constitution de l'armée wisigothe était ealquée sur celle de l'armée romaine: à la tête d'une thiufa, qui correspondait peut-être à la légion (2), était préposé un thiufadus (6). Une cohorte de cinq cents hommes était commandée par un quingentenaius ou quingentaius, une ceuturie ou groupe de cent hommes par un ceutenier (eentenaius), une escouade de dix hommes par un disenier (decams).

Lorsqu'un thinfadus ou un centenier se laissait torrompre par un homme de sa thinfa ou de sa centurie et l'autorisait, sans cause légitime d'exemption, à rentrer dans ses foyers, il devait payer au comes civilatis une somme égale à neuf fois celle qu'il avait reçue. Au cas où un thinfadus avait accordé à un homme non malade (dom sanus est) la dispense de servir, sans avoir retiré de cette fraude aucun profit

(5) Lex Vis., lib. 1X, tit. 11, v.

(6) A la cour des rols wisigoths, la diguité de thinfadus était la première parmi les intérieures. Le thinfadus cédait le pas aux dues, aux contes et aux gardings, mais il passait avant les millenarii, les quingentarii, les centenarii, les decani et les embulsors exercitus.



### Le Diurétique rénal

par excellence

# SANTHEOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES **DIURÉTIQUES**

L'Adjuvant le plus sur des Cures de Dechloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une ellicaeité sans
égale dans l'artério-sclérose, la
présciérose, d'albuminurie, l'hydrépisie.

PHOSPHATÉE
L'adjuvant le plus sûr des cures
de déchloruration, le reméde le
plus heroïque pour le brightique comme-est la digitale pour
le cardiaque

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les Gedémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINEE
Le traitement rationnel de l'ar
thritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye
la diathèse urique, solublise

SES : 2 à 4 cachets par jour. — Cos cachets sont en forme de cœur etres présentent en boites de 24. — Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

personnel, il était condamné à payer vingt sous d'or (r).

D'une manière générale, le montant de la somme à verser était d'autant plus faible que l'officier coupable occupait un rang moins élevé dans la hiérarchie militaire. Ainsi, le quingentenarius, convaincu d'avoir écouté la prière d'un de ses hommes, ne devait verser que quinze sous d'or, le centenier dix et le dizenier cinq.

Ces sommes ne tombaient pas dans la caisse du fisc royal; elles étaient partagées entre les hommes de la centurie pour les dédommager du tort qui leur avait été fait par l'officier coupable en les privant d'un compagnon d'armes (2).

Ces sommes d'argent avaient donc plutôt le caractère d'une composition ou d'une indemnité que d'une aniende.

Celui qui abandonne son poste devant l'ennemi, sans pouvoir alléguer pour sa défense qu'il est atteint d'une maladie grave, est flétri du nom de desertor et puni comme tel. La désertion comporte des peines dont la rigueur varie avec le rang que le coupable occupe dans l'armée. Le centenier qui abandonne sa centurie est puni de la peine capitale. Toutefois, s'il se réfugie au pied des autels ou dans le palais de l'évêque, il suffit qu'il paie trois cents sous d'or au comes civitatis et il aura la vie sauve (quod si ad altaria sancta vel ad episcopum forte confugerit, CCC solidos reddat comiti civitatis in cujus est territorio constitutus, et pro vita sua non pertimescat) (3).

(1) Lex Vis., lib. IX, tit. II, I. (2) Lex Vis., lib. IX, tit. II, I.

(3) Cette composition doit être partagée entre les hommes de la centurie à laquelle appartenait le centenier coupable (Ipse tamen comes civitatis notum faciat regi, et sie cum nostra ordi-

Après une telle défaillance, l'ancien centenier ne peut jamais être réintégré dans son ancien grade, mais il n'est pas chassé de l'armée comme indigne de servir. Il descend au rang de dizenier (sit sicut unus ex decanis).

Le dizenier qui déserte ou qui, bien que valide, (cum esset sanus), refuse de prendre part à une expédition, doit verser dix sous d'or au comes civitatis.

Le soldat qui, sans l'autorisation de son thiufadus, de son quingentenarius, de son centenier ou de son dizenier, retourne chez lui ou refuse de se rendre à l'armée, reçoit cent coups de verges, en place publique, le jour du marché (in conventu mercantium, publice) et doit en outre payer une composition de dix sous d'or (4).

natione partiantur solidi illi ad ipsam eentenam, que[ae] fucrit

adscripta). Lex Vis., lib. IX, tit. II, nr.

(4) Lex Vis., lib. IX, tit. II, rv. — On relève dans la Loi des
Wisigoths certaines contradictions antinomiques qu'il faut saus doute attribuer aux additious successives qui ont été faites au texte primitif. Ainsi, d'après la disposition légale que nous venons de citer (lib. IX, tit. II, IV), si le dizenier déserte, alors qu'il n'est pas malade (si decanus, relinquens decaniam suam, de hoste ad domum relugerit), ou s'il est insoumis (aut de domo ua, cum sanus esset, exire et ad expeditionem proficisci nolucrif). il n'est condamné qu'à une peine pécuniaire, à payer dix sous d'or. En vertu d'une autre loi (Lex Vis., lib. IX, tit. II, IX), les officiers et soldats insoumis peuvent cucourir des peines beaucoup plus sévères, Elle dit eneffet en substance : «Lors de l'appel armes, chacun, sans notification individuelle, doit se rendre, à l'heure dite, au lieu où l'armée est assemblée pour combattre. Ceux qui meprisent cette injonction, s'ils sont de haut lieu (majoris loei persona), c'est-à-dire s'ils sont duc. comte ou gardingus, sont condamnés à l'exil et tous leurs biens sont confisqués ; s'ils sont de movenne ou de basse condition (inferiores sane vilioresque persone [as]) tels que les thiufadi, les compulsores exercitus ou les simples enrôlés, ils sont frappés de deux cents coms de verge et tondus d'une manière ienominicuse. En outre, ils sont astreints à payer un nombre de livres d'or laissé à la discrétion du pouvoir royal. Ceux qui ne sont pas en mesure de paver cette composition penvent être réduits en servitude perpétuelle.

DIGITALINE

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

NATIVE

NULES ROSES au 1/10° de million AMPOULES au 1/4 de milligr-AMPOULES on 1/10 de milligr. 49, Boul. Port-Royal, Paris

au 1/4 de millier

SOLUTION AN Intilitions GRANULES BLANCS .

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# LEST

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 





### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients : tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# CONSTIPATION-COLITES

TDAITEMENT

ino LIQUIDE

## MINEROLAXINE

\_du doçteur LE TANNEUR (de Paris)

DDE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût – bien toleré

Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses-États dits Prétuberculeux Le Boutellle de 600 cm² : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

Lat seufe excuse 'valable dont puisse se prévaloir l'impossibilité matérielle, établie par témoin, de se r'endre à l'armée, pour cause de maladie grave. (5ì tamen is, qui elagigitudien fuerit préalegraudus, per legitimum testem probare potuevit, quia pre[ae] e[ae]gittudinis languore in exercitum proficisos maquivit...]

D'après la version la plus ancienne de la loi des Wisigoths, celui qui se trouve dans ce cas doit surle-champ en aviser l'évêque de la circonscription territoriale sur laquelle il se trouve. L'évêque a le devoir d'examiner avec soin le malade, soit par luimême, soit par ses subordomés. C'est lui qui estime si quelques jours de repos suffiront pour mettre le soldat en état de faire campagne, on si la réformedoit être définitivement prononcée. La décision est laissée à l'appréciation de l'évêque. De sorte que, dit le texte, nous compatissons au sort de ceux qu sont récllement malades, ou bien nous punissons la fraude en cas de sinuthiton (qualiter sub corum episcoporum testimonio, aut e[ac]gritudinibus corum compatiamur, ut concedat, aut vilium, si sub efaderitudine fineitur, rescennes, ut blaceaft (1).

Il n'est point question d'exauten médical fait par un pratielne. Car, en ces temps de barbarie et d'ignorance, l'art de guérir est tombé aux mains d'empiriques dont la science et la moralité sont, l'une d' Pautre, à bon d'roit tenues pour suspectes. L'Églissscule a gardé le précieux héritage du passé et son représentant le plus illustre, l'évêque, paraît être l'homme le plus qualifié pour remplir le rôle d'arbitre souveraite.

(1) Lex Vis., lib. IX, tit. II, IX.

#### NOUVELLES

Le rapatriement des sanitaires. — En réponse à une demande de renseiguements sur le rapatriement du personnel sanitaire français prisonnier en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères a écrit la lettre suivante :

« Depuis la fin de 1914, le gouvernement allemand n'a cessé de faire preuve d'un grand manyais vouloir à appliquer les prescriptions de la convention de Genève relatives au rapatriement du personnel sanitaire. A la suite des réclamations et démarches répétées du gouvernement français, il avait accepté, en 1016, de rapatrier la plus grande partie des sanitaires français retenus comme prisonuiers, et les trois quarts de ceux qui devaient bénéficier du rapatriement étaient déjà rentrés en France quand, à la mi-octobre, les convois furent brusquement suspendus. Ce ne fut qu'au mois d'avril que le gouvernement allemand se décida à reprendre les négociations. En manifestant l'intention de libérer les sauitaires fran çais dont le droit à se prévaloir de la convention de Genève serait attesté par le gouvernement français, il trausmit au ministère des Affaires étrangères une liste de militaires français qui avaient demandé aux autorités allemandes leur rapatriement à ce titre. Cette liste a été communiquée à M. le ministre de la Guerre, qui fait actuellement procéder aux vérifications nécessaires et à qui il appartient de la compléter. Le gonvernement francais a fait répondre au gonvernement allemand que, tout en étant disposé, comme il l'a toujours été, à rapatrier, à charge de réciprocité, tous les sanitaires allemands enson pouvoir, il exigeait, au préalable, que soit achevée l'exécution de l'accord intervenu eu juillet 1916 et que les 16 médecins et 750 sanitaires français nominativement désignés qui avaient été retenus en octobre soient rapatriés les premiers. Le gonvernement allemand a accepté cette demande, et ees sanitaires ont dû arriver à Lyon le 22 juillet. Il a été convenu que les autres membres dueorps sanitaire français qui sont encore en Allémagne et qui ne-figuraient pas sur les listes de juillet 1916 seront: rapatriés successivement et dans les plus courts délais, a

rapatres successivement et dans les plus courts délais, »

Le service de santé dans les Flandres. — Voici ce qui
avait été prévu pour que les blessés soient le plus rapidement possible relevés, soignés et évacués.

Trois centres de triage avaient été aménagés à proximité des dignes: fai; tous-les blessés out été examinés par des chirurgiens spécialisés qui, sclon la gravité et la nature de la blessure, délivraient à chaque bléssé que fiche le dirigeant sur un centre chirurgical spécial. Grâce aux indications précises dounées aux autos sanitaires qui devaient les diriger sur ces centres, les erreurs d'aiguillage ont été rares.

L'imovation a été la création, pour les blessés transportables, d'une formation intermédiaire entre les centres de triage et les liòpitaux d'évacuatiru. Dans ce centre hospitalier intermédiaire, les ressources éthriurgicales mises à la disposition ont été telles, qu'il a été possible d'opérer tons es blessés avant de les drigers sive les fiojitaux d'évacuation chargés de feur embarquement. Ainsi ont été conjucts les daugers d'infraction ont de gaugérène gazeuse que l'on avait cut, dans les débuts de lui guerre, si souvent à déplorer.

Un blessé a le droit de refuser une opération. — M. Ernest Lany, député, a deuandé à M. le ininistre de la Guerre si un soldat gravement blessé et ayant déjà subi une opération qui n'a donné aucun résultat peut refuser de subir une uouvelle opératiou. Voici la réponse du ministre.

Un blessé est tonjours en droit de refuser une opération. Dans le cas où, après consultation chirurgicale, l'opération proposée est considérée comme susceptible d'apporter une amélioration à ses l'ésions, un procès-verbal de crists d'opération est établic et cerfus d'opération peut entrer en ligne de compte dans le calcul du taux de la pension à alloure à l'inféressé s'il est provée que l'hitervention était de nature à diminuer son incapacité de travail.

Préfecture de la Seine: — Sont nomués daus le persernel du service médical : les Dre GATTIER et TEXTER, médécins titulaires des 4º et 2º circonscriptious médicales.

Asiles de la Scine. — Le Dr MAUCLAIRE, professeur agrégé, chirurgien adjoint des asiles, est nommé titulaire en remplacement du Dr Picové, décédé.

Mariages. — M. Raymoud Duval-Aruould; externe des liôpitaux, sous-aide-major, décoré de la Croix de guerre, fils du conseiller municipal de Paris, et M<sup>116</sup> Hélène Annibert.

Mort au champ d'honneur. — M. Einile Bucatte, pharmacien aide-major de 1º classe, est tombé au champ d'honneur le 25 juillet 1917, entre Berry-au-Bac et Craonue. Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphatés et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

#### à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Catéine et de la Théo-bromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les giucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extruits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimutante du Système nerveux, ne turderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillersmesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour officier :

PLANAT (Antoine-François-Xavier), médecin-major de 1re classe (territorial) à la 13e région.

Barral, (Étienne-Victor), médecin-major de 1re classe

(territorial) à la 14° région.

Descos (Jean-André-Joseph), médecin-major de

2º classe (territorial) à la 14º région. DUMAREST (Prédéric-Denis), médecin-major de 2º classe

(territorial) à la 14e région. Masson (Charles-Marie-Joseph), médecin-major de

1re classe (territorial) à la 14e région. ROUX (Joseph-Alphonse), médecin-major de 2º classe

(réserve) à la 14° région.

Pont (Albéric-Auguste), médecin aide-major de 1re classe (territorial) à la 14c région. Chatin (Paul-Marie-Francois), médecin-major de

1re classe (territorial) à la 14° région. CLUZET (Joseph), médecin-major de 170 classe (terri-

torial) à la 14º région. Rehm (Camille-Marcel), médecin-major de 2º classe

(territorial) à la 15° région, Poulard (Albert-Victor), médecin-major de 2º classe

(territorial) à la 150 région. Genay (Pierre-Joseph-Engène), médecin-major de

17e classe (territorial) à la .15e région. Kahn (Zadoc) (Léon), médecin-major de 170 classe

(territorial) à la 15° région.

BEDOS (Jean-Marie-Bernard), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 16º région.

> BONNET (Philippe-Joseph-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 16º région.

> SAINT-MARTIN (Tean-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 17e région.

Силвано (Jean-Joseph-Jacques-Étienne), médecinmajor de 1re classe (territorial) à la 17º région.

Ausser (Édouard-Louis), médecin-major de 11º classe (territorial) à la 18º région.

Princeteau (Laurent), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe

(territorial) à la 18° région. Augis (Marie-François), médecin-major de 170 classe (territorial) à la 18º région.

Bos (Autoine-François), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 18º région.

ROBIN (Georges-Hildephonse), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 18º région.

Soulié (Henri-Pierre-Marie), médecin-major de 1re classe (territorial) (Afrique du Nord).

Bourlier (Ernest-Louis-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) (Afrique du Nord). RAYNAUD (Pierre-Lucieu-Georges-Victor-Marie), mé-

decin-major de 17º classe (territorial) (Afrique du Nord). PIQUET (Louis-Henri-Auguste), médecin-major de 2º classe (réserve) (Afrique du Nord).

Chalais (Jeau-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) (Afrique du Nord).

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALERIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# <sup>2</sup>aléromentho

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses : Nearusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc. Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.



Murat (Ernest), médecin-major de 1º0 classe (territorial) (Afrique du Nord).

Schieffer (François-Engène), médecin-major 2º classe (réserve) (Afrique du Nord).

Buquin (Marie-René), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 20° région.

PINCK (Charles-Jacques), médecin-major de 170 classe (réserve) à la 200 région.

Spillmann (François-Louis), médecin-major de

rre classe (réserve) à la 20e région. TIBERI (Albert-François-Jean-Clément), médecin-major

de 2º classe (réserve) à la 20º région. Petre (Jean-Théodore-Anguste), médecin-major de

2º classe (territorial) à la 20º région. BEC (Fortuné-Adolphe-Joseph-Alexandre), médecin

aide-major de 116 classe (réserve) à la 210 région. Monthus (Adolphe-Albert), médecin-major de 2º classe

(territorial) à la 21e région. MAUTE (Alphouse-René-Hilaire), médeciu-major de

2º classe (territorial) au Maroc. Tallet (Raymond-Léandre), médecin-major de 2º classe (territorial) au Tonkin.

LAVENAND (Louis-Marie-Albert), médecin-maior de 2º classe (territorial), en mission,

SEMPÉ (Paul-Jean-Gustave), médecin-major de 2º classe (réserve), en mission.

Gallois (Élie-Auguste), médecin-major de 2º classe (territorial), en mission.

MULON (Pierre-Paul-Émile), médecin-major de 2º classe (réserve) au sous-secrétariat du service de santé.

RAIS (Gaston-Émile), médecin aide major de 1ºº classe (territorial) à la 8º région,

SIMON (Clément), médecin aide-major de 1ºe classe (territorial) à la mission des armées alliées.

Henry (Charles-Jean-Auguste), médecin aide-major de 1re classe (réserve) au 211e rég, territorial d'infanterie ; excellent médecin doué de belles qualités militaires, qui a rendu en campagne des services appréciés. A été grièvement blessé, le 24 novembre 1916, par éclats d'obus, en se rendant au poste de secours.

GROSFILLEZ (Louis-Gaspard), médecin-major de 12º cl (active) à Madagascar. Ledoux (François-Pierre), médecin-major de 17º classe

(active), hors cadres, en Chine

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

Mémento des indications essentielles de

#### THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

Par le Dr N. MARINI

1916. Un petit volume de poche de 290 pages.....

Vient de paraître à la librairie J.-B. Baillière & Fils.

## L'Expertise des Plaies par armes à feu

Par le Dr CHAVIGNY Médecin-chef d'un centre de médecine légale de l'armée,

· Professeur agrégé au Val-de-Grâce.

1 vo . in-8 de 432 pages, avec 150 figures.

#### Rééducation fonctionnelle et Rééducation professionnelle DES BLESSÉS

Par les D''S CAMUS, BOURRILLON, NYNS, TERRIEN, NOVE-JOSSERAND, BOUREAU, etc.

1 vol. in-18 de 231 pages, avec 61 figures.....



## FLUOR ET SILICE

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE - CACHETS - GRANULE DOSES: Une mesure, un cachet, une cuillère à cat de granulé au milieu de chaque repas.

Laboratoires Albert BUISSON 15 Avenue de Tourville, PARIS

## TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

### Par le "STANNOXYI."

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS Académie des Sciences.
Académie de Médecine.
(en Mai 1917) Sciété Médicale des Hopitaux.
Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS



#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France): 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

à l'IODURE de CAFÉINE LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance al d'Accidents d'Iodisme

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Bourre de cacao,
S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine,
S. Salicylé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux,
S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE, VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

BLESSÉS

#### BAIN de LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

### BAIN P.-L. CARRE AN

IODO-BROMO-CHLORURE

Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IVº).

Bain de Mer chaud, chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

PRODUITS DE BÉGIME

#### HEUDEBERT

Pains spéclaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### d'ÉVIAN = les = BAINS L'ERMITAGE

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air & de Soleil & de Régimes

Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

Thiosinnaminéthyliodide C6 S Az2H13I

Ampoules

TOUTES INDICATIONS DE L'IODE ET DE LA THIOSINNAMINE TABÈS. ARTERIO-SCLEROSE, Affections GANGLIONNAIRES, SCROFULE, etc. Littérature et Échantillons: A. COGNET & C', 43, Rue de Saintonge, PARIS



## RIDIGESTINE Granulée DAL

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire. Echantelions : DALLOY & C', 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

De 2 à 6 aphérulines

par jour.

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Piace de la Groix-Ri

. dosées à 20 e gr.

De i h 3 sphérulines

par jour.

Myocardine

Poudre surrenale

Thymus, etc., etc.

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TÉLÉPHONE 114 TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS. Extrait de bile Extrait rénal Corps thyroïde Poudre ovarienne Autres préparations MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Myxædème, Obésité Aménorrhée Extrait Collques hépatiques Insuffisance rénale Arrêt de Croissance Dysménorrhée de Muscle lisse Lithlase Albuminurie Fibromes Elctère par rétention dosés à 5 elgr. Ménopause Extrait Néphrites, Urémie Neurasthénie féminine de Muscle strié En sphérulines En sphérulines Moelle osseuse En sphérulines dosées à 35 eler. dosées à 10 elgr. dosées à 15 elgr.

De 1 à 4 bonbons par jour.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale

De i à 6 sphérulines

De 4 à 16 sphérulines

par jour.

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII\* Congrès International de Médacine, Paris 1900).

# Remplace Iode at Iodures

dans toutes leurs applications

#### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goïtre - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Dobre Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:
LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

Légion d'honneur (Suite).

AMIGUES (Etienne-Lydis), médecin-major de 2º classe (active), hors cadres, à la Guyane.

Roux (Dominique-Paul-Albert), médecin-major de

110 classe (active), au grand quartier général : médecinmajor d'une haute valeur morale qui joint à de rares qualilés d'autorité, d'organisation et d'initiative, un zèle et un dévouement absolus. A rendu les plus précieux services dans les différents postes qu'il a occupés depuis le début de la guerre.

Sont inscrits an tableau spécial pour chevalier:

COUTISSON (Marie-Prancois-Autoine), médecin aidemojor de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 328º rég. d'infanterie : n'a vessé de se distinguer par son dévouement professionnel. Lc 11 juillet 1915 a prodigué ses soins aux blessés sous un bombardement extrêmement violent, avec un absolu mépris du danger. A été blessé très grièvement le 31 fuillel 1915 en accomplissant une mission délicate et périlleuse.

GUGGENBUHI, (Louis-Frédéric), médecin alde-major (active) de 170 classe au 310 rég. d'infauterie : médecin d'un zèle et d'un dévouement remarquables ; Irès brave sous le fen. A été très grièvement blessé, le 24 avril 1917, tandis qu'il était en ligne avec son bataillon.

LE Dantec (Aristide-Auguste), médecin-major de 1re elasse (active) du service de santé des troupes coloniales, médeein-ehef d'une ambulance : services très dislingués avant et pendanl la campagne, au cours de laquelle il s'est acquis de nouveaux et sérieux titres.

Asselin (Gustave), médeein-major de 2º elasse (active) du service de santé des troupes coloniales à l'ambulance d'une division d'infanterie : nombreuses annuités, S'est acquis de nouveaux titres au cours de la cambaene acluelle. DUVAL (Raphaël-Célestin), pharmscien-major de

20 classe (réserve) à l'ambulance 3/3; officier dévoué et très mérilant, servant sur sa demande dans une ambulance divisionnaire, Donne en loutes circonstances l'exemple de l'activité et du sèle.

MARTIN (Adolphe-Gilbert), pharmac.en-major de 2º classe (territorial) à l'ambulance chirurgicale automobile nº 8 : fait preuve, dans les délicates fonctions qui lui sont confiées, de beaucoup d'initiative, de zèle et de dévouement, rend par sa compétence des services apprécies

MALLET (Léon-Prançois-Joseph-Henri), pharmacienmajor de 2º classe (territorial) à l'ambulance 244 : praticien très dévoué, remplissant ses jonctions avec beaucoup de compélence. A rendu les meilleurs services dans les hopitaux d'évacuation de première ligne pendant la bataille de la Somme.

POURL (Jacques-Raymond-Maurice), pharmaclenmajor de 2º classe (territorial) à l'hôpital temporaire nº 8 : pharmacien télé, consciencieux et scrupuleux, dans l'exercice de ses fonctions : hygieniste distingué.

THOMAS (Léon), pharmacien aide-major de 11e elasse (territorial), service de santé de Corfou : aussi modeste que dévoué, s'est prodigué au milieu des dangers d'une épidémie grave pour ravitailler une armée alliée dans des conditions de rapidité et de régularité qui ont sauvé bien des existences.

FOUQUET (Jules-Gustave-Amédée), pharmacieu-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

Сполу (Pierre-François-Joseph-Eugène), pharmacicumajor de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris



## IOSORBOL

(Teinture d'iode solidifiée)

## L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé.

..... le 13/11 1917. Monsieur SANTONI.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les éssais que j'en ai faits m'ont donné pleine salisfaction. Des deux nualades que j'ai soignés l'un est gaéri et l'autre est en bonne voic de guêrison.

Venillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé : Dr F., Médeein-chef de service.

Monsieur SANTONI,

J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous remercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agrèer mes plus sineères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : D' C., Médeein-major an . . . Chasseurs d'Afrique . S. P. . . . . .

..... d'Artillerie ..... Bat.

Monsteur SANTONI. J'ai bien reçu volre volis arrivé en bon étal; et j'ai déjà employé votre produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-souffiet est très INGÉNIEUSE et très PKATIQUE, Quand ma provision sera

épuisée, je vous en demanderai d'aufre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'Iode est Indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients. FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spécialisé Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº

#### NOUVELLES (Suite)

#### LA SOCIÉTÉ FRANÇÂISE D'UROLOGIE

La Société française d'urologie est crééé; solis le liaut

patronage de M. le professeur Guyon.

Elle est exclusivement due à l'initiative du professeur Félix Legueu et doit être regardée comme un enfant légitime de la guerre.

Le 28 juin 1916, en effet, alors que tonnait encore le canon de Verdun, le professeur Legueu m'écrivait :

« Je volidráis, ad léndénáin de la güérre, dresser de Jen l'Alleiñighe vainette un faisceau compact de forces urtologiques aujourd'hui dispersées. Je volidrais fonder une Société d'urologie française limitée et fetnitée, et qui, mensuelle, serait daiis 168 inbis de l'âninée la prolongiétôi ofit Conjérés d'urologie, »

Il nous faut done tolls lui savoif gre de fle pas avoir, dans un montent de tristesse, desespére de fiotre race et d'avoir posé avec courage le premier jalou régénérateur de notre sciènce:

La Société française d'urologie est une société farinée, à nombre limité de niembres. D'aucuns pôirrideire int prendre ombrage, le ne suispas suspect en leur disaut que notié groupement sern assez large et assez élastiqué, situent par la éredien de membres cérrespoidants et étrangers, pour faire appel à toutes les bonnes volontés, de Paris et d'afficieris.

Il est certain qu'avec nos idées-nées de libéralisme et d'indépendance, le fait de ne pas laisser largement ouvertes les portes d'une réunion de savants a quelque chose de choquant. La brilique peut être jiste pôlit une société à mombre de places très limité, ne pouvaint recevoir dans une proportion équitable le nonlière de ceux qui ont le juste droit d'y prétendre, mais ce ne sera pas le cas ici.

La Société française d'urologie se réunira tous les mois, et les urologistes de toute la France pourront y faire des présentations.

Elle ne peut faire double emploi avec notre Congrès français d'urologie, lui-même frêre cadet du graud Côngrès intéloil aimiteel de cinirurgie, car on ne peut Eklimie siifisainte la écunion pendant au plus trois on quatre jours par an, des chirurgiens d'une branche si finițiortante de l'art êt quil d'fait, surtout depuis trente aus, de si décisifs progrès. Une Revue, si bien faite soit-elle, au peut suffire à combier la lacune: il flaute plus le commerce régulier des hömmes, qui s'estiment d'autant plus qu'ils sè comnissent mieux.

La Société française d'urologie est un groupement exhlisticuliènt sérbidiffque. On il'y partier pas de questions professionnelles ce serait faire double emploi avec les divers syndicats dont chacun de nous doit considérer comme un devoir de faire partie.

Pour réslér forts et se faire entendre, il faut éviter l'émiettement des hommes et des idées, de sorte qu'on doit répartir judicieusement toutes les forces de cohésion, d'ofi qu'elles viénifient, éin le confondant pas les buts que chaquie solètée se propose; la indre sêria doir une societé d'études.

Ce que le professeur Legueu a voulu affirmer en la ereant — car elle restera son œuvre, — c'est que l'urologie, cette branche si importante de l'art chirurgical.

## Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimes d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure Doses à 0 gr. 50 (8 à 6 par jour)

ECHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

## TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

#### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



#### A RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

EN POUDRE COMPRIMÉS - GRANULÉS - CACHETS

TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE

TRICALCINE

TRICALCINE

MÉTHYLARSINÉE ADRÉNALINÉE FLUORÉE

en in Beile de Or cecheta.

\*\*S CACRETS, henterend donés consciences i sign in de METUTLARSTRATE, DE SOURS, ethiologicament just 27s. de Balle de Oracheta.

\*\*ENCACRETS endemend donés exercionent à gostife de abalista de MOREMALINE en militiere per metric, de la gostife de abalista de AMPANALINE.

\*\*ENCACRETS acquiences donés praticionent à contratta de la contrat

Echaniillohs et liftérature sur demande. Laboratoire des Produffs \*\* Scientia \*\*, 10, nc; Fromentin. Parla

CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIAB

## VITTEL

#### GRANDE SOURCE

#### SOURCE SALÉE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

Régime des HÉPATIQUES

#### COLLOBIASES DAUSSE

......

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

## SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

est bien française dans son origine, française dans ses, techniques et restera française dans son avenir! Il a justement voulu « préparer, suivant ses propres expressions, sur notre terrain pendant la guerre, la lutte de l'après-guerre, en faisant bloc, m'écrit-il, de tous nos travaux et, disons-le, de toute notre valeur, pour lutter scientifiquement, honnêtement, mais énergiquement contre l'Allemagne ».

La Société française d'urologie se réunira vraisemblablement à la Faculté ou à Necker, dans ces centres encore tout auréolés de l'enseignement du maître éminent qui tint pendant près d'un demi-siècle le flambeau de l'Urologie mondiale, en forgeant à l'épreuve du temps ce lingot d'or des découvertes françaises qui sont, encore aujourd'hui, les piliers de souténement de tout notre édifice.

Il n'y manquera que la parole autorisée du grand savant qui lui a succédé, de ce prodigieux cerveau qui a tant fait pour notre science et qui est venu sombrer an port alors que l'avenir s'annonçait pour lui plein de gloire et d'espérance.

Je m'en voudrais de ne pas les associer tous deux à notre première fête de famille, car ils doivent être fiers de voir leur successeur continuer à creuser le dur sillon qu'eux-mêmes ont si profondément tracé.

La Société française d'urologie - j'allais dire nationale - sera une riposte désirée par son fondateur à ces anciens Conerès internationaux où nos ennemis cherchaient à nous éclipser, non par la valeur ou la nouveauté des découvertes, mais par le nombre et la façade.

Tous ces beaux jours de l'avant-guerre sont finis, et quelle considération pourrait-on avoir pour ceux qu après cette abominable tourmente voudraient encore aller parader à quelque mascarade dont nous serions de nouveau les victimes et parler de science pure avec des hommes qui ne comprennent que le mensonge, le rapt et

Non, le moment, malgré notre certitude de la victoire, est, avec tous nos fidèles alliés, de nous reeueillir

N'y a-t-il pas de la douleur jusque dans la naissance, qui cependant est aussi une victoire?

Nous resterons donc chez nous pour un long temps. Nous fraterniserous avec nos camarades étrangers et avec ceux qui nous out montré quelque amitié, dans les heures sombres des batailles. Nous travaillerons dans la paix comme dans la guerre à forcer le Destin et à vouloir le triomphe, en montrant à tous, chacun dans notre petite sphère, que nous resterons toujours les dignes fils de la Erance éternelle



### PHOSPHATEE DE CATILLON

Ziche en Gaïacel

Agentd'épargne, antiseptique, minéralisateur Succédané de l'Hulle de Morue, bien toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs.

TÉLÉPHONE :

Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

> Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE of Eau de régime des S. - Traitement des Eau laxative diurétique. - I CONSTIPES et des OBÈSES. Entéro-Colites et Appendicites chroniques. FAU D'EXPORTATION, CONSERVATION ASSURÉE Saison thermale de Mai à Octobre.

Sans sueurs, sans collapsus, sans action nocive

Abaisse la température des bacillaires

Échantillons et littérature : LABORATOIRES CIBA, 1, Place Morand, à Lyon.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Électrothérapie, par le D' NOGIER; professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. 2º édition revue et augmentée, 1 vol. n-8 de 528 p. avec 251 fig. cart. :

13 fr. 20 (I.-B. Baillière et fils),

Cet onvrage fait partie de la section Physiothérapie de a bibliothèque de Thérapeutique, publiée sous la direction de MM. les professeurs Gilbert et Carnot. La seconde édition vient de paraître. C'est un excellent livre d'enseignement de l'électricité médicale pour quiconque voudra s'initier aux éléments de cette branche de la thérapeutique, Les appareils d'usage courant, les méthodes de traitement, les principes physiologiques des applications sont décrits et exposés avec clarté : l'auteur a élagué les théories inutiles et les formules qui rebutent. Il semblerait presque; après avoir lu l'ouvrage de Nogier, que l'électricité médicale soit d'uue application facile. Le chapitre des applications est très complet : l'auteur n'a du reste pas négligé de nous faire connaître les travaux récents, tels que le traitement électrique de l'obésité imaginé par Bergonié, le traitement de la syncope, les applications de la diathermie. L'auteur à ajouté dans sa seconde édition l'exposé trés clair de la chronaxie, cette question si difficile et si délicate

En résumé, l'ouvrage de Nogier constitue un excelleut manuel où le médecin non spécialisé pourra facilement apprendre, et que d'autres consulteront avec fruit.

Les fractures du bras, un nouveau mode de traitement par le Dr Leyva Pereira, interne à l'ambulance américaine de Neuilly. In-8; 80 pages avec 56 photogravures : 4 fr. 40 (J.-B. Baillière et fils).

L'expérience a démontré que l'extension continue est, le plus efficace des traitements pour la plupart des fractures des membres; principalement pour les fractures compliquées. Par ce moven, bien appliqué, ou obtient une réduction plus parfaite des fragments osseux. M. Leyva Pereira expose les résultats obtenns à l'antbulance américaine de Neuilly an moyen de l'extension continue, obtenne par un poids plus ou moins lourd glissant sur une ponlie.

L'appareil imaginé par l'auteur présente le double avantage de permettre, pendant toute la durée du traitement, la mobilisation de l'épanle, du coude, du poignet et des doigts et surtout d'exercer une traction continue sur le bras en plaçant l'humérus dans u'importe quelle situation. Ce résultat est obteuu en faisant preudre à l'appareil sou point d'appui sur le thorax.

Manuel de technique chirurgicale, par G. MARION, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, 4º édition, 3 vol. gr. in-8 avec 1 327 figures et 49 planches en couleurs; 40 fr. 50. (A. Maloine et fils, editeurs, Paris).

#### odéine MONTAGU

(Bi-lodure de Codeine)

SIROP (0.04) PILULES (0,01)

Toux EMPHYSEME ASTHME

## roméine Montagu

(Bi-Brombre de Codemes

STROP OC TOUX nerveuses PILULES (0.01) INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIOUE

42. Boulevard de Port-Royal, PARIS. 49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

A céder gratuitement clientèle de ro coo fr. touchés dans petite ville du midi de la France. Scule cerdition : location de l'appartement. Situation assurée.

## RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15º Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Biliaire - Glycérii Colliques hépatiques, + letères BILIAIRE Cette médication essentiellement clinique, instituée par le D' Plantier, est la scule qui, agissant à la fois sur la sécré-HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE tion et sur l'excretion, combine l'opo-théraple et les cholagogues, utilisant CHOLÉMIE FAMILIALE par streron les propriétés hydragogues le la grycerine. Elle constitue une la glycerine. SCROFULE TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTERITES - HYPERCHLORHYDRII therapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIATRES et des syndromes qui Prix du FLACON: 6 fr dans toutes les Pharmacies MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE MÉD, D'OR en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien toleree, legerement amere mais sans HIGRAINE - GYNALGIES -ENTEROPTOSE GAND DEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIOUES
DERMAJOSES AUTO ET HETEROTOXIQUES
INTOXICATIONS INFECTIONS
TOXEMIE GRAVIPIQUE 1913 arriere goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-PALMA fant : demi dose. Le traitement, qui combine în substance de plusseurs specialités excellentes, constitue une dépense de TYPHOIDE . HEPATITES. et. CIRRHOSES ... . . . fr. 25 pro die a la dese babituelle d'une cuillerée à dessert quotidiens Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### VARIÉTÉS

#### LES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES QUE PEUVENT PRESCRIRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES

#### FT LES SAGES-FEMMES POUR L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION

Par arrêté ministériel du 22 mai 1917, arrêté prévu par les articles 19, 28 et 40 du règlement d'administration publique du 14 septembre 1916 déterminant l'application de la loi complémentaire du 12 iuillet 1916 coucernant les substances vénéneuses : « Les pharmaciens sont autorisés à délivrer au public, sur présentation d'une ordonnance signée d'un chirurgien-dentiste on d'un deutiste patenté et rédigée dans les conditions fixées par l'article 20 du décret du 14 septembre 1916, les substances vénéueuses suivantes :

SUBSTANCES DU TABLEAU A : Collutoires à base de chlorotorme et de teinture d'aconit additionnée de teinture d'iode; préparations pour l'usage externe à base de laudanum et ne renfermant pas plus de 10 p. 100 de ce médicament; gargarismes à base de pavot. - Substances du TABLEAU B : Collutoires à moins de 3 p. 100 de chlo hydrate de cocaïne additionné, soit de chloroforme, soit de phénol : ces collutoires serout colorés par de la teinture de safran et ne seront pas prescrits par quantités supérieures à 25 grammes.

Par l'article 2, les pharmaciens ne peuvent délivrer au public, sur la présentation d'une ordounance signée d'une sage-femme diplômée et rédigée dans les conditions fixées par l'article 20 du décret du 14 septembre 1916, que les substances vénéneuses du tableau A prévues par les décrets du 23 juin 1873, du 9 juillet 1890 et du 15 avril 1909, à savoir : ergot de seigle, poudre de sublimé corrosif ct d'acide tartrique (formule du Codex) en paquets de 147,25, pommade au chlorure mercurique (Codex), solution d'azotate d'argent (Codex).

Par l'article 3, les pharmaciens sont autorisés à délivrer aux chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de leur profession et contre remise d'une commande écrite rédigée dans les conditions fixées par les articles 17 et 37 du décret du 14 septembre 1916, les substances vénéneuses suivantes:

Tableau A: Acide arsénieux pulvérisé, adrénaline en poudre au dixième (formulaire des hôpitaux militaires) ou en ampoules au 1/1 000, teinture d'aconit en mélange avec la teinture d'iode, chlorure mercurique en comprimés ou en paquets (Codex) ou en solution alcoolique à 1 p. 100 nou colorée, cyanure de mercure en comprimés ou en paquets (cyanure i gramme, borate de soude i gr., fluorescéine or,005), teinture de cantharide en dilution à 10 p. 100, laudanum, nitrate acide de mercure, pavot, teinture d'opium, stovaine eu solutions de 1 à 5 p. 100 additionnées ou non d'adrénaline. - Du Tableau B : Chlorhydrate de cocaïne eu mélange avec 5 p. 100 de charbou animal purifié, ou eu solutious en ampoules à 1-2 p. 100 additiounées ou non d'adrénaline ; cocaïne (base) cu solutions huileuses de 1 à 5 p. 100 ; chlorhydrate de morphine, en mélauge avec 5 p. 100 de vert Guignet, ou



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

. SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sur des cures de déchioruration, le rendéte entent de choix des la digitale pour le brighti- que comme est la digitale pour le cardiaque le cardiaque tour du sur le cardiaque cours du sang.

LITHINÉE

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

#### VARIÉTÉS (Suite)

en solutions en ampoules à 1-2 p. 100 additionnées ou nou d'adrénaline, ou sous les formules suivantes ;

| A. Chlorhydrate de morphine | ogr, TO |
|-----------------------------|---------|
| Sulfate d'atropine          | 027,005 |
| Ean distillée<br>F. s. a.   | to gr.  |
| B. Chlorhydrate de morphine | ogr, 10 |
| Sulfate de spartéine        | ogr,50  |
| Ean distillée               | rogr.   |
|                             |         |

Et ces autres substances du tableau B: pâtes arsenicales reufermant de l'extrait d'opium, de l'extrait de Camadhis indica et du chlorhydrate de cocaine dans une proportion ne dépassant pas 8 p. 100 de chaeun de ces toxíques.

Toutes ces substances des tableaux A et B peuvent être également délivrées aux dentistes patentés, à l'exception du chloroforme en nature, dont l'usage leur est interdit par l'artiele 32 de la loi du 30 novembre 1892.

En ce qui concerne les sages-femmes, les pharmaciens sont autorisés (art. 5) à leur délivrer, pour l'exercice de leur profession et coutre remise d'une commande écrite rédigée dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 14 septembre 1916, les substances véuèneuses continues dans la liste suivante : amponles de 1 centimètre cube de solution d'adrientille au 1/1000; extrait fluide d'ergot de seigle en flacons de 5 grammes ; laudanam en flacons de 5 grammes ; poudre de sublime corrosif et d'acide tartrique en paques (Codes).

.\*.

Enfin, en ce qui concerne les chirurgiens-dentifstes, les dentifstes patentés et les sages-fenumes, le mûte arrêté du ministre de l'Intérieur rappelle (art. 6) que les dispositions du titre III du décret du 14 geptembre 1016 ne s'opposent pas à ce que les uus et les autres se fassent délivere par les pharmaciens les substances vénéreuses du tableau C nécessaires à l'exerciée de leur profession. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que les pharmaciens déliverent au public des préparations contenant des substances du tableau C sur présentation d'une ordonnance rédigée du tableau C sur présentation d'une ordonnance rédigée par un chirurgien-dentifste ou un dentifste patenté.

## DIGITALINE criste

Académie de Medecine de Partz Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

ECLUTION ou millième GRANGLES BLANCS on 1/4 de milliger. GRANGLES ROSES on 1/10° de milliger. ARPOULES ou 1/10° de milliger.

45, Boul, Port-Royal, Paris

## NATIVELLE

#### TRAITEMENT # SYPHILIS

par les injections Mercurielles intra-musculaires, indolores, de VIGIER

indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codex 1908) Seringue spéciale

Barthélémy-Vigier, stérilisable. — H. au Calomel à
0,05 cgr. par cc.; Huile au sublimé à 0,04 par cc.; H. au

Bitodure de Hg, à 0,01 par co. Ampoules hyperioniques, saccharosées, indelores: 1° au Benzoate de Hg, à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc.; 2° au Bitodure de Hg, à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc.

Pharmacie ViGIER, 12, beulevard Bonne-Rouvella, PARIS

#### BLESSÉS

#### BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

## MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût – bien toléré





Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux

Le Boutelile de 600 cm² : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

## PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAVEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc ... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris out confirmé les conclusions de M. Mºº ROBIN dans ses'travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces, conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Moe ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN "Le PEPTONATE DE FER ROBIN
a vraiment une action curative puissante
bien supérieure à celle des autres préparations similaires" Docteur JAILLET.
Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la
Evanté A. Médaina de Porte

Faculté de Médecine de Paris. A cette occasion le PEPTONATE DE

FER ROBIN fut soumis à la Faculté de FER ROBIN fut soumis à la Faculte de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent je le Marque "EER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET :

aur G. POUCHET;

"Le PEPTONATE DE FER
ROBIN est un sel organique défini
71 de Pepton et 22 de Combinations
T de Pepton et 22 de Combination sel
Fer, formant un sel ferrique double,
à l'état de combination particulière,
Fer, formant un sel ferrique double,
à l'état de combination particulière,
fer, formant un sel ferrique double,
à l'état de combination particulière,
il précipité par les résetts deceil
ni précipité par les résetts de cette
etat particulièr le rend éminemment
(Inbuére de lactume 6. PUGETT pour,
Inbuére de lactume 6. PUGETT pour, (Analyse du Bocteur G. POUCHET, Profeseur de pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine, etc.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une parelle consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit : 1º Le Fer ROBIN augmente le

nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang, il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang, On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ...)

Très denomique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourve de toute saveur styptique, se prend à la dosc de 10 à 20 gouttes par repas dans un peu d'euu ou de vin et dans n'importe quel liquide ou silment, citant soluble dans tous les liquides organiques, lisit, etc....

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueurs très agrésbles). — Doss: Un verre à liqueur par repas.

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy .- DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'or. - M. Ruotte, médecin-inspecteur, chef supérieur du service de santé des armées alliées en Orient; M. DAMOND (André), médecin-major de 1re classe, hôpital temporaire de Sédès; M. LARRIEU (Jean). médecin-major de 1re classe, hôpital temporaire no 10 ; M. Pécun (Charles), médecin-major de 1ºc classe, hôpital temporaire nº 6; M. DUCHÈNE-MARULLAZ (Léon), médecin-major de 1re classe, hôpital temporaire nº 7; M. Co-LOMBANI (Jules), médecin-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 5; M. GEYSEN (Flector), médecin-major de 1re classe, hôpital temporaire no 5; M. Aubert (Louis), médecin-major de 1re classe, hôpital temporaire ii<sup>6</sup> 3 ; M. Abrami (Pierre), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe. liôpital temporaire no 3 ; M. Bran (Dominique), médecinmajor de 1re classe ; M. HEUVER (Georges), médecin aideinaior de 2º classe, 2º ambulance Morava : M. Frémi-COURT (Auguste), médecin-major de 2º classe, H. O. E. iio I; M. LIGOUZAT (Thomas), médecia principal de 2º classe, 57º division; M. GAUTHTER (Armand), pharmacien-major de 1º0 classe, laboratoire de chimie; M. Labougle (Prançois), médechi-major de 11º classe. 122c division; M. Nici,or (Vincent), médecin principal de 2º classe ; M. Armand-Delille (Paul), médecin-major de 2º classe, laboratoire de bactériologie ; M. Rrr (Emmamuel), médecin-major de 2º classe, hôpital de Samli; M. Labadens (Ernest), médecin-chef de la marine, direction service de santé marine ; M. Barbor (Alexandre), médecin principal de 2º classe, 17º division coloniale : M: Sarrati, HÉ (Albert), médecin-major de 2º classe, difection service de santé; M. Lozé (Paul), médecinmajor de 2º classe, quartier général des A. A. : M. Copa-NARTS, directeur du service d'hygiène hellénique pour la région de Macédoine ; M. WHITEHEAD, surgeon général, président étranger de la commission internationale d'hygiêne, directeur du service de santé de l'armée britannique; M. Ie colenel Aldridde, runée britannique, cons-directeur du service de santé; M. Sarda, colonel, chef d'état-major de l'arrière de l'A. O.; M. GIACOMO PERSON, médecin-major, armée royale flailenne; M. Sitto ANGOLAM, médecin-major, armée royale flailenne; M. Sitto ANGOLAM, médecin-major, armée royale flailenne; M. le colonel Perroviveu, docteur, armée serbe, membre de la Commission internationale d'hygiène; M. D. B. PEN-RILONGUE, médecin de 1ºº classe de la marine; Mºº DU-nous (Clémentine), hépital Marischikine.

Médailles de vermeil. - M. GIRAUDON (Pierre), médecin-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 10 ; M. DEE-NOT (Fernand), médecin-major de 1re classe, hôpital temporaire nº 9; M. Gassin (Alfred), médecin-major de 2<sup>è</sup> classe, hôpital temporaire nº 7; M. FORTINEAU (Louis), médecin aide-major de 1re classe, hôpital temporaire nº 7; M. ALAMARTINE (Hugues), médecin aide-major de 1re classe, hôpital temporaire no 5; M. GARDÈCHE (Charles), médecin aide-major de 1re classe, hôpital temporaire nº 5; M. Franchi (Nicolas), médecin-major de 2º classe, hôpital temporaire no 4; M. Monnier-Vinard (Raymond), médecin alde-major de 1º0 classe, hôpital temporaire nº 2 ; M. MATHIEU DE FOSSEY (André), médecin-major de 2º classe, 2º armée serbe ; M. Sourdin (Albert), médecinmajor de 2º classe, armée serbe ; M. LANDRIEU (Marcel), médecin aide-major de 2º classe, laboratoire de bactériologie de l'A. F. O.; M. JULIA (Édouard), médecinmajor de 1re classe, direction du service de sauté; M. d'Ar-LHAC (Rodolphe), médecin-major de 1º0 classe, médecinchef de la 1220 division : M. Vandenbossche (Albert). médecin-major de 170 classe, direction du service de santé; M. GAY-BONNET (Charles), médecin-major de 170 classe, hôpital temporaire nº 1; M. Paisseau (Georges), médecin aide-major de 2º classe, laboratoire de bactériologie d'armée ; M. LEMAIRE (Henry), médecin aide-major de

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses : Meanathènie, Hystèrie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

Palpitations, Toux nerveus, Ashime nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc.
Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3M, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

. .....

## LE DENTU & DELBET NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE Fasc. XXII

Maladies de la Poitrine
Par le D' SOULIGOUX
Chirurgien des Hôpitaux de Paris

I volume grand in-8 de 282 pages, avec 48 figures. Broché. 6 fr. —Cartonné. 7 fr. 50

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

2º elasse, laboratoire de bactériologie d'armée ; M. DAR-GEIN (Jean), médecin principal de la marine, lazaret de Mikra; M. Hirchfeld (Ludwig), médecin russe, hôpital de Sedès; M. MINELLE (Louis), médecin-major de 2º classe, ambulance alpine no 3; MHe FOURNEL (Renée), hôpital temporaire nº 2; Mme Bruner (Lucie), hôpital temporaire no 5; Mose German (Lucien), hopital temporaire ii8 3 ; Mme Hirschfeld, hopital de Sedes ; Mme Tsapolos (1da), hôpital temporaire nº 6; Mne Jacobson (Charlotte), hôpital temporaire nº 3.

Médailles d'argent. - M. Masson (Louis), pharmacien A. M. de 2º classe, hôpital temporaire nº 14 ; M. Caussé (Raoul), médecin A. M. de 2º classe, hôpital temporaire uº 11; M. HIRTZMANN (Julieu), médecin-major de 2º classe, hôpital temporaire uº 11; M. MALLET (Charles), médecin-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 11; M. LACASSAGNE (Autonin), médeein A. M. de 2º classe, hôpital temporaire nº 11; M. ANRIOUD (Maurice), médecin  $\Lambda$ . M. de 2º classe, hôpital temporaire nº 11 ; M. L $\Lambda$ -FOREST (Maurice), officier d'administration de 3º classe, hôpital temporaire nº 11; M. FRUCTER (Paul), médecin A. M. de 2º classe, hôpital temporaire nº 10; M. Arama (Michel), médecin A. M. de 2º classe, hôpital temporaire 10 10; M. Cuiner (Jules), officier d'administration de 3º classe, hôpital temporaire nº 10; M. MAH, LARD (Charles), pharmaeien A. M. de 1re classe, hôpital temporaire no 10; M. Gobert (Gaston), médecin A. M. de 1re elasse, hôpital temporaire no ; M. Bourreterre (Jean). médecin A. M. de 1re classe, hôpital temporaire no o : M. Roquettes (Jean), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire, nº 9; M. Thurior (Gustave), médeein aide-major de 170 classe, hopital temporaire nº 6; M. Grattot (Jean), médeein aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 6; M. Photiades (Christos), hôpital temporaire nº 6; M. FARAUT (Marius), médecin aidemajor de 1º0 classe, hôpital temporaire nº 7; M. GAGEY (Pierre), médecin aide-major de 170 elasse, hôpital temporaire nº 7; M. Bony (François), médecin aidemajor de 1º0 elasse, hôpital temporaire nº 7; M. Cons-

TANTIN (Pierre), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire no 5; M. Bellini (Paul), pharmacien aidemajor de 2º elasse, hôpital temporaire nº 5 ; M. RABAUTE (Julien), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 5; M. Lévy (Georges), médecin aide-major de 170 classe, hôpital temporaire no 5; M. Rollor (Julien), officier d'administration de 3º classe, hôpital temporaire no 5 : M110 DOLLFUS (Henriette-Jeanne); infirmière-major de l'U. F. F., hôpital auxiliaire 101 à Paris; Mac Godart, uće di Martinelli, infirmière bénévole, hôpital auxiliaire 302 à Ville-d'Avray : Mile Jouer (Marie-Jeanne-Hélène), infirmière de l'U. F. F., hôpital auxiliaire 101, à Paris; Mac Marchand, née Martin, infirmière de l'U. F. P., hôpital auxiliaire 117 à Paris; soldat MAR-MOEX (Émile), 14e section d'infirmiers militaires, hôpital Desgenettes à Lyon; soldat Chaudet (Jean-Pierre), 14e section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 8 à Valence : soldat Ollier (Édouard), 14c section d'infirmiers militaires, hôpital de Villeurbanne; Mª ROGE-MOND, née Goyet, infirmière, hôpital de Villeurbanne; Mme Bréshljon, uée Budin, infirmière de S. B. M., hôpital temporaire 14, à Beauvais; Mile DE GARDI-LANNE (Jeanne-Lucie-Myriam), infirmière de l'U. F. F., hôpital temporaire 45 à Berek-Plage; Mile RAULIN, (Yvonne), infirmière bénévole, hôpital complémentaire 17 à Bordeaux : Mmc LACOSTE (Madeleine), infirmicre-major, S. B. M., hôpital auxiliaire 24 à Bordeaux; M. AUREILLE (Georges), pharmacien aide-major de L'eclasse, chargé du laboratoire de bactériologie du groupement sanitaire de Con'rexéville-Martigny; M. Blum (Paul-Alexandre), médeein aide-major de 1re classe A. T., ambulance 16/9; M. Voisin (Edmond-Jules-Roger), médecin aide-major de 1 re classe A. T., ambulance 16/9; soldat Gallé (Edmond), 23° section d'infirmiers militaires, affecté au laboratoire d'armée de la 3º armée; soldat Derory (Michel), 22c section d'infirmiers militaires, ambulance E 219; MHe de Maistre (Autoinette), infirmière de la S. B. M., ambulance E. 246; M<sup>me</sup> DÉZELU (Autoinette), infirmière bénévole, hôpital de Zuydeoote.



## 1913. GAND : MED. D'OR - Produit excit français - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvàxx gout. àch. repas.-6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - Ni sucre, ni chaux, ni ales



#### MALADIES DE LA PEAU

Par E. GAUCHER reofesseur à la Faculté de méderine de Paris, méderin de l'hôpital Saint-Louis. artonnė.....

La Biennorragie, maladie sociale, par le Dr G. Colin. 4907 i vol. in-18 de 268 pages..... 3 fr. 50

MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr F. BALZER

Meanbre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Saint-Louis tirage, 1916, 4 vol. gr. in 8 de 342 pages, avec 20 figures (Nouveau Traité de Médecine). 7 fr. Cartonné

Traité de la Syphilis, par les Dra II. Halloreau et Ch.

## La Stomatologie indispensable aux Médecins praticiens

Par Th. RAYNAL

Chef du service de Stomatologie au dispensaire central de Marseille. 

## E S T O M A C

## SEL DE

## HUNT

GRANULÉ FREABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

#### TOUTES PHARMACIES

Espantillons un Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites bestes de pende per les petites bestes de pende per les commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, Individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Doctours.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

#### NOUVELLES

Morts au shamp d'honneur. - Le médecin aidemajor Charles Dumas, tombé à sou poste, décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire. - M. Jacques Castex, qui a péri au cours du torpillage du bateau qui le transportait à Salonique. Il était le fils du Dr André Castex, auquel uous exprimons notre douloureuse sympathie.

Nécrologie. - Le Dr Manouvriez, membre correspondaut de l'Académie de médecine, très connu par ses travaux sur l'hygiène des mineurs, auteur d'un Traité de l'anémie des mineurs (1878). -- Le Dr Malgat, couseiller municipal à Nice, auteur d'un ouvrage estimé sur La cure solaire de la tuberculose pul monaire (1911). - Le DE Charles Livon, directeur de l'École de médecine de Marseille, décédé à l'âge de soixante-sept ans. Il avait fondé, en 1893, l'institut autirabique de Marseille et témoignait d'une grande activité. Depuis la guerre il dirigeait, comme médecin-major, l'hôpital auxiliaire de l'Hôtel de Dieu de cette même ville qui fut le berceau de sa notoriété. Il était l'auteur d'un Manuel de vivisections et avait publié de 1892 à 1910 trois volumes de Travaux de physiologie expérimentale. - Le Dr Boutleux, médecin-chef de l'hôpital de Béthune, conseiller général du Pas-de-Calais.

Mariages. - M. Jeau Cottalorda, externe des hôpitaux, médecin auxiliaire aux armées, et Mile Mare:lle Joris, étudiente en médecine.

Faculté de médecine de Paris. - Enseignement pratique de l'histologie sous la direction de M. le professeur PRE-NANT. Une série supplémentaire de travaux pratiques d'histologie, destinée aux élèves de 170 et 20 années d'études n'avant pas accompli régulièrement ces exercices au cours de l'année scolaire 1916-1917, aura lieu tous les jours, de 13 h. 1/2 à 15 heures, du 1er au 15 octobre 1917.

Le droit à verser est de 50 francs. Seront admis les étudiants de 170 et 20 années, sur la présentation de la quittance du versement du droit. Ils devront produire, en outre, la carte d'immatriculation de l'anuée 1916-1917. Les bulletins de versement, relatifs à ces exercices, seront délivrés au secrétariat de la Faculté, les mardis, jeudis et samedis.

Université de Lausanne. - Nous apprenons avec plaisir que M. Taillens, professeur extraordinaire de médecine interne à la Faculté de médecine de Lausanne, vient d'être nommé, après présentation unanime par le conseil de la Faculté, professeur de clinique infantile en remplacement du professeur Combe, décédé. Tous nos compliments au nouveau professeur, qui est un ami de la France, ct un ami du Paris médical.

Mobilisation des médecins dans leur ville de résidence . M. Louis Bernard, député du Gard, demande à M. le ministre de la Guerre : 1º s'il considère comme équitable que certains médecins civils, mobilisés dans leur ville, spécialistes, puissent donner des consultations à des prix élevés à leur clientèle civile, comme en temps de paix, et de plus cumuler le traitement d'un grade élevé ; 2º pourquoi tous les médecins de coinplément qui sont dans l'intérieur ne bénéficient pas d'une pareille mesure.

Pour pouvoir être affectés dans le lieu où ils résident en temps de paix, a répondu le ministre, les médecins doivent être dégagés, par leur âge, d'obligations militaires; la même faveur vient d'être accordée aux médecins des classes 1887 et 1888, sous la réserve qu'ils n'aient pas exercé un mandat politique.

Mobilisation des médecins d'Algérie. - M. Doizy, député, a demandé à M. le ministre de la Guerre si les jeunes médecins de colonisation d'Algérie, qui n'ont pas été mobilisés, seront compris dans les mouvements ordonnés par la circulaire du 17 octobre 1916 et remplacés dans leurs postes par des médecins algériens R. A. T., démobilisés et mis à la disposition du gouveruement général.

Voici la réponse du ministre :

La question de la mobilisation des jeunes médecins de colonisation d'Algérie et de leur remplacement par des médecins algériens R. A. T. démobilisés est actuellement à l'étude

La condamnation du professeur Nicolaï. - Le correspondant de l'Observer à Berne annonce que le professeur Georg Friederich Nicolaï, aucien médeciu de la famille impériale allemande et professeur de physiologie à l'université royale de Berlin, vient d'être condamué à la détention dans une forteresse et que ses biens ont été confisqués.

Cette mesure a été prise à la suite de la publication d'un livre intitulé Biologie de la guerre, où le profes seur Nicolaï montrait quelles déformations out subies les conceptions des milieux intellectuels et militaires allemands au cours des hostilités. Le professeur Nicolaï relate le fait suivant :

« Une personnalité militaire qui compte parmi les plus considérables, mais dont je tairai le nom, m'a interrogé sur le fait de savoir s'il ne serait pas possible de lancer à l'arrière du front ennemi des bombes coutenant des germes de choléra ou des bacilles de la peste. Comme je lui répondais que je n'estimais pas qu'il y cût intérêt à user de procédés aussi dépourvus d'humanité, il me répondit d'un ton où percait le mépris :

 Dans cette guerre, l'humauité n'a rien à voir et il est loisible à l'Allemagne de faire tout ce qui lui convient. »

Le professeur Nicolal ajoute qu'en Allemagne des millions de personnes raisonnent de la même manière que cet homme qui a pourtant manifesté, par ailleurs, la supériorité de son caractère. D'autres, assure l'ancien unédeciu de la cour, ont des pensées plus cruelles encore, Il raconte, en effet, qu'un docteur attaché à l'état-major général lui a demandé s'il ne scrait pas possible d'inoculer des bactéries aux Russes, en ajoutant : « Avec un pareil bétail, tout est légitime. »

#### ne montagu

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux &IROP (0,04) PILULES (0,01) )

EMPHYSEME ASTHME

#### **oméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

TOUX nerveuses PILULES (0.01) INSOMNIES

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE 49. Boulevard de Port-Royal, PARIS-

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

La tuberculose du nourrisson, par le professeur COMBE (de Lausanne). 1 vol. gr. in-8 de 200 pages avec 48 figures : 6 fr. 60 (Librairie J.-B. Baillière et fils). Le professeur Combe s'occupait depuis de longues . années de la question de la tuberculose du nourrisson, et e'est le résultat de ses recherches qu'il a exposé daus ce mémoire

Il montre tout d'abord comment il faut augmenter la force de résistance du nourrisson infecté par l'aérotkérapie et l'héliothérapie.

Rejetant la méthode massive de Schlossmann, il expose la méthode de tuberculinothérapie qu'il a luimême instituée ; cette méthode permet, sous le contrôle continuel d'un index sûr d'introduire lentement, avec toute la prudence nécessaire, des doses progressives de tuberculine. Le De Combe montre qu'elle n'offre aucun danger et que ses résultats sont excellents si on la commence assez tôt.

Enfin il indique comment il faut provoquer des défeuses locales dans les organes déjà infectés : c'est le rôle de la radiothérapic.

Précis d'anacousie vocale et de labiologie (Méthode orale d'éducation auditive, d'initiation phonétique et de lecture sur les lèvres), par M. de PARREL. ancien chef de clinique aux Sourds-Muets de Paris. Uu vol. in-8 de 492 pages, avec 60 figures : 11 francs (Maloine et fils, édit.).

Deux moyens sont à la disposition de l'auriste pour pallier les troubles de l'ouie, quaud ils résistent au traitement médical et au temps : la rééducation auditive et la lecture sur les lèvres. C'est pour définir la meilleure technique à employer dans l'un et l'autre de ces procédés que M. de Parrel vieut de faire paraître ce précis. On y trouvera l'historique de la méthode orale d'éducation auditive, d'initiation phouétique et de labiologie, ainsi que les notions générales de phonétique, d'acoustique et de physiologie sur lesquelles elle est établie. L'exposé technique (examen du sourd et du sourd-muet, exercices acoustiques par la voix nue et moveus adjuvants, initiation phonétique, lecture sur les lèvres) est exposé avec soin.

Le traitement des plaies infectées, par A. CARREL et G. DEHELLY, 1917, 1 vol. in-18 avec fig.: 4 fr. 40 (Masson et C16 édit., à Paris).

Ce volume expose la technique et les résultats obtenus par la méthode Carrel, L'irrigation continue des plaies par l'emploi d'un liquide antiseptique (solution de Dakiu) respectant l'évolution cellulaire des processus de cicatrisation fut son principe originel. Par ailleurs, la nécessité de l'intervention précoce, chirurgie de débridement, de nettoyage, d'excision des parties contuses vouées au sphacèle, en un mot l'application du traitement physique des plaies s'imposa. La méthode de Carrel devient alors l'auxiliaire de cette thérapeutique, l'action chimique suit et complète le moyeu physique, et les résultats sont excellents. Toute la méthode Carrel u'est pas contenue dans ce bref éuoncé. Le savant du Rockfeller-Institut l'a rendue scientifique, il a fourni au chirurgien des moyens de contrôler rigoureusement les stades évolutifs d'une plaie. Suivre la progression de la désinfection, déterminer ainsi l'époque d'une rénuion secondaire possible, étudier la marche des processus de cicatrisation sans technique complexe, sans procédé long et minutieux de laboratoire mais cependaut de façon précise, en un mot ajouter à l'observation clinique toujours incertaine la certitude de la mesure, tel a été le grand mérite de la méthode nouvelle. Dans ce livre très simple, très clair, très complet, les auteurs ont décrit minuticusement les principes, les temps de leur méthode dont les détails doivent être rigoureusement observés si l'ou veut obtenir des résultats. Les chirurgiens doivent connaître cet ouvrage, qui résume le seul grand progrès d'ordre général apporté à l'observation et à la thérapeutique des plaies de guerre depuis le début des hostilités. A LATARIET.

## *l'anti* ipérazineMIDY

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)



#### es scellés, le met à l'abri de toute altérat nnage, en tubes iau

#### VARIÉTÉS

#### EN CAPTIVITÉ ALLEMANDE

Par le Dr Serge KOUCHELEVSKI.

Cc médeein russe fut fait prisounier le 28 janvier 1975 et rapatrié seulement au début de mai 1917, après plus de deux aus de captivité. Il relate ses souveuirs dans le grand journal quotidien de Moscou, Outro Rossil/des 10, 20, 23, 24 et 27 mai (style russe). Son émouvant récit concorde avec eeux des médecius français qui se sont trouvés dans la même situation, et notamment avec celui de Ribadeau-Dumas dans le Paris médical du 20 mai 1016.

Nous en détachons les passages suivants plus partieulièrement médicaux et relatifs à des camps où se trouvaient cusemble des médecius russes et français. On y trouvera un hommage de reconnaissance à l'un de nos compatriotes.

Camo de Langensalza (april 1015). - 4 Il v avait dans le camp 12 médecins français et 12 russes, dont 9 français et 6 russes étaient atteiuts de typhus exanthématique ou à peine rétablis et ne ponvaient travailler... Il y avait plus de 2 000 malades alités, et en tout 9 000 prisonniers. La mortalité était considérable. Chacun de nous dirigeait un service de plusieurs centaines de malades et une consultation... Les Allemands faisaient sortir des salles de malades les hommes dès les premiers jours après la chute de la température, et ici commençait la procédure à laquelle, même maintenant, je ne peux penser sans un frisson d'horreur. Les malades, qui souvent ne pouvaient se monvoir sans être aidés, étaient

conduits pour une douche à une baraque disposant seu-Jement de dix appareils, et comme on faisait sortir 100 à so hommes à la fois, tous ees hommes uus, bleus de froid, stationnaient et attendaient durant des heures leur tour d'être arrosés d'eau tiède. Après cela les malheureux étaient conduits à la chambre de désinfection, gheore une fois ils attendaient pour obtenir des vêtents mouillés. Eufin habillés, ils étaient renvoyés à leurs baraques. Et le leudemain on quelques jours après. beaucoup mouraient de congestion pulmonaire, de néphrite aiguë ou de paralysie du cœur. Nulle part il ue nous a été donné de voir une telle quantité de gangrènes des pieds terminées par l'amputatiou. Je suis resté un mois à Langeusalza et, daus cet espace de temps, il y est mort trois médecins russes et trois médecins frauçais, et pour toute l'épidémie 1 500 prisonniers. Ils mouraicut non pas tant de typhus que des suites et de la faim. et ceci sc passait au commencement de 1915, lorsqu'il n'était pas question de famine en Allemagne. La situation des médeeius u'était pas beaucoup meilleure. Nous ne jouissions d'aueune liberté, nous vivions avec les soldats malades. Il est vrai que nous, les médeeins, voués à une mort presque certaine, on nous nourrissait bien. Mais là aussi les Allemands étaieut restés fidèles à eux-mêmes eu justallant notre salle à manger dans la division des searlatineux et diphtériques, Plusieurs médeeins français tombérent victimes de cette sollicitude originale. »

Camp de Cassel (mai-juillet 1915). - 0 On y avait concentré insqu'à 21 000 Russes, Français, Anglais et Belges, Lorsque nous v sommes arrivés, il v avait environ



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hyplus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchioruration, le reméde le plus héroique pour le bright les démess et la dyspinée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

DOSES: 2 à 4 cachots par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. -- Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

8 000 malades de typhus exanthématique et sur 6 médecins russes et 9 français, 4 russes et 5 français étaient déià malades. La situation des prisonniers était la même que dans le camp de Langensalza ; famine, coups, attachage au poteau fleurissaient dans ce camp de mort. Au plus fort de l'épidémie nous v fûmes jusqu'à 86 méde cins et avions beaucoup de travail. Au point de vue du logement, les médecins étaient traités magnifiquement. Nous ne vivions pas avec les malades, mais étions logés dans de petites baraques, cinq à six dans une chambre, grande et claire, et chacun de ces groupes de médecins avait une baignoire et unc douche! Il n'y a que de cette façon qu'on puisse expliquer que, dans un travail aussi intensif, ne soient tombés malades guère plus de vingt médecins et morts sculement deux. La mortalité parmi les soldats était énorme. Pour les Fançais, elle oscillait de 7 à 23 p. 100, ct pour les Russes de 3 à 7 p. 100, Ces chiffres m'ont été donnés par un sergent français dont malheureusement j'ai oublié le nom. Dans le plus fort de l'épidémie, en mai, juin et juillet 1915, chaque jour plusieurs centaines d'hommes tombaient malades et il en mourait 60 à 95 (maximum). En tout, plus de trois mille moururent. Le 14 juillet 1915, jour de la fête nationale des camarades français, fut pour eux un jour de bonlicur particulier. Ce jour-là tous ceux de ce camp furent renvoyés dans leur patrie sur l'exigence de leur Gouvernement, Les Anglais étaient déjà partis en mai, et nous, les vingt-cinq médecins russes qui restions, finissions le travail pour tous. Par exemple, moi qui possédais la langue française, j'eus des baraques exclusivement de Français.

 Comme il mourait beaucoup de prisonniers, les Allemands avaient organisé tout un bataillon, environ oo hommes, de fossoyeurs qui enterraient les cadavres... Pour être reconnus plus facilement, ces fossoyeurs portaient une marque particulière, une grande croix blanche sur le dos de la veste. Je ne peux me rappeler sans horreur ces croix ambulantes, allant et venant partout et, par leur aspect, nous disant toujours: Memento mori.

Camp d'Ordruft. — Dans ee camp, l'épidémie de typhus exanthématique fut rapidement localisée. Mais pourquoi, sur 17 000 prisonniers, n'y eut-il que 400 malades? Parce que, ici, l'épidémie présentait un danger pour les Allemands et qu'ils prirent des messures sérieuses pour l'arrêter...

« Nous, les médecins de Cassel, on nous avait fait venir à Ordruff pour soigner les blessés. Le lendemain de notre arrivée v fut amené un détachement important de blessés pris pendant notre retraite malheureuse de la ligne des forteresses Nariof-Bug. En peu de temps, près de 5 000 blessés y furent concentrés. Ils arrivaient dans un état effrayant. Ils avaient couché pendant deux ou trois scmaincs dans des hangars derrière les lignes allemandes, et, à en juger d'après les poignées de vers que nous trouvions dans leurs plaies, les pansements n'avaient pas été faits du tout. Parmi les blessés, il y en avait qui arrivaient avec les blessures déjà cicatrisées, mais avec des escarres de décubitus telles qu'ils mouraient quelques jours après. Il n'y avait en quantité suffisante ni instruments, ni obiets de pansements, Nous, les médecins russes, ne disposions d'aucune salle d'opérations, et tous ceux des nôtres qui devaient être opérés l'étaient par des médecins allemands, souvent peu expérimentés. Dans le camp même, situé à 2 kilomètres des lazarets, travaillait un chirurgien français, brillant et très distingué, le Dr Douay. A cet homme de talent, consciencieux

## DIGITALINE crist.

Académie de Médecine de Paris Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

49, Boul, Port-Royal, Pari

## NATIVELLE

## MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût – bien-toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

Laboratoires Duhême, à courbevoir-paris

Laboratoires Duhême, à courbevoir-paris

Alcalin-Type, spécialement adapté
A LA THÉRAPEUTIQUE
C A S T R I O II F

# SEL HUNT

= GRANULÉ FRIABLE =

"Pansement calmant de la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni cocaïne, ni substance toxique ou alcaloidique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la causs même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effetsaux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phis Envoi gratuit de Flacons de

SEL

#### HUNT

à

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires

Le Sel de Huñt est "frable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'éau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stoma-cale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles does, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre

main, on peut aussi prend le Sel de Hunt à sec.

ABSORPTIONAGRÉABLE

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL DU

■SEL DE HUNT≡

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, Paris (16°)

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs.

Advnamie, Neurasthénie, Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

Paraffine CONFITURE

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

LYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désa-

Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

**ECHANTILLONS:** 

LABORATOIRES CIBA O. ROLLAND, Phien, Place Morand, à LYON

Artério-Sclérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillone : VIAL, 4, Place de la Croix-Rou



#### VARIÉTÉS (Suite)

et modeste au plus haut degré, plusieurs centaines de prisonniers russes sont redevables de la vic. Ne voulant pas livrer les cas difficiles aux Allemands et n'ayant pas la possibilité de transmettre directement les malades au doctenr Douay, nous faisions sortir souvent (comme guéris) dans le camp où il était des blessés alités qui arrivaient ainsi à avoir ses soins. La Russie doit être reconnaissante à cet homme qui a sauvé beaucoup de vies russes précieuses.

« Nous étions sous le contrôle des « Unterärzte » allemands. On peut juger de leur manière d'agir avec nous par le cas suivant. Un jour je reçus l'ordre d'enlever les pansements à tous les blessés parce que l'Unterarzt devait veuir voir si je ne retenais pas au lazaret des blessés guéris. Je refusai d'exécuter ect ordre pour éviter des souffrances inutiles aux blessés et parce qu'un pansement dans des locaux sales est dangereux. Alors le braucardier allemand coupa lui-mênuc tous les pansements. Les blessés restérent ainsi sans pansements jusqu'à ce que le commandant allemand m'eût envoyé dire de panser à nouveau mes blessés, l'Unterarzt ne venant pas. »

Comme conclusion de son article, le Dr S. Kouchelevski dit quelques mots des difficultés intérieures de l'Allemagne et de la force qu'elle tire de son organisation du travail. Et il ajonte, à l'adresse de ses compatriotes, ces mots qui pourraient être entendus même chez nous ; « Si nous savions et voulions travailler comme on travaille là-bas, cette horrible guerre serait déjà finie, «

#### NOUVELLES

Mort au champ d'honneur. - Le médecin aide-major Pierre Patriarche, tombé gloriensement au plateau de Craonne

Nécrologie. - Madame Cornil, venve du professeur de la Faculté de médecine de Paris.

Les médecins et les bénéfices de guerre. - Ordre du jour des groupements professionnels médicaux et du conseil de l'Union des syndicats médicaux de France, réunis le 26 juillet 1017, dans le but d'examiner la question des bénéfices de guerre : Considérant le texte précis de la loi du 1er juillet 1916 et s'en référant à la déclaration de M. Ribot, ministre des Finances, à la séance du Sénat du 25 mai 1916 (Journal officiel du 26 mai, page 150) 1re colonne) ainsi qu'aux travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1916, concluent que la loi ne vise pas les professions libérales; conseillent aux médecius;

1º De ne faire ancune déclaration,

2º Dans le cas où ils v seraient invités par les contrôleurs, de faire une déclaration négative, sous les réserves les plus expresses que cette loi ne leur est pas applicable :

Et engagent les groupements professionnels médicaux et le Soumédical à prendre en mains la défense des intérêts du corps médical et, au besoin, à faire trancher, par toutes voies utiles, les différends pouvant être souleyés,



TRES BONS.

#### IOSOR BO (Teinture d'iode solidifiée)

#### L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé. .... le 13/11 1017.

Monsieur SANTONI,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'aulre est en bonne voie de guérison

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé : Dr F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI. J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous remercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments.

Signe : D' C., Médecin-major au .... Chasseurs d'Afrique. ..... d'Artillerie ..... Bat S. P. . . . . . le 23 mars 1017.

Monsieur SANTONI. Pai bien reçu votre colis arrivé en bon étal ; et j'ai déjà employé votre produit qui paraît devoir donner de bons résultals. L'idée de la boîte-soufflet est très INGENIEUSE et très PhATIQUE. Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre.

Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : Dr G L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000,000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spécialisés eprésentant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVC)

#### NOUVELLES (Suite)

La reiève des médecins. — Réponse de M. Justin Godart an secrétaire général de l'Union des syndicats médicaux de France:

#### « Monsieur le secrétaire général,

« En réponse à votre lettre du 24 juillet 1917, relative à la répartition des officiers du service de santé, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à l'heure actuelle. sauf nécessités de service impérieuses, ont été relevés des armées, les officiers du service de santé qui, par leur âge et le nombre de leurs enfants, appartienuent à la classe de mobilisatiou 1889 et aux classes antérieures. J'envisage actuellement la relève des officiers appartenant aux classes 1890 et 1891. Il ne paraît, tontefois, pas possible d'affirmer que les officiers de tel on tel âge seront affectés à tel on tel poste, tant dans la zone des armées que dans celle de l'intérieur. Si, en effet, dans la répartition des postes, il est tenu le plus grand compte de l'âge des officiers, il convient de noter que cette répartition est subordonnée à des facteurs qui évoluent à tont instant, tels que le nombre des indisponibilités pour raison de santé et les nécessités d'ordre technique et militaire, »

A propos des examens des candidats à l'emploi de médecin auxiliaire. — M. Rigal député, a exposé à M. le ministre de la Guerre que, dans les écoles militaires de santé de Lyon et de Bordeaux, pour être admis aux épreuves des deruiers examens subis par les étudiants en inédecine, pour l'aptitude au grade de médecin auxiliaire, les directeurs out fixé la note moyenne minimum à o sur 20,700 sels candidats, dans ces écoles, avant été déclarés admis, et lui demande: 1º pourquoi la direction de l'école du Val-de-Grêce, à Paris, a fixé la moyenne minimum à 11 sur 20, ee qui a fait éliminer plusieurs candidats dont la moyenne a dépassé 10; 2º pourquoi le même réglement, pour les mêmes examens, 11° a pas été également appliqué dans toutes les écoles militaires de santé.

L'instruction du 8 avril 1917 a défini les règles générales qui doivent être suivies, dans les centres d'instruction des armées et de l'intérieur, par les commissions chargées d'examiner les candidats à l'emploi de médecin auxiliaire : mais cette instruction ne pourra être appliquée qu'aux candidats appartenant à la classe 1018 et actuellemeut en cours d'instruction. Antérieurement à cette date et avant la promulgation de l'instruction visée cidessus, les directeurs du service de santé de Paris. Lyon et Bordeaux ont en à organiser l'enseignement des étndiants en médecine à deux inscriptions des classes 1914, 1915, 1916 et 1917, versés dans les sections d'infirmiers, après eutente avec le commandement, en vue de leur préparation à l'emploi de médecin auxiliaire. Dans chacun des trois centres, la note d'admissibilité a été fixée d'après la valeur de l'examen : à Lvon, tous les candidats ont été recus avec une movenne supérieure à 12 ; à Bordeanx. trois candidats ont été refusés avec une ujoyenne très inférieure à 10, les antres reçns avec une note supérienre à 11. Dès lors, les candidats de Paris n'ont pas été désavantagés par rapport à ceux de Lyon et de Bordeaux, pnisque, dans les trois centres, tous les candidats ont été recus avec des notes supérieures à 11,



## MÉDICATION NOUVELLE

des

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOIDOL

GRANULÉ

#### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur.
Contient 0,10 centigr, de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus sollable, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygênés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloïdel (Sufficiale) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les cautôtères des mouvements

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'amploie
dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLÉ,
la DÉBILITÉ,
en DERMATOLOGIE,
dans la FURONCULOSE,
l'AONÉ du TRONC et du VISAGE
les PHARYNGITES.

BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES,

#### SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOIDOL se prépare également sous forme: 1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes);

2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloidal par capsule);
(4º doséeà1/45º pour frictions;

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (aoné, rhinites);
4º Ovules à base de Soufre colloïdal

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urêtro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

PARONYV (Raymond), médecin aide-major de tre classe : a fait preuve de courage et de dévoument dans une ambulance immobilisée sons le feu des Dardanelles et, pendant la très grave épidémic de paludisme de l'été 1916, atteint par la maladie, s'est prodigué et surmené avec un zèle et une énergie morale les plus dignes d'éloga.

CLEARST (Prançois), médecin auxiliaire au 132° régé.
d'infanterie: la 27 sépéndure au 13 deobre 106, a assuré,
d'ans un poste de secours avancé, dans le quel trois médecins
avaient let blessés gritevement par suite de l'effondrement
de ce poste sounis à un violent bombardement, let treitament
el les évacuations d'un très grand mombre de blessés. Est
all, à plusieurs reprisse, en première lique, pour stimuler,
par l'exemple, le courage de son personnel et en a obtenu le
plus grand endement. Sur la brêche, muit et jour, sans
prendre aucum repos, a ainsi fait preuve de la plus grande
éturgie et d'une vare vigueur morale.

MONFROPTY, médechn principal de 2º classe: chirurgien eminent, lither par son dge de toute obligation militaire, servi aux armées pendant plus de deux aux, sur sa demande. S'est distingué en Picardie, en Champagne et à l'armée de Verdun, par sa maîtrise chirurgienle et par l'enseignement qu'il était charge de donner aux seunes chirurgiens. A donne pendant la période la plus active des opérations militaires devant Verdun, et notamment en juin 1916, alors que son ambulance fonctionnait sous le feu de l'artilière loiride ennemie, de nombreuses preuves de dévouement profession-nel et de courageux sang-froid.

BONNET (Jean-Baptiste-Denis-Gaston), médecin-major de 2º classe au 307º rég. d'infanterie: médecin d'un détousement et d'un vile remarquables. Fait l'admiration de tout le régiment pour son migris du daugre et as grande brasouse. Du 8 au 15 novembre 1016, sous des bombardements excessivement violents, a leute à organiser tist-même le fonctionnement du poste de secours de bataillon le plus dangereux el, pendant quatre jours et quatre nuils, n'a cessé de donner à bout son personne, indécaise, infrimères et brancardiers, le plus magnifique exemple de calme, de sang-troid, de décision et de courage. Leu phristierus de ses subordomés tuts ou bessés à ses ôths. Déjà cité deux lois à l'ordre de l'armée.

RAPIN (André), médecin-major de 2º elasse au 26º batulilon de chasseurs à pied : a troune, le 5 novembre 1916, dans une fin glorieuse, aux trounes les 5 novembre 1918 de couronnement d'une carrière exceptionnelle. Depuis le début de la quere m'auril cest de se consacrer à son vole de médecin de champ de bataille, sans jamuis compter ance la peine ni avec le danger, prodiguam sa science et son dévouement, multipliant les actes d'audacieuses bravoure. Cœur ardent, excellent médecin et vaillant soldat, faissit, au milieu des braves, figure de khos.

GUILION (Valentin-Emmanure-Joseph), médecin aidenajor de 2º elasse du 29º rég. d'artillerie : au cours des attaques des 14 et 16 octobre 1916, s'est dépensé sans compter pour se portre au secours des blessés, sur une position hombardée. Le 31 octobre 1916, dans un poste de commandement voitenment bombardé, s'est pricépiés sans hésiter au secours de canomiers qui venaient d'être enseuleis; a dé être retiré évanoui, sous les gue déléères; à de pême rélabil, s'est remis au brauail de secours



#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

GUIBOURG (Ambroise-Tulien-Toseph), médecin aidemajor au 40° rég, d'artillerie : a fait breuve d'une bravoure audacieuse et d'un absolu dévouement, le 20 août 1914, en franchissant les lignes françaises pour aller soigner un grand nombre de nos blessés. Fait prisonnier quelques heures plus tard, s'est dévoué pendant une captivité de vingt-six mois au traitement de nos soldats prisonniers, notamment pendant une épidémie meurtrière de typhus.

WATRIN (Jean), médecin aide-major de 2º classe au 69º rég. d'infanterie : a assuré, sous le feu de l'ennemi, pendant cina jours consécutifs, au prix de sérieux efforts et avec un sang-froid remarquable, l'évacuation des blessés,

CHAIZE (Jean-Autoine-Emile), médecin auxiliaire au 92º rég. d'infanterie : d'un dévouement remarquable et d'une bravoure exceptionnelle. A donné les preuves de son courage en accompagnant les vagues d'assaut et en soignant les blessés sous le feu intense de l'ennemi. Fait prisonnier, a, par son calme et son énergie, assuré la protection des blessés qui n'avaient pu être évacués.

FAVIER (Joseph-Marcel), médecin auxiliaire du 16e rég d'artillerie : a maintes fois fait preuve de courage et de dévouement en prodicuant ses soins aux blessés sous de violents bombardements Grièvement blessé par l'explosion d'un obus, à son poste de combat, le 3 septembre 1916.

RABASTE (Théophile), médecin auxiliaire, 3º rég. d'infanterie coloniale : a fait preuve du plus grand dévouement durant la campagne 1914-1915. Est mort glorieusement pour la France lors du torpillage de la Provence.

TANVET (Charles-Eugène), médecin principal de 2º classe de la 10º division d'infanterie coloniale: S'est jait remarquer au cours de la bataille de Champagne par son esprit d'organisation, son initiative et son dévouement. Vient de donner de nouvelles preuves de ses belles qualités, au sud de la Somme, du 14 au 18 octobre 1016 notamment, S'est débensé sans compter et a fait preuve d'une inlassable activité et de mépris du danger. Par son action personnelle, a fait assurer les évacuations de blessés, dans des circonstances difficiles, dans les meilleures conditions.

CLOTTES (Charles-Henri-Louis), médecin de 3e classe du Cassini : disparu avec son bâtiment torpillé par un sous-marin ennemi en accomplissant son devoir militaire.

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE) Palpitations des Neuveux et des Neurasthéniques. Eréthisme cardiaque de toute ordre, des affections fonctionnulles :: comme des affections organiques du cœur, Tachycardie essentielle paroxystique, Goitre exophtalmique, etc. ::

DOSES : 15 à 20 gouttes 2 on 3 fois par jour. E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies

L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS Lac de Genève ( Haute . Sanole !

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air & de Soleil & de Régimes Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

# CURE DE

GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

#### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Honitaux de Paris



#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

# éronidia

Buisson:

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à carti HYPNOTIQUE : / à 2 cuillerées à potage

Laboratoires ALBERT BUISSON 15, Avenue de Tourville , PARIS

TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hōpitaux. Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

reste toujours et malgré tout l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 40 Poudre de feuille sêche de Digitale. gouttes contiennent 1 milligramme de glucosides totaux. LANCELOT & Co. 26 et 28, Rue Saint-Claude, Paris.

#### REVUE DES REVUES

Polynévrite aiguë à forme béribérique (Pr. R. Mas-salongo, Bollettino delle Cliniche, 31 mars 1917, nº 3 [Milan]).

Chez un jeune officier du front alpin, sans antécédents personnels ou familiaux, surviennent des accidents polynévritiques avec anémie, asthénie, dyspnée, troubles gastro-intestinaux et cedèmes. Dominé par l'analogie clinique entre le béribéri et la maladie présentée par le patient, l'auteur l'attribue à un déficit en vitamines par manque d'aliments frais (végétaux). Il ordonne un régime riche en légumes et en fruits, des bains de lumière électrique, le massage et la faradisation.

L'amélioration fut notable et très rapide.

Quelques cas de charbon aux armées consécutifs au port de chapes en peau de mouton (H. Roger, Marseille médical, 1<sup>er</sup> avril 1917).

Les hasards de la clinique ont permis à M. H. Roger d'observer aux armées trois cas de charbon survenus chez des soldats et consécutifs au port de chapes en peau de mouton. Dans ces trois cas, la lésion initiale siégeait : 1) vers la partie supérieure gauche du sternum, 2) sur la tempe gauche en arrière de l'apophyse orbitaire externe, 3) sur la région cervicale gauche.

Symptomes toxiques après usage de pâte bismuthee (HEPWORTH F. A., The Lancet, 14 avril 1917, nº 4885). Dans cinq cas de blessures profondément septiques, on a constaté, après usage d'une pâte au sous-nitrate de bismuth-iodoforme, des signes d'intoxication saturnine

avec liséré de Burton net, les symptômes présentés ayant pu être confondus au début avec ceux d'une septicémie.

Méthode pour anesthésier les soldats (Mc CARDIE. (W.), The British medical Journal, 21 avril 1917, no 2938).

De nombreux essais d'anesthésie ont été faits avec des mélanges d'éther-chloroforme : E<sub>4</sub>C<sub>1</sub>, E<sub>7</sub>C<sub>1</sub>, E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>, E<sub>16</sub>C<sub>1</sub>, E18C1, E20C1, E22C1 en volumes. Le mélange E16C1 est celui qui a donné le mieux satisfaction, E18C1 et E20 C2 devant être réservés aux patients débilités. E16C1 causerait « moins d'irritation, de spasme musculaire, moins de sécrétion muqueuse, moins d'excitation » que l'éther pur. Les contre-indications sont le grand état de shock, les hémorragies abondantes, la toxémie et la nécessité d'une dilatation sphiuctérienne rapide, où il est besoin de la « pleine stimulation par l'éther ».

Tous les soldats anesthésiés par cette méthode out préventivement reçu une injection intramusculaire de morphine-atropine

Hémiplégie cérébrale infantile (LEREBOULLET, Journal des praticiens, 21 avril 1917, nº 16).

Une crreur de diagnostic consiste à confondre avec la paralysie infantile, l'hémiplégie infantile. Ce-sont deux affections toutes différentes. D'ailleurs, si la paralysie infantile peut réaliser le type hémiplégique, ce n'est point fréquent. Les éléments de diagnostic sont tirés de l'état des réflexes abolis dans la paralysie infantile alors qu'ils sont exagérés dans l'hémiplégie infantile, s'accompagnant de clonus du pied, de sigue de l'orteil et de mouvements associés.

Le traitement du pied de tranchée par l'injection d'oxygène sous-cutanée (O. SMITH, The British medical Journal, 21 avril 1917, nº 2938).

Cette méthode, très simple, donnerait des résultats remarquables. Il est basé « sur cette conclusion que le pied de tranchée est analogue à la maladie de Raynaud »;

## tisepsie des voies biliaires et urinaires

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe.

#### NOUVELLES (Suite)

Service de santé de la marine. - Sont nommés :

Au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe: M. DURAND (Antoine-Auguste-Victor), médecin en chef de 2º classe. Au grade de médecin en chef de 2º classe: M. CAIRON

(Ernest), médecin principal.

Au grade de médecin principal: M. Cras (Charles-Ambroise-Gabriel), médecin de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe: M. Flèche (Jean-Louis-Pierre-Marie), médecin de 2<sup>e</sup> classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés :

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont a

En France: Au dépôt du 23° rég. d'infanterie coloniale, M. le médecin-major de 1ºº classe MILLE; au camp de Fréjus, MM. le médecin-major de 1ºº classe MONGIB, et le médecin-major de 2º classe MORIN (L.-P.-M.); au dépôt du 1" xég. d'infanteric coloniale, M. le médecin-major de 1" classe CADRT, rentré d'Indo-Chine; an dépôt du 3" rég. d'infanteric coloniale, M. le médecin-major de 2" classe BOUCHAUD, rentré d'Afrique équatoriale français; an dépôt du 7" seg. d'infanteric coloniale, MM. le médecin-major de 1" classe AnadDB-BANDO, rentré d'Indo-Chine, les médecin-majors de 2" classe DULIS-COURT, rentré d'Afrique cocidentale français ; au dépôt du 22" rég. d'infanteric coloniale, MM. le médecin-major de 1" classe SECURS, rentré d'Adréque, chine, et les médecin-major de 1" classe SECURS, pertré d'Indo-Chine, et les médecin-major de 2" classe BRAIN, rentré d'Endo-Chine, et les médecin-majors, du 31" bataillon senségalias ; à des bataillons sénégalias en Algèrie, MM. le médecin-major de 2" classe BRUNATI, et le médecin-major de 2" classe B

#### COLLOBIASES DAUSSEN

## COLLOBIASE D'OR

OR COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

## COLLOBIASE DE SOUFRE

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

I ITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS L'aboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS



#### NOUVELLES (Suite)

Corps de santé des troupes coloniales. - Sout nommés : Au grade de médecin principal de 2º classe, les médecins-majors de 1rc classe ; M. Lépine (Lucien), à l'armée

d'Orient : M. LE GENDRE (Tean-Marie-François), à uue division coloniale.

Au grade de médecin-major de 11º classe, les médecinsmajors de 2º classe; M. Salabert-Strauss (Alphonse-Rodolphe), au 41e rég. d'infanterie coloniale ; M. Sarah, HÉ (Pierre-Albert-Joseph), à l'armée d'Orient ; M. Rous-SEAU (Anatole-Alexandre-Adrien), à l'armée d'Orient ; M. LE PAPE (Jean-Pierre-Marie), au dépôt du 23° rég. d'infauterie coloniale : M. CACHIN (Charles-Louis), au 2º rég. d'infanterie coloniale.

Au grade de médecin-major de 2º classe, les médecius aides-majors de 1re classe : M. LAQUIÈZE (Jean-Eugèue-Edmond), au 24° rég. d'infauterie coloniale ; M. DECOMIS (Alexandre-Marie-René), en Afrique occidentale; M. TOURNIER (Guy-Marie-Jules-Elie), au 43° rég. d'infanteric coloniale; M. ALEXANDRE (Albert-Paul), en Afrique équatoriale ; M. Kervrann (Pierre-Marie-René), à un bataillon sénégalais en Tuuisie ; M. Luisi (Raoul-Émile-Joseph), en Afrique occidentale.

#### MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

8IROP (0.04)

Toux EMPHYSÈME PILULES (0,01) ASTHME

#### OMEINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveuses INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

ENTÉRITE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### SUPPOSITOIRE ECHANI. : 14, R. Barbette, Paris.

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

INSUFFISANCES

HÉPATIQUE & BILIAIRE :

HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE

DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE et SCROFULE

justiciobles de l'Huile de Foie de Moruc

DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE

MIGRAINE :: ENTÉRITES

CONSTIPATION :: HÉMORROIDES

PILEPSIE - NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES

ENTEROPTOSE, GYNALGIES

Névroses et Psychoses Dyshépatiques

ANGIOCHOLÉCYSTITES

FIÈVRE TYPHOIDE

INTOXICATIONS TOXHÉMIE GRAVIDIQUE

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlossms, Éphélides, Xanthomes, etc.)

DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES

(Acné, Furonculose, Pyodermites, etc.)

Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE

HEPATITES ET CIRRHOSES

(Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.)

COLITE MUCO - MEMBRANEUSE

## VALS-SAINT-JEA

Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte VALS PRÉCIEUSE l'Equ des Héantiques

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913/ esecessosos et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 LITHIASE BILIAIRE DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915 COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France : 6 francs

EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littératur LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le De Plantier et sanctionnée par des milliers d'observations ou même d'auto-observations de l' confrères, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excré-tion de la glande lépatique, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique compiète, en quelque sorte spécifique des maladies du FOIE et des VOIE3 BILIAIRES et des syndromes énu mèrés plus haut dérivent. Ur. traitement d'épreuves par la PANBILINE permet d'affirmer le diagnostic causal dans les cas incertains où il amène la guérison, au même Kasasasasasask titre que son échec, après un temps d'application suffisant, autorise à recourir

むりつりつりつりつり つりつり La PANBILINE, traitement total

des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquement en une association qui exalte leurs propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien to lérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède. Demi-dose pour les Enfants

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE. ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-PORTUGAL, REP. A. CUBA, etc. QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, RÉP. ARGENTINE.

à l'intervention chirurgicale. l'obstacle à la perméabilité des voies biligires étant glors démontry extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de

médecine. Aginant our le tractua dipentif, avant tout par le réablissement de la biligendes normais, la médication excre, an outre, beu que ne renfermant aucune dropne à de pupilarité ou miles naixive, una cation directe un et amorticé de la facción de l'incussique plet marine d'ivat pissappiaque dans les expériences de pertuabi intestina Dépouvres d'effet torique o modif, ne réunissant que des produits blem comus et n'exposant à aucun nécomps, etle combine harmoniement la substance de plusien spécialités excellences qu'elle compiète et d'ont elle acçuel l'étacient par association sprengique. Elle permet ainsi au médicale de trouver d'umblés, aus titumentent et au produit de l'autorité de l'autorité de de trouver d'umblés, aux titumentent et au

is successifs, le remêde actif chez tel ou tel malade, quelle que soft son idiosyncrasic A la dose moyenne d'une cullierée à dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ.

#### **OUVRAGES REÇUS AU** BUREAU DU JOURNAL

Medical diseases of the war, par A.-F. Hurst. 1 vol. in-8 de 151 pages, cartonné (London, E. Arnold), 8 fr. m-s de 151 pages, cartonne (London, E. Arnola), 8 fr. Linfadenias en la infancia, parle Dr J.-C. Navarro, professeur suppléant de pédiatrie à Buenos-Aires. 1 vol. in-8 de 340 pages (Libreria Las Ciencias, à Buenos-Aires), 10 fr.

La lucha contra el cancer en Colombia, par le Dr J.-D. MONTOYA Y FLOREZ. 1917, in-8, 10 pages, 1 fr. Gollege of physicians and surgeons of University

of Southern, Californie. 1917, in-8, 89 p., 1 fr.

Collected papers of the Mayo Clinic (Rochester, Minn.). 1917, 1 014 pages avec 411 illustrations. Car-tonné (Philadelphia and London, W.-B. Saunders Com-

pany), 40 fr.

O sangue nos recem-nascidos, par J. Martens Bar-Bosa. Porto, gr. in-8, 30 p., avec planches, 2 fr. 50.

it she plus actor

Clert un tel de Vanadium

Indications theres

usrexie, Troubles

1 annurgy

hon toxique

18 goutter a chacun der & 1

rue de Laborde

Juicio critico y valor effectivo de la bacterioterapia, par le Dr J. Aznar Molina. Sarragosse, in-8,

Anatomia patologica de las leishmaniasias dermicas, par le D' G. Almenara, chef de clinique à l'hôpital S. Ana de Lima (Pérou). In-8, 41 p., 2 fr. Il bacillo do Koch nell' urina, par le D' N. Carraro.

Milan, gr. in-8, 30 p., 2 fr.

Dell' influenza de batterii saprofiti sopra l'assimilazione degli alimenti, par le Dr Kianizine. Milan, gr. in-8, 14 p., 1 fr. The effect on higher animals of the sterilisation

of the inhabited medium, Gr. in-8, 1 fr.

Tous ces ouvrages peuvent être fournis par la librairie I.-B. Baillière et fils.



HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

## (LOT)

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Ean laxative diurétique. — Ean de régime des CONSTIPÉS et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. CONSERVATION ASSURÉE EAU D'EXPORTATION, — CONSERVAT Saison thermale de Mai à Octobre.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers

en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Curoi gratust any luckeins

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

#### **ARTHRITISME**

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

ø TRÈS EFFICACE ø

ABSOLUMENT INOFFENSIF :
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

— 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau — DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl

Soluble duns l'Eau : " Cures d'eau dialgiée "

TOUTES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants don l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

## Dialyl

Soluble éans l'Eeu : "Cures d'eun dialglée "

TOUTES

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Une école de rééducation professionnelle des grands blessés de la guerre, Tourvielle, à Lyon, par Gustave HIRSCHFELD, bibliothécaire au Sénat, directeur de l'École, Précédé de Considérations

sur l'organisation d'une école de blessés, par le Dr M. CARLE, In-4, avec 47 figures : 6 fr. 60 (Berger-

Au moment où le Parlément vient de reprendre la discussion du projet de loi sur la rééducation professionnelle des blessés, le public se rappellera que c'est à Lyon qu'a été créée la première École de métiers de France pour les mutilés incapables de reprendre leur ancienue profession.

Les détails de cette création, son développement, les résultats acquis, sont exposés dans le volume qui vient de paraître sous les auspices de la Ville de Lyon. Pathologie des dents et de la bouche, par le Dr L.

FREV, ancien interne des hôpitaux de Paris, professeur à l'École dentaire de Paris, et G. LEMERLE. 3º édition. 1917, 1 vol.in-18 de 404 pages, avec 54 figures: 4 francs (Librairie J.-B. Baillière et fils).

Il fallait à l'étudiant un mémento qui pût le mettre au courant des nouvelles théories et des récentes doctrines qui ont transformé, dans ces dernières années, la pathologie de la bouche et des dents.

M. Frev a cssavé d'atteindre ce but.

Levrault, éditeurs).

La carie, avec son étiologie et ses complications, occupe une bonne partie de ce livre : l'auteur s'est longuement étendu sur les accidents de la dentition, et en particulier sur les accidents de la première dentition, sur la bolvarthrite alvéolo-dentaire.

Dans l'important chapitre des anomalies, il s'est largement inspiré des travaux de Magitot et de P. Dubois. Quant aux gingivites, il les a comprises dans les stomamécounne, rend plus clair dans l'esprit de l'élève ce chapitre de la pathologie buccale. Enfin il fait connaître cet état particulier de l'organisme intoxiqué par le phosphore que M. Magitot a décrit sous le nom de phosphorisme. Il termine par un chapitre sur le tic douloureux de la face.

Dans la nouvelle édition, on a insisté plus longuement sur l'arthritisme et ses manifestations dentaires (pyorrhée et érosions chimiques). Les complications du quatrième degré, les sinusites, ont été complètement refondues. Les traumatismes des dents font l'objet d'un chapitre nouveau. Enfiu la symbiose fuso-sporillaire et la syphilis out été mises au point.

L'appareillage dans les fractures de guerre, par P. ALQUIER, médecin aide-major, ancien interne des hôpitaux de Paris, et J. TANTON, médecia principal, professeur agrégé du Val-de-Grâce Un volume in-8

de 250 pages avec 182 figures. Prix: 7 fr. 50 (Masson et Cie, éditeurs). En raison même de son importance et de sa diffi-

culté, de la complexité des cas auxquels on doit satisfaire, le problème de l'immobilisation des membres fracturés a suscité un tel nombre de solutions, qu'il devient déjà difficile d'en faire, non pas seulement la critique, mais la simple énumération.

On trouvera dans le livre d'Alquier et Tanton la description de tous les appareils originaux que les auteurs ont conçus et expérimentés dans un service de guerre

particulièrement important.

M. Tanton s'est acquis une compétence toute particulière dans ces questions, et son beau Traité des fractures, publié dans le Nouveau Traité de chirurgie Le Dentu-Delbet, reste l'œuvre la plus complète sur ce sujet ; tous ceux qui voudront approfondir l'étude des fractures devrout s'v reporter.



## RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

## Extraits OPGT

OVARIQUE. THYROÏDIEN. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTIGULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIOUE, HYPOPHYSAIRE

CITAIX & C', 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### VARIÉTÉS

#### ÉTUDIANTS A DEUX INSCRIPTIONS RENDUS AU SERVICE DE SANTÉ

Notre article sur «les Etudiants mobilisés et la lo Mourier », paru dans le numéro 32 de ce journal , se terminait par cette conclusion : « La situation des étudiants à deux inscriptions est maintenant entre les mains de no M. Godart ». Depuis s'est passé, tant à la Chambre qu'au Sénat, un « fait nouveau », qui a tranché légalement la question. La décision est d'une telle importance, non senlement pour nos jeunes étudiants, mais aussi pour l'exécution du service de santé, c'est-à-dire pour le devenir du soldat malade ou blessé, que nous croyons devoir faire connaître, par le menu, comment et grâce à qui ce progrès a été réalisé.

Le Sénat ayant, comme nous l'avons exposé, modifié la loi Mourier, elle est revenue à la Chambre, qui en a repris la discussion, après l'avoir soumisc à l'examen de la Commission de l'armée. Celle-ci n'a pas accepté la modification, consistant à exiger des étudiants en médecine au moins quatre inscriptions pour les laisser affectés au service de santé ,et a proposé le texte suivant :

« Etudiants en inédecine pourvus au moins de deux inscriptions validées par un examen ou par un certificat d'assiduité, qui appartiennent aux formations sanitaires de campagne ».

M. Mourier ayant spécifié qu'il fallait, à son avis, que ces inscriptions fussent e validées avant l'incorporation ». M. le Dr Doizy, président de la Commission d'hygiène de la Chambre, a proposé de remplacer le texte de la Com-

mission par le suivant: « Aux étudiants en médecine pourvus au moins de deux inscriptions validées par un examen ou un certificat d'assiduité, civil ou militaire... »

Nous avous souligné, au moyen de l'italique, les deux niots sur lesquels devait porter tout le débat, car, en somme, il s'agissait de préciser si oui ou non les efforts du Scrvice de santé pour faire de ces étudiants, mis à sa Edisposition, des aides instruits, capables, utiles - pour He pas dire indispensables. — avaient abouti à un résultat sérieux, justifiant, nécessitant le maintien de ces militaires dans les formations sanitaires, comme le demandait la Commission d'hygiène.

Son porte-paroles, le Dr Doizy, a débuté, en exposant la question, par le parallèle suivant entre ce que l'on peut appeler la validation civile, et la validation suilitaire. Voici la première :

« Un étudiant, qui prend sa seconde inscription de médecine, est inscrit et, pendant trois mois, il va suivre les cours ; il va à l'hôpital, et son inscription sera validée sans examen. »

Quant à la seconde, M. Doizy s'est ainsi exprimé:

« M. le sous-secrétaire d'Etat a institué l'enseignement auquel je faisais allusion: enseignement technique d'une part, pratique d'autre part, non sculement au point de vue médico-chirurgical, mais au point de vue administratif, médico-militaire. Ces étudiants ont ensuite, au bout de trois mois, passé un examen à la suite duquel ceux d'entre eux qui ont satisfait aux épreuves, écrites ou orales, seront nommés médecins auxiliaires lorsqu'ils auront six mois de service au front, dans une formation sanitaire.

Le résultat obtenu par cet enscignement, M. le Dr Doizv l'a constaté lui-même, et voici ses paroles :

« Ces jeunes gens rendent des services et nous avons été à même, au cours de nos missions de contrôle, de nous en rendre compte. Je me suis moi-même imposé d'interroger tous les médecins-chefs des ambulances chirurgicales automobiles, à qui ils ont été généralement confiés, et



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose. la présclésses l'artério-sclérose. la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE

LITHINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les ordémes et la dyspnée, rectaure les ordémes et la dyspnée, rectaure les ordémes cours du sang.

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4. rué du Roi-de-Sicile PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

qui doivent parfaire leur instruction; tous se sont déclarés extrêmement satisfaits des services rendus par ees jeunes gens. \*

Cette constatation a permis à notre confrère de terminer par cette conclusion éminemment suggestive :

s It a Commission de l'armée maintient son texte, ai elle hii donne le seus que vient de lai donne l'auteur même de la loi, vous enlevez toute une catégorie de jeunes gens que le sous-secrétaire d'Etat évet donné, dans l'intérêt des blessés, la peine de former pour le service de santé, leur nombre évidenment l'est pas très grand 25, 25, 100, 7, 3 à Paris pour les quatre séries ; mais enfin, à l'heure actuelle, nous comptons par unités, et le déchet, parmi le<sup>5</sup> médeeins auxillaires, a été suffissimment important pour que vous ne nous privier pas des quelques unités que vous pouvez, que vous devez conserver à nos blessés, à nos malades, « ¿Appluadissements).

Après ee lumineux exposé, on pouvait croire la eause gagnée. Il n'en fut rien. Le rapporteur maintint le texto de la Commission, et en donna la raison suivante:

\*Il nous faut la garantie que celui que nous exceptons soit véritablement un étudiant en médecine, et ait une certaine pratique médicale; nous ne demandons pas antre chose. \*

Cette déclaration lui valut cette vigoureuse réplique du Dr Doizy :

« M. le rapporteur se condamne lui-même. Il dit: « Nous voulons des preuves. » Eh bien, messieurs, il semble que les preuves vous ont été données par l'administration de la guerre elle-même.

\*M. le doyen Landoury avait organisé à la Paculté de inédecine de Paris un cours spécial pour les étudiants s'inscrivant au mois de novembre, en prévision précisément de leur, appel aux armées. Il voulait les dresser par avance à leurs fonctions de médeein auxillaire. Le soussercitariat du Service de santà a pensé, je le répète, que en rétait pas suffisant; il a institué des cours, il a institué des stages hospitaliers; et e'st quand ces jeunes gens ont maintenant fourni par leur suceès à l'examen la preuve de leur asvoir, éves à éce moment que M. le rapporteur de la Commission de l'armée prétend que nous n'avons pas de preuves sellurs preuves de leur sinches de preuves suffisantes.

4) e me demande véritablement si ce qu'n fait le sous-secrétariat du Service de santé: cours de trois mois, stage de trois mois hospitalier, ne remplace pas la garantie que demande M. le rapporteur de la Commission de l'armée, c'est-à-dire la validation devant une Faucité civile, validation qui aurait exigé simplement deux mois de présence supplémentaire, présence qui n'aurait pas été suivie d'un examen.

« Eh bien! messieurs, je dis que vous voulez délibérément être injustes, et je n'hésite pas à demander à nouveau à la Commission de l'armée de réfléchir. » (Très bien / très bien /).

A ce moment est entré en lice un nouvel adversaire : un médecin, un professeur, M. Augagneur. Il objecta tout d'abord que l'acte du regretté doyen Landouzy n'avait rien d'extraordinaire! puis il s'exprima ainsi:

« On peut commencer par cette affirmation qu'un étudiant de deux inscriptions ne sait absolument rien en médecine, qu'il n'a aucune espèce de compétence (Très bien! très bien!) et que, comme infirmier, il serait inférieur à n'importe quel garçon d'hôpital ou de laboratoire. » (Mouvements divers.)

Voici sa conclusion :

« C'est au Gouvernement à dire s'il accepte le texte de la Commission ; s'il l'accepte, cela signifie que, tel qu'il est constitué, il lui donne des garanties suffisantes. »

Nouvelle réplique de l'infatigable Dr Doisy, ainsi conçue:

« ) l'insiste à nouveau pour dire qu'avec le texte de la Commission de l'armée vous aboutires à des ousséquences extraordinaires, notamment à ce fait qu'un étudiant rappelé des armées (j' série), y ayant fait fonction de médecin auxiliaire, se verra reversé dans ûne arme combattante après avoir remphi, dis-je, ces fonctions de médecin auxiliaire, pendant un au, dis-tuit nois peut-étre. Je me demande done si, dans l'intérêt des malades et des blessés, vous voulez arriver à de tels résultats. «

Cette fois la cause était gagnée. M. le sous-seerétaire d'Etat déclara accepter l'addition proposée par M. Doizy. Le président de la Commission de l'armée suivit cet exemple, et l'aunendement Doizy, mis aux voix, fut adopté.

Au Sénat, il passa sans discussion, après que le rapporteur l'eut présenté dans les termes suivants :

a A la suite des observations présentées sir même par notre distingué collègue M. Chautemps, vous aviez relevé de deux à quatre le chiffre des inscriptions mécessaires pour les étudiants en médécine qui désirent bénéfieler de Tartiele a. La Chambre artéable le chiffreprécédent de deux inscriptions; mais elle a donné satisfaction à l'honorable M. Chautemps en précisant le sens du mot «inscription validée» qui, si vous vous en souvence, avait paru lei unpeu obseur, et élle a écrit; et deux inscriptions validées par un examen ou par un certificat d'assiduité civil on militaire ». Il est bien entendru, d'allieurs, qu'il s'agit d'étudiants appartenant aux formations sanitaires de campagne. »

Une fois de plus est bien qui finit bien. Mais il sera juste de se souvenir que le succès est dû à l'initiative de la Commission d'hygiène de la Chambre et à la persévérance de son président, notre confrère, le D' Doizy, toujours si dévoué aux intérêts de notre-profession.

GRANIUX.

GRANJUN

## DIGITALINE crist.ee

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millème GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr GRANULES ROSES

au 1/10° de milligr AMPOULES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10° de milligr 69, Boul, Port-Royal, Paris

## NATIVELLE

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÊS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF ;
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau –
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl

Soluble dans l'Eau : " Cures d'eau dialgiée "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT
de Flacons de "Dialyl"
à MM. les Docteurs ainsi
qu'aux Hôplatus, Formations sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldats rhumatisants dont
l'adresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoire du "Dialyl"

## Dialyl

Jolubie dans l'Esz ; "Cures d'esz dialgiée "

TOUTES

#### NOUVELLES

Mort au champ d'honneur. — M. Jean Babin-Chevaye, médecin auxiliaire d'infanterie coloniale, décoré de la croix de guerre.

Nocrologie. — Le D' Delens, chirurgien honoraire des hépitaux, professeur agrégé à la Paculti de médecine de Paris. — Le D' Léon Bonnet (du Puy en Velay) qui fut un des premiers à étudier les rayons X. — Le D' Arsène Marchadou, chirurgien de la marine en retraite, chevalier de la Légion d'honneur. — Le D' Joseph Perrand (de Soissons), décédé subitement à Paris. — M. Vial pharmacien honoraire, chevalier de la Légion d'honneur. — Mme Funck Brentano, mère de M. le D' Funck Brentano, dere de M. le D' Funck Brentano, de de M. le de notre douloureus sympathic

Faculté de médecine de Paris.—LeConseil de la Paculté de médecine, dans les séances des 19 et 26 juillet 1917, a décidé de réorganiser sur une base nouvelle l'enseignement clinique des spécialités. Dorénavant, les lecons théoriques et pratiques aunont lieu l'après-midi. De cette façon, les éléves qui sont attachés dans la matinée aux divers services hospitaliers pourront être initiés, dans la journée, par les professeurs de clinique et leur collaborateurs, au diagnostie et au traitement des mala-

Première inscription de doctorat en médecine aux mobilisés, à titre d'indication d'études. — Tous les étudiants mobilisés, justifiant des titres réglementaires, pourront, sur leur demande, être autorisés à prendre actuellement la première inscription de doctorat en médecine, à titre d'indication d'études,

Quant à la deuxième inscription, elle ne leur sera délivrée que lorsqu'ils auront régulièrement accompli la scolarité qui valide la première.

Les concours des Facultés de médecine. — Le 13 juin 1913, un décret du ministre de l'Instruction publique prononçait l'annulation du concours qui venait d'avoir lieu nour l'agrécation des Facultés de médecine.

Cette annulation se fondait sur l'imobservation d'une disposition du règlement du concours qui porte que, pour la première des épreuves préparatoires consistant dans une leçon orale de trois quarts d'heure, le candidat pourra s'aider des ouvrages désignés par le jury.

Or, le jury, au lieu de désigner ces ouvrages, avait décidé qu'aucun livre ne serait laissé à la disposition des concurrents.

Deux des caudidats qui ont été uommés par le jury avaient demandé au Conseil d'État de reconnaître, contrairement à la décision ministérielle, la régularité du concours.

Mais le Conseil d'État a maintenu le décret d'annulation pris par le ministre. L'arrêt qu'il vient de rendre pose un certain nombre de principes intéressants.

La haute assemblée constate, en effet, que le but de la disposition réglementaire qui a été méconium par le jury a été de transformer le caractère de la première épreuve, dans laquelle, antérieurement, à l'époque où les candidats ne pouvaient consuiter aucual livre, la mémoire jouait un rôle prépondérant. On a voulu, au contraire, grâce à la mêse à la disposition des candidats a'ouvrages destinés à aider leur mémoire, faire de la leçon orale une épreuve de nature à permettre d'apprécier leurs qualités de méthode et leur aptitude à l'enseiguement, plutôt que leur érudition bibliographique.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour officier:

REIBHONY-DESSAICNE (Alban-Alphonse-Ambroise), inédecin-major de 1º classe (territorial) au gouvernement unifilaire de Paris ; Grassare (Homond-Marius), médecinmajor de 1º classe (réserve) au groupe d'armées de réserve ; Lorsybuse (Albert-Émule), médecin-major de 2º classe (active) ; Vinas (Jean-Marie), médecin-major de 2º classe (active); Vinas (Jean-Marie), médecin-major appliate), médecin-émel réserve à l'ambulance d'une division d'infanterie territoriale; Simon (Charles-Jean-Baptiste), médecin-principal de 2º classe (réserve), médecin-chef de la place de Coutances; Mérins (Edmond-Charles-Louls), médecin principal de 2º classe (réserve) à l'hôpital complémentaire 21, à Nantes; DAMANY (Ettienn-Marie), médecin en chef de 1º classe de la marine; DARGEIN (Jean-Gabriel), médecin principal de la marine;

Pour chevalier :

Bargy (Maurice-Antoine), médecin-major de 2º classe (active) au 216° rég. d'infanterie ; Frontgous (Auguste-Raymond), médecin-major de 2º classe (active) au 5º rég. d'infanterie coloniale ; Bongrand (Pierre-Charles), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance 11/5; Passa (Paul-Georges), médecin-major de 2º classe (active) au 55º rég. d'infanterie coloniale ; Jousset (Henri-Marie-Alfred-Joseph); médecin-major de 26 classe (active), au 81º bataillon de tirailleurs sénégalais ; Lonjarret (Georges-Désiré-François), médecin-major de 170 classe (active), hors cadres à l'ambulance de Kotonou ; Bourges (Michel-Charles), médecin-major de 2º classe (active) à l'hôpital auxiliaire 227 à Marseille; SIRIBIL (Georges-Marie-Joseph), médecin-major de 170 classe (active), en mission en Indo-Chine; FUYNEL (Joseph-Pierre-Abel), médecin-major de 2º classe (active) au 16º bataillon de tirailleurs sénégalais ; \$ALLET (Albert-Blaise-Sylvain), médecin-major de 2º classe (active), hors cadres eu Annam; LACROIX (Jean-Auguste), médecin-major de 2º classe (active), en A. E. F.; Franceschetti (Léopold-Toussaint-Louis), médecin-major de 2º classe (active) au 15º bataillon de tirailleurs malgaches; VINCENT (Augustin-Charles-Joseph-Eugène), médecin-major de 2º classè (active), en mission; Penaud (Roger-Denis), médecin-major de 2º classe (réserve) à l'hôpital complémentaire nº 18 à Bordeaux ; MARGAIN (I,ouis-Auguste), médecin aide-major de 1re classe (réserve), détaché au ministère des colonies.

DARBOURT (Ernest-Jérôme), médecin-major de 1ºº classe (territorial), G. B. d'une division coloniale: 36 ans de services, dont 7 dans l'armée active. Mobilisé depuis le 8 août 1914, a été envoyé, sur sa demande, dans la zone des armées. S'eccupée avec conscience et dévouement de son secture difficil.

BRENOND (Maurice-Henry), médecin aide-major de 1º classe (réserve) ambulance de colonne mobile d'une armée: chirurgien distingué, d'un dévouement et d'un zèle à toute épreuse. Atteint de palutisme grave au printemps de 1916, si resté, magré dout, à ou poste, sos oignant auce enrejte pour pouvoir assurer son service-et rejusant toute évacuation. A continué malgré des attaques réquentes et graves de paludisme d'outrir un travaul considérable auce beaucouple à succès.

#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France): 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. — Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

à l'IODURE de CAFÉINE LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance ni d'Accidents d'Iodisme



#### VAL-MONT-LA COLLINE MONTREUX-TERRITET

600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman. ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES Traitement diététique et physiothérapique des maladies de la nurition (arbritimes, goutte, diabète, nédétique manuelle, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomac, intestina, tole); des maladies des reins et des trouble de la circulation.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE 5 Médecins et un chimiste attachés aux établissements. Docteur Widmer, Médecin-Directeur.

#### RAITEMENT & SYPHILIS

par les injections Mercurielles Intra-musculaires. indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 48 % (Codox 1998) Seringue spéciale Barthélémy-Vigier, alérilisable. — H. au Calomel à 0,85 cgr, par co.; Huile au sublimé à 0,40 par co.; House au sublimé à 0,40 par co.; House au sublimé à 0,40 par co.; House au Biodure de Hg, à 0,41 par co.
Ampoules Nyperioniques, ascocharosées, indelores: i\* au Bensate de Hg, à 0,41 et 0,52 cgrs, par co.; 2\* au Biodure de Hg, à 0,41 et 0,52 cgrs, par co.; 2\* au Biodure de Hg, à 0,41 et 0,52 cgrs, par co.

- Phermecie VIGIER, 12, beulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### BLESSÉS

#### BAIN de LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

## BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NER\

IODO-BROMO-CHI ORURÉ Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV.).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique et Biliaire-Glycérine-Boldo-Podophyllin LITHIASE BILIAIRE Cette médication essentiellement elinique,

Coliques hépatiques, \* Ictères ANGIOCHOLÈCYSTITES, HYPOHEPATIE HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTERITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE

MÉD. D'OR GAND

MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE
NÈVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES

Prix du FLACON : 6 fr. dana toutes les Pharmacies

par surcroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui

instituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécré-

tion et sur l'exerction, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant

en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légérement amère mais sans 1913 arrière-goût, ne contenant ni suere, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-DEFINATIONS et INFECTIONS PALMA fant: demi-dose. Le traitement, qui combine la subtance de TOXENIE GRAVIPRIQUE 1914 plateurs qu'allitie excellentes, combine une déponse de FIÈVRE TYPHOIDE «IlliArities et CIRRIOSIS »6% «16. 25 pm die à le dos behândes d'aux enficie étaurst qu'ellement. plusieurs spécialités execlientes, constitue une dépense de

I Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)



## E Granulée

Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

Silicate de Soude titré et soluble NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL. 4. Place de la Croix-Rousse, LYON

## ODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chets des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, aoec les nombreux similaires parus deputs notre communication eu Congrès Internationel de Médecine de Paris 1909

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

## BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les pharmagies

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr. Vient de paraître :

HERZEN

## GUIDE-FORMULAIRE

THE WILL FOLIS

12 fr



Alcalin-Type, spécialement adapté THÉRAPEUTIQUE TRI

# SEL DE

GRANULÉ FRIABLE

ansement calmantla Muqueuse stomacale

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique, Malgré sa surprenante efficacité, il ne contient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque : dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. - On le trouve dans toutes les Phies.

Envoi gratuit de Flacons de

SEL

HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais. ainsi au'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires

Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre

le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

DÉPOT GÉNÉRAL

HRR BERR BERRE BERRE

GRÉGOIRE (Gustave-Eloi-Aimable), médecin-major de 2º classe (territorial) ambulance alpine 16: très bon médecin-chej d'ambulance. Dirige sa formation avec le plus grand zèle.

LEREMBOURE (Gustave-Michel-Hyacinthe), médecinmajor de 2º classo (réserve) ambulance de colonne mobile d'une armée : chirugien d'une haute valeur, d'un excellent esprit, ayant toujours demandé à aller là ou la présence d'un chirurgion à l'avant était nécessaire. A rendu de très grands services.

WEBER (Jean-Amédée), médecin aide-major de 1ºº classe (réserve) 2º rég. de marche d'Afrique: médecin d'une très haute valeur technique et militaire, d'une bravoure exemplaire.

LARRIEU (Jean-Pélix), médecin-major de 11º classe (territorial) hôpitul temporaire nº 10: médecin de haute valeur morale. A donné la mesure de son devouement et de son énergie en Serbie au cours de la retraite d'Albante, et à l'armée d'Orient.

VENOT (Jean-Baptiste-Jacques-Audré), médecin-major de Ire classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris ; MOREAU (Firmin-Emile), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris; GAUTRELET (Jean-Ludovic), médecin-major de 17º classe (territorial) au sous-secrétariat d'Etat des Inventions; CALMELS (François-Ludovic-Léon), médecin aide-major de 170 classe (territorial) à la 150 région ; Lièvre (Gaëtau-Prosper), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 2º région : POULAIN (Ernest-Alexandre-Paul), médecinmajor de 2º classe (territorial) à la 4º région : Fistifi (Camille-André), médegin-major de 170 tlasse (territorial) à la 6º région ; RICARDOU (Joseph-Marius), pharmacien aide-major de 176 classe (territorial) an gouvernement , militaire de Paris : RIST (Edonard), médecin-major de 170 classe (territorial), en mission, ; DE LESTABLE (Paul-Fernand), médecin aide-major de 170 classe (réserve), hors cadres: Vorbe (Paul-Flavien-Georges), médecin-major de 170 classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris.

M. VIRRONN [LOuis-Albert-Ruggine], docteur ennédechne, a fait l'objet de la ritation suivante émanant du Gouvernement et parue au Journal officiel le 29 septembre 1916. M. le Dr Verron (Louis), médecin-che à l'hôpital miste d'Epernay dès la débui de la querre, a dépôve une très grandé surgite. Contribua avec ardeur à la préparation de l'embulance dont l'installation datt réclembre par l'autorité militaire. Au moment de la bataille de la Marne est resté courageusement et fublicement a son poste. Seul comme chi-rurgien, il se multiplia pour venir en sidé aux blessès écausés en grand nombre du champ de bataille, domant indistincement ses soins aux blessés prançais et allemands. Son décomemne professionnel a del l'une des causes pour lesquelles les autorités allemandes consentivent à la ville un tetiem moiss riecureux.

CHAUVET (Stéphen), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) : Bessés grièvement le 2 septembre 1914 (Croix de guerre) : GAUREN [Jules), médecin de 1º classe de la marine ; Luc CALVÉ (François-Joseph-Marie), médecin de 1º classe de la marine ; Mu-CUET (Charles-François-Marie), médecin de 1º classe de la marine ; Mu-CUET (Charles-François-Marie), médecin de 1º classe de la marine ; VALLEFRAU DE MOULLAC (Emile-Joseph-Amédée), médecin de 1º classe de réserve de la marine, services exceptionnels: FRAT-FLOUTES (Alexandre-Victor-Bertrand), médecin de 1º classe de réserve de la marine.

Les avortements criminels. — Vœu émis par la Société de médecine lègale de France, dans sa séance du 23 juillet 1917, relativement à la proposition de loi tendant à réprimer les avortements criminels:

- \*La Sociitá de mádecine légale de France émet le ven que le Parlement vote sans retard la proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat, à la date du 7 février 1913 et ayant pour objet : 9 l'interdiction et la répression de toute propagande néo-matlusieme; 2º la surveillance des maisons d'acconchement; 3º la correctionnalisation de l'avortement volontaire.
- « Convaince de l'importance croissante du péril national que constitue la multiplication des avortements volontaires, la Société de médecine tégale estime que ces dispositions de la loi doivent comprendre les quatre mesures ci-après énoncées:
- « 1º Observation exacte de l'obligation de déclarer aux mairies les cas de mortinatalité, obligation dès à présent imposée par le Code civil;
- « 2º Excuse absolutoire accordée à l'avortée qui a dénoncé l'auteur de l'avortement, ou au moins diminution obligatoire de la peiue à laquelle elle peut être condannée;
- « 3º Stipulation par la loi que le médecin cité en justice, toujours dispensé de ténoigner quand sa conscience le lui interdit, demeure libre de fournir son témoignage à la justice répressive sans s'exposer à aucune peine; qu'il doit le faire, au surplus, contre les auteurs des avortements envers lesquels il n'est retenu par aucune obligation professionnelle;
- « 4º Droit de citation directe, en matière d'avortement voiontaire, accordé aux syndicats médicaux, aux administrations d'Assistance publique, aux établissements d'utilité publique ayant pour objet le relèvement de la population ou de la moralité, »

Service de santé. — Sont nommés :

Au grade de médeciu-major de 2º classe de l'armée territoriale, les médecius aides-majors de 1º classe de l'armée territoriale: M. BOXANY (Edmond-Marie-Joseph), ambulance 5/61; M. CAMBIER(EObert), ambulance auto-chirurgicale 14; M. DUMORA (Pierre-Marie-Joseph)

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX PILULES (0,01) EMPHYSEME ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### Bromeine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveuses
PILULES (0.01) INSOMNIES

RMPOULES (0.02) SCIATIQUE
NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

Henri), ambulance 4/18; M. LESCURE (Célestin-Toseph-Eugène), 401º rég. d'infanterie; M. Bougon (Victor-Ernest-Eloi), ambulance 12/18; M. HOUPERT (Paul-· Marie-Raphaël), ambulance 11/5; M. AUGEREAU (Pierre-Eugène-Louis), A. D. 158; M. Blanchard (Auguste-Louis-Jean), A. D. 158; M. VANEY (François-Auguste), 43° rég. territorial d'infanterie; M. CARRIER (Jean-Joseph-Georges), ambulance 1/74; M. DESJARS (Frédéric-Hyacinthe-Jacques), 83º rég. territorial d'infanterie; M. VI-GNERON (Victor-Marie-Joseph), ambulance E/250; M. BÉRA (Léon-Joseph), 117e rég, territorial d'infanterie ; M. Ducos (Gustave-Charles-Firmin-Edmond), 102° rég. d'artillerie lourde ; M. BAUMANN (Marie-Jeau-Baptiste), 1er rég. d'artillerie à pied; M. LAPLACE (Adrien-Auguste), 9º rég. territorial d'infanterie, 3º bataillon E.; M. LE DUIGOU (Eugène - Paustin - Auguste - Joseph - Marie), ambulance II/I3; M. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE (Marie-Léopold). 25° territorial d'infanterie; M. BERNÈS-LASSERRE (Victor-Charles), ambulance 5/55; M. MAKEREEL (Daniel-Joseph-Gaston), ambulance 234; M. GUÉNARD (Eugène-Alidor-Raymond), ambulance auto-chirurgicale no 7; M. MAILLARD (Pierre-Charles-Stéphaue), ambulance 15/22; M. Gun-

LERMIN (Louis-François), ambulance 4/22; M. FRAISSE (Jean-Henri), ambulance 1/89; M. MILLOT (Paul-Eugène-Hector), ambulance 1/96; M. BEAUGRAND (Jean-Francis-Octave-René), ambulance 2/85; M. DÉGARDIN (Charles-Joseph-Alfred-Martin), parc aéronautique nº2; M. JULLICH (Lucien-Louis), ambulance alpine 305; M. LAMARD (Joseph), G. B. D. 52; M. LECLERC (Georges-François), ambulance 232; M. PÉRINET (Eugène-Edouard), ambulance 6/4; M. GROS (Adolphe-Paul), ambulance 13/3; M. BOUTIN (Georges-André-Joseph), centre médicolégal du 36° C. A.; M. FONVIELLE (Edouard-Achille). ambulance 240; M. Bégué (André-Joseph), ambulance E. 3/153; M. Voisin (Edmond-Jules-Roger), ambulance 16/9; M. PERRIER (Maurice-Joseph-Edmond), ambulance E. 9/16; M. MACÉ (Georges-André), H. T. Chamoiserie-Lagny; M. RAYROLLES (Hippolyte-Raoul-Hilarion), H. O. E. II; M. RIVET (Emmanuel-Marie-Joseph), 41° rég. territorial d'infanterie; M. BRANDES (Isidore), T. S. impr. A. 1/32; M. CHARPENTIER (Léopold-Henry-Hubert), ambulance 3/75; M. Jacowski (René), 38e rég. d'infanterie ; M. PRAVAZ (Paul-Lucien); ambulance 16/13:

BBB

### 1913. GAND : MÉD. D'OR -

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout, ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - HI sucre, ni chaux, ni afe

8383

Librairie J.-B. BAILLIERE ET FILS, 19, rue Hautefeuille, Paris,

BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE (GILBERT et FOURNIER)

### Pathologie Interne

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE et MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

JOSUÉ LŒPER PAISSEAU Professeur agrégé Médecin de l'Hôpital de la Pitié.

Ancien chef de clinique

PAILLARD Ancien interne

de Paris Faculté de Paris. 1914, 1 vol. petit in-8 de 756 p. avec 175 fig. noires et coloriées. Cart. . . . 14 fr.

et des Vaisseaux.

#### MALADIES INFECTIEUSES - INTOXICATIONS MALADIES DU SANG PAR.

Ch. DOPTER

RATHERY Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux.

RIBIERRE Professeur agrégi à la Faculté de Paris.

volume in-8 de 908 pages, avec 92 figures noires et coloriées.

Maladies Infectieuses.

actuelles sur les MALADIES du SANG et les

Indispensable à tous

ceux qui veulent

connaître les idées

Indispensable à tous ceux qui veulent connaître

les idées actuelles sur les MALADIES

DU CŒUR

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### UN ANTITHERMIQUE POUR LES TUBERCULEUX

Il s'agit de l'Elbon, corps obtenn par combinaison de l'acide cinnamique avec l'oxyphénylurée. On sait que l'acide cinnamique, on plutôt le cinnamate de soude, a été préconisé dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Mais l'acide cinnamique. comme le cinnamate de soude, ne pouvaut s'administrer on'en injections intramusculaires profondes. lesquelles sont assez souvent suivies de malaises plus ou moins prononcés, cette médication n'a connu que des succès éphémères, puis est tombée en désuétude. Cependant l'acide cinnamique possède des proprietés réelles qui, s'il pouvait être administré sans inconvénient, en feraient un médicament extrêmement intéressant. Il provoque une leucocytose polynucléaire considérable, le nombre des polynucléaires montant de 75 p. 100 à 95 p. 100; de plus, il paraît avoir une action neutralisante sur les toxines tuberculeuses et, chose plus curieuse encore, doué d'une sorte d'affinité spéciale pour les foyers tuberculeux, il provoque et entretient autour d'eux un état congestif, qui, dans des cas favorables, peut aider puissamment à leur résolution ou à leur transformation fibreuse.

L'Elbon, qui présente l'acide cinnamique associé à l'oxyphénylurée sous une forme pouvant être administrée par voie buccale, réalise donc une application heureuse des propriétés thérapeutiques d'un corps qui devient ainsi un antithermique et un modificateur de l'état pulmonaire.

Au point de vue antithermie, on constate, à la dose de 2 à 4 grammes par jour, continuée pendant quinze ou vingt jours, une baisse de température progressive, avec courbes en lysis de quelques dixièmes de

degré chaque jour, et cela sans sueurs, sans tendance au collapsus.

Au point de vue de l'état local, on note une diminution et une amélioration de l'expectoration. En raison de l'action congestive sur les foyers tuberculeux en évolution que uous avons signalée, l'Elbou est plutôt contre-indiqué lorsqu'il y a des hémoptysies et il doit être, chez ces malades, administré très prudemment.

Au point de vue état général, on constate un relèvement des forces, les malades se sentent mieux et accusent souvent un état d'euphorie très net. On voit fréquemment le poids remonter, la toux diminuer. et une amélioration très réelle se produire, amélioration pouvant très bien aboutir à la guérison dans les cas pas trop avancés.

Lorsque l'Elbon a été administré pendant deux, trois ou quatre mois consécutifs, avec des périodes de repos de quelques jours, on a souvent l'heureuse surprise de pouvoir suspendre de plus en plus la médication, puis même la supprimer, sans assister à la réapparition de la fièvre (ce qui se produit invariablement avec les autres antithermiques); et si en même temps l'auscultation traduit un état pulmonaire meilleur, on a toutes chances de se trouver en présence d'un cas qui guérira, pour peu que le sujet se trouve dans de bonnes conditions d'hygiène physique et alimentaire.

L'Elbon est fabriqué par les laboratoires Ciba, 1, place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.

#### SOMMAIRES DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Archives des Maladies du Cœur, des Vaisseaux

et du Sang : Sommaire du No de juillet 1917 : PETZETAKIS, De la conductibilité cardisque inversée ; extrasystoles ventriculaires rétrogrades et automatisme ventriculaire postextrasystolique. - LÉONARD DE VINCI et ses études anatomiques sur le système cardio-vasculaire. - Revue analytique. - Procédés d'exploration cardiaque. Cardiopathologie de guerre. Anatomie pathologique. Thérapeutique cardio-vasculaire. - Le numéro. 2 fr. Sommaire du Nº d'août 1917 : LUTEMBACHER, Endocar-

dite subaigue et endartérite pulmonaire chez les cardiaques. — Revue analytique. — Aorte. Artères péri-phériques. Pression artérielle. — Le numéro . . . . 2 fr. Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale :

Sommaire du Nº de juillet 1917: GOUGEROY, La lutte

antivénérienne. Lutte contre les dangers de la prostitution. Éducation du public. Mesures prophylactiques. - CHAVIGNY, De l'indentification des individus particulièrement en temps de guerre. - BRIAU, Histoire sanitaire du Creusot depuis la mobilisation. Comment la ville s'est défendue contre de multiples dangers de contagion. — Mutilés de la guerre victimes d'accidents du travail. - Revue des journaux. - Le Sommaire du Nº d'août 1917 : BARGERON, L'hygiène dans

la reconstruction des usines après la guerre. Les poussières inertes. - Francis BUSSIÈRE. Vers les œuvres de demain: Comment organiser l'enseignement de la puériculture. - Contrôle de l'épuration des eaux par javellisation, après élimination du chlore actif par l'hyposulfite de soude. - Revue des journaux. -

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Exploration radiologique des voies urinaires, par le DF Arcelles, chef de service de radiologie aux höjbtaux de Lyon. 1 vol. in-8, de 1575 pages, aver 123 figures et 6 planches, 6 fr. (Masson et C\*, éditeurs à Paris). L'itilisation de la radiologie en urologie a marqué un progrès considérable.

Le diagnostic est ici moins facile, en effet, que lorsqu'il s'agit d'une fracture on d'une luxation que révèle en quelques secondes, sur l'écran, le passage du courant. Rechercher un calcul urinaire, situer l'exacte position d'un rein, sont des opérations délicates où l'on risque de commettre aisément les erreurs les plus préjudiciables.

Il importe donc de suivre une méthode des plus précises, qui ne peut se contenter d'appareils de fortune, más qui exige une installation disposés spécialement dans ce but et dont le Dr Arcelin décrit successivement chacun des éléments : appareils producteurs du courant, ampoules, écrans, plaques, etc.

Pratique courante de chirurgie de guerre, par E. Marquis, chirurgien-chef de l'auto-chir. 22. In-8°, 76 figures, 7 francs (A. Maloine et fils).

Ce volume passe en revue la chirurgie courante aux armées. Au début, nots voyons figurés ces nouveaux engins dont l'utilisation intensive crée de nombreuses biessures. Puis le traitement général des plaies de gruire y est exposé. Les plaies du crâne, les plaies de poitrine, les plaies de l'abdomen sont successivement étudiées, au point de vue clinique et thérapeutique. Pour les fractures comme pour les lésions articulaires, sont exposées les méthodes nouvelles, qui en ont transformé l'évolution. Les lésions séches des vaisseaux, les hématomes anévyrsmanx sout décrits avec des selémas permettant de se remémorer rapidement la topographie des vaisseaux. Une tétude des différentes formes de la gangrèue

gazeuse, puis du traitement du tétauos, complète l'ensemble.

Plaies pénétrantes du crane par projectiles de guerre, par E. Velter, ancicn interne des hôpitaux de Paris. 1 vol. in-8 de 307 pages avec figures uoires et coloriées (A. Maloine et fils, à Paris).

Ce recueil d'observations, illustré de nombreuses figures, est une bonue contribution à la chirurgie de guerre du crâne. C'est le résultat d'une anuée de pratique dans un hôpital de premier échelon. L'auteur a spécialement insisté sur les symptômes nerveux et les troubles oculaires précoces ou tardifs qu'il a constatés.

Notes du Military Orthopaedics, par le colouel ROBERT JONES, avec figures (Cassell et Cie, London).

Sous ce titre, le colonel Robert Jones, qui est l'inspecteur du Service orthopédique de l'armée auglaise, public en un élégant volume illustré une seire de notions d'orthopédie qui rendront le plus grand service à ceux qui soignent les soldats. La compétence de l'auteur, as précision, le soute d'illustrer son texte de figures claires, lui unt permis de condenser en une put plus de 100 pages un véritable traité d'orthopédie pour les difformités les plus usuelles.

L'étamération des chapitres rend un compte exact de l'importance de l'ouvrage; l'esticions d'élection pour les ankyloses qui succèdent aux blessures articulaires de guerre. — Suture des nerfs et méthodes alternatives de traitement par la transplantation tendinense. — Le pied des soldats et le traitement des difformités communes du pied. — Prateures mai consolidées et non consolidées. — Transplantation osseuse et quelques emplois de la grefic osseuse. — L'ésions traumatiques du genou. — Traitement mécanique des fractures dans les conditions né querre.

#### **OUVRAGES REÇUS AU BUREAU DU JOURNAL**

The thyroid gland in health and disease, par R. Mc. Carrison, lauréat de l'Académie de médecine de Paris 1 vol. in-8 de 286 pages avec 82 figures cartonné: 18 fr. 50 (Librairie Baillière, Tindall and Cox, à Londres).

La meningitis tuberculosa en el lactante, par le Dr C. Perrort, assistant de la Clinique infantile de Buenos-Aires. In-8, 15 pages, 1 fr. (Libreria Las Ciencias. à Buenos-Aires).

Toxin and antitoxin of and protective incontation against Bacillus Welchii par Carron, G. Bull, et J.-W. Pritchert. Baltimore, gr. in-8, 20 pages, 1 fr. Ad Augusto Bonone, nel suo XXV anno di insegnamente. Turin, in-4, 360 pages, 8 fr.

La fatalité de la guerre, scènes et propos du front, par le Dr Émile-François Julia. 1 vol. iu-18, 4 fr. (Librairie Perrin et Cie).

La radioactivité et les principaux corps radioactifs, par A. Muguer. 1 vol. in-18 avec 48 figures et 4 planches coloriées, 5 fr. 50 (Librairie A. Doin et fils).

Les états psychasthéniques frustes et la guerre, par le D' Cordier. Lyon, in 3, 124 pages, 4 fr. Les grands types cliniques de psychonévroses de

guerre, par le professeur GRASSET. Montpellier, iu-8, 20 pages, 1 fr.

Peut-on guérir la tuberoulose? par e Dr F. CEVEY (de Láusanne). 1 vol. in-18 de 254 pages, 4 fr. (Librairic J. B. Baillière et fils). Maladies blennorragiques des voies génito-urinaires, par le Dr A. RENAUT, médeciu honoraire de l'hôpital Cochin-Ricord. 1 vol. in-8 de 262 pages, cartouné, 4 fr. (Librairie Vigot trères).

Les ventricules latéraux dans la méningite cérébro-spinale de l'adulle, par le D' CAUSSADE, ancien interne lauréat des hôpitaux de Nancy. Gr. in-8, de 187 pages avec planches, 6 fr. (Librairie J.-B. Baillière et fils).

De l'aptitude à l'aviation et le syndrome mal des aviateurs, par le D' Ferre, ancien interne lauréat des hôpitaux de Nancy 1 vol. gr. in-8 de 200 pages avec planches, 9 fr. (Librairie J.-B. Baillière et fils).

La médication leucogène dans les maladies infectieuses, par le Dr G. AUDAIN, ancien interne des hôpitaux de Paris. Gr. in-8, 192 pages (Librairie Maloine).

Les acquisitions récentes de la symptomatologie des sciatiques médicales, par le Dr P. AULAGNIER. In 8, 47 pages, 2 fr.

Sérothérapie et lymphothérapie, par le D. Dez-Warte. In-8, 11 pages, 1 fr.

Les maladies vénériennes, par le Dr Léou BIZARD. 1 vol. in-18 (Librairie Maloine).

La localisation des corps étrangers, par le D' HEN-RARD. In-8, 15 pages avec figures, 1 fr. (Librairie *f.-B.* Baillière et fils).

#### VARIÉTÉS

#### THÉORIES ET CONCEPTIONS ANCIENNES! L'une règle générale, disons bien haut que les exceptions at d'une trop grande rareté pour ne pas infirmer ces SUR LA RAGE

par le Dr A. SATRE (de Grenoble).

L'effrayante maladie qu'est la rage a toujours frappe très vivement l'imagination de nos aïeux, qui édifférent à son sujet les fables les plus invraisemblables.

Nous en avons recueilli un certain nombre qui sont peu connues et méritent d'être relatées pour leur ori-

ginalité. C'est ainsi qu'une ancienne théorie, qui, est-il besoin de le dire? ne s'appuie sur aveune base solide, faisait jouer à la terreur un rôle prédominant, presque exclusif,

dans la production et l'évolution de la rage, Elle tombe devant les chiffres suivants, empreutés à nne statistique :

| 450 victimes se rangeaient, sous le rapport | de l'âge |
|---------------------------------------------|----------|
| Au-dessous de 5 ans                         | 26 _     |
| De 5 à 15 ans                               | 95       |
| De 16 à 20 ans,                             | 40       |
| De 21 à 30 ans                              | 61       |
| De 31 à 60 ans                              | 189      |
| De 61 à 96 ans                              | . 39     |
|                                             | 450      |

L'heureuse insouciance de lenr âge n'assure donc pas aux enfants le privilège de l'immunité,

A un autre point de vue, on sait qu'nue morsure étant st bie, les chances favorables deviennent très grandes, lorsque deux mois se sont écoulés. Au delà de trois mois. l'immunité complète est tenue pour extrêmement prohable

Sans affirmer que ce dernier point soit établi comme

faroires plus que douteuses, accréditées et perpétuées la mémoire du peuple, de personnes mordues eliez estaelles la rage aurait éclaté au bout de plusieurs auties, de vingt aus et plus, et même qu'aucune de ces traditions ne repose sur des faits éclairés par une critique sévère, ni sur des témoignages irrécesables. A mesure donc que les jours s'écoulent, le calme doit renaître dans l'âme des blessés de la rage, et, l'année écoulée, toute crainte peut être à jamais bannie.

Les anciens avaient compris que le meilleur moyen de prévenir le développement de la rage était de supprimer les conditions qui président à son évolution. Ces conditions, malhenreusement, leur étaient inconnues. La faim, la soif, la colère, la captivité, l'isolement à certaines époques, successivement invoqués comme causes, an moins occasionnelles, de la rage, y demeurent évidemment étraugers.

La rage est loin d'être, comme on l'a dit, inconnne à Constantinople et en Égypte, où les chiens vivent et voguent en pleine liberté.

Une seule condition, connue depuis des siècles, est mise hors de doute, à savoir qu'une haute température en favorise la naissance spontanée et l'éclosion,

Selon un s'avant russe, Marochetti (1878), le virus, après avoir été absorbé dans les blessures, passait dans le torrent circulatoire; puis il se concentrait sous la langue, où l'on voyait s'élever sur chaque côté du frein, du troisième au neuvième jour, de petites pustules ou vésicules, appelées lysses, dans lesquelles il se trouverait

«Si, à cette époque, disait Marochetti, on enlève ces petites vessies et que l'on cautérisc ensuite avec soin les



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans L'adjuvant le plus sûr des cures prescierose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

de dechloruration, le remede le plus heroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaitre les cedemes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'as thritisme et de ses manifesta tions: jugule les crises, enrave la diathèse urique, solubili les acides urinaires

DOSES: 2 à 4 cachots par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

4. rue du Roi-de-Sicile

### VARIÉTÉS (Suite)

plaies résultant de l'excision, les progrès ultérieurs du mal sont arrêtés, et la santé reste intacte; si, au contraire, on les abandonne, le virus est absorbé au bout de vingtquatre heures.

Les faits n'ont pas confirmé les espérances données par le médecin russe. En réalité, ces vésicules sous-linguales, quand elles existent, ne sécrètent pas le virus, et le liquide qu'elles recèlent n'est pas apte à inoculer la rage. L'expérience en a été faite et a répondu négative-

Je trouve dans un poème latin du xviº siècle un curieux passage, qui n'est pas sans avoir quelque analogie avcc la doctrine assez récente de Marochetti. Je le traduis fidèlement de l'Art d'élever les chiens de chasse et de traiter leurs maladies, de Térôme Fracastor (Alcon sive de cura canum venaticorum), in fine :

Sois alerte, et surtout arme-toi de courage, Si l'un d'eux, rendu fou par un excès de rage, Sur les passants se jette, écumant, ahuri, Et ne reconnaît plus la main qui l'a nourri. Tandis que, prévenant la terrible morsure, Une chaîne au chenil l'arrête et te rassure, Mêle à l'huile de lin, qui rendra trouble l'eau Que puisera ta main au cours d'un clair ruisseau, L'astringente liqueur de la rose sauvage. On prétend que le chien, calmé par ce breuvage, Cesse de s'épuiser en élans furieux Et que son doux regard reparaît dans ses yeux. D'autres disent qu'il faut à la graine vicillie Incorporer la figue au fond des bois cueillie. D'autres vantent le lierre aux flexibles ramcaux, Dans l'eau le font tremper, et sur d'ardents fourneaux Veulent que le liquide aux deux tiers s'évapore ; Bu tiède, affirment-ils, dès la première aurore, Du chien qui se réveille il calme la furcur, Le plus sûr est de craindre une imprudente erreur, De se saisir du fer et, dès son origine, D'attaquer hardiment le mal dans sa racine Au point où le palais à la langue est uni, Près du gosier, un ver, semblable à l'or bruni,

Se cache; c'est par lui que la rage s'allume, Par lui que coule à flots la virulente écume. Ou'un coup audacieux l'en arrache, avec lui L'aiguillon du mal tombe, et tout danger a fui. A ces premiers conseils d'autres conseils peut-être Un jour... Mais le soleil est près de disparaître ; Le temps presse, il nous faut, vers notre toit lointain D'une chasse abondante emporter le butin. La lune, de la nuit éclaircissant les ombres. Autour de nous bientôt rendra les bois moins sombres ; Déjà Corydallus quitte les bords de l'eau Et de roseaux coupés dépose un lourd fardeau.

Ce n'est là sans doute qu'une fiction poétique, car je n'ai pas trouvé trace de ce ver contaminateur (ver au xviº siècle, microbe au xxº) dans le traité en prose de l'auteur : Sur les maladies contagieuses, ni au chapitre X ; De rabie, ni au chapitre IX : De curatione rabidorum.

Avant de terminer, je crois ne pas devoir passer sous silence certaine omelette mystérieuse et fantastique dont une foule de détenteurs, vers le milieu du siècle précédent, possédaient le secret, la vantant comme un remède infaillible, soit pour prévenir, soit pour guérir la rage, et l'imposant trop souvent à l'insatiable crédulité du peuple, toujours prêt à mordre à l'appât du merveilleux et de l'inconnu.

En 1852, époque où les cas d'hydrophobie s'étaient multipliés en France dans des proportions alarmantes, la plupart des détenteurs, mus par un généreux sentiment d'humanité ou par l'espoir de quelque récompense, envoyèrent au ministre la recette de l'incomparable spécifique. Quel en était le principe actif? Des écuilles d'huître. La lumière fut faite (1).

Nous reviendrons sans doute quelque jour sur les miracles attribués dans la cure de la rage à la châsse de saint Hubert.

(1). Voyez Bouchardat, Rapport à l'Académie de médecine sur divers remèdes proposés pour prévenir ou pour combattre la rage (Bulletin de l'Académie de médecine, 1852, t. XVIII, p. 11).

## DIGITALINE

Académie de Médecine de Paris Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

**EOLUTION** au millième GRANULES BLANCS au 1/4 do : GRANULES ROSES au 1/10° de milligr AMPOULES au 1/4 de millige AMPOULES au t/10° de miligr 49, Boul, Port-Royal, Paris

## NATIVEL

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Duspensie, Entérite Nephro-Sclerose, Goutte Saturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** 

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air & de Sôleil & de Régimes

Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIOUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

## Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

■ TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

Cures d'eau dialutée "

TOUTES PHARMACIES **ENVOI GRATUIT** de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

## Dialyl

Cures d'eau dialolés '

TOUTES PHARMACIES

#### NÉCROLOGIE

E. DELENS (1840-1917)

Nons avons le regret d'apprendre la mort de mon ancien maître le Dr E. Delens, chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris, professent agrégé à la Faculté de médecine, qui vient de s'éteindre à Versailles, dans sa soixantedix-hnitième année.

Après de brillants concours, nommé successivement aide d'anatomie, prosecteur, chirurgien des hôpitaux et professeur agrégé à la Paeulté de médecine, le Dr Delens renonça de bonne heure à la earrière chirurgicale proprement dite pour se consacrer entièrement à l'ophtalmologie. Deux des salles du service de mon vénéré maître Panas, à l'hôpital Lariboisière, réservées insone-là à l'ophtalmologie, furent en 1884 transformées en un ser-

vice antonome dont Delens prit la direction. Il y resta jusqu'à sa mise à la retraite en 1903.

C'est dans cette période qu'il publia sa monographie dn Traité de chirnrgie de Duplay et Reclns, véritable précis de pathologie oenlaire, qui vit une deuxième édi-

Esseutiellement simple et modeste, se teuant en dehors des discussions scientifiques, d'une haute conscience et d'une probité absolne, Delens était très attaché à ses devoirs hospitaliers qu'il remplissait avec nne grande exactitude, Pendant tonte l'année 1896-1897 où il m'a été donné d'être son interne, j'ai pu apprécier son aménité et sa courtoisie parfaites. Il laissera le souvenir d'un homme de bien et sa perte sera unanimement ressentie F. TERRIEN. par ses élèves et tous ses amis.

#### NOUVELLES

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

PÉRÉ (Jean-Baptiste), médecin-major (active) de 2º classe au 18º bataillon de chassenrs : au front debuis le début de la campagne, a fait preuve en toutes circonstances d'une activité, d'un dévouement et d'une bravoure remarquables. S'est particulièrement distingué dans les combats d'avril et mai 1917, parcourant sans cesse un secteur violemment bombardé et y dirigeant très habilement l'évacuation des blessés. Une blessure. Trois citations.

Hamelin (Philippe), médeciu aide-major de 2º classe à titre temporaire (territorial) au 154º rég. d'infanterie : médecin d'un zèle, d'un dévouement et d'un courage remarquables, dont il a donné les plus belles preuves dans les combats du 16 au 25 avril 1917. A été grièvement blessé, à son poste, le 25 avril,

ALLARD (Emile), suédecin aide-major de 2º classe au 3º bataillon dn 121º rég. d'infanterie : médecin aide-major d'un grand courage et d'un absolu dévouement, s'est toujours distingué par son sang-froid et son abnégation. A été très prièvement blessé, à Malancourt, le 22 mars 1916.

Est nommé chevalier de la Légion d'honneur :

BLANC (Henri-Louis-Joseph), médecin civil à titre béuévole à l'hôpital complémentaire V. G. 3. Titres exceptionnels : chirurgien distingué. Dégagé de toutes obligations militaires, a donné, depuis le début de la guerre, sans

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique Anorexie. Troubles digestifs.

Adynamie, Neurasthênie. Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Liquide : 1 on 2 cuillerées à sonpe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

## CFLESTIN

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France): 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. -- Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance ni d'Accidents d'Iodisme

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIOUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicylé, S. à l'thullyol, S. Suflureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE, VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

BLESSÉS

BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

### BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-I

IODO-BROMO-CHI ORUBĖ Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IVº).

Bain de Mer chaud, chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

RÉGIMES LACTÉS ""

NORMAL # VIVANT des vaches laitières sélectionnées et alimentées rationnellament INAS, de versailles 🦇 Fournisseur des Hôpitaux de Paris.

AU LAIT NORMAL

Préparés au Laboratoire de Galactologie appliquée du Lacterium MAIGRE LINAS Téléphone : 749-37 Notice et échantillons sur demande

Livraisons et Bureaux à PARIS, 46, Avenue de Ségur

RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

Pilules Thiosinnaminéthyliodide C6 S Az2 H13 I

TOUTES INDICATIONS DE L'IODE ET DE LA THIOSINNAMINE TABÈS, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Affections GANGLIONNAIRES, SCROFULE, etc. Littérature et Échantillons: A. COGNET & C., 43, Rue de Saintonge, PARIS



### NTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



### **OPOTHÉRAPIE** RAITS TOTAUX ENTAUXORGANES FRAIS **DESSIGNATION RAPIDE** NI AUTOLYSE VERS 0 9 NI CHALEUR DANS LE PILULES GASTRIQUE, ENTÉRIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRETHYROÏDIEN

RÉNAL SURRÉNAL et



### Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

## SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

## BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'adea de Combinion Mille-l'échoique de l'éte et lét et et l'été

erte en 1902 par M. Maurice ROBIN, i sules des Communication de l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se domant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromlydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE,

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation . GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttee..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables | 20 0 3 cc. toutes les 24 houres. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semmines. ...

40 Gouttes correspondent comme offer their parties at figurame de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

MAIAPERT (Henri-Paulin-Prosper), médectiv-major de 2º classe, médectiv-chef de l'ambulance chirurgicale automobile nº 14; chirurgieu de grande valeuv. Très belle attitude à Wiencourt pendant le bombardement des 17; 18 et 20 avoit, 2, 4, 5, 6, 7 et 11 septembre 1916. A réconforte les blessis par son cournegeux entrain et a fait preuve de qualités d'organisateur comme chef de service de l'ambulance autochirurgicale nº 7.

DESPRIMONY (Aimé), médecin auxiliaire au 89° rég. d'infinatreis in mobile d'entrain, de bravoure et de dévoument, Pendaut les attaques de juin 1015, s'est porté à plusieurs, rerepréses entre les deux liques, molgré une vive lus situltade, pour prodiquer ses soirs aux blessés vestés sur place. Les 15, 16 et 17 juillet 1015, sous un bonbardement d'une extrème violence, a parcourur constammant la première lique baur donner des soirs immédiate aux blessés.

FULCONIS (Ulysse-Victor), inélectin-major de 1º classe at 43 rég. ("Intanterie coloniale : officier d'un dévoument remarquable, ayant le plus grand song-froit et la plus grande brawoure. Le 20 août 1914, à la bataille de Morkunge, a songiel les blossés de quadre régiments sous le le voisent de l'artilleire lourde ennemie. Le soir veun, quoique eyant l'artilleire lourde ennemie. Le soir veun, quoique eyant sous les moyens de se retirer, faile prisonnier avec des blossés, a su les protéger de toute britafilé par son calme et son sangiroid et los a soipres avec le plus grand dévoument an cours des dis-sept jours pendant lesquels il jut gardé par les Allemands.

CARLIER, médecin principal de 1º classe, chef du service de santé d'un corps d'armée: s'est dépensé sans compler dans l'accomplissement de sa táche jusqu'à l'extrème l'inité de ses forces. S'est particulièrement signalé au cours des attaques des 13 et 14 juillet 1915 en Argonne, en dirigeant lui-même, sons un feu des plus violents, l'organisation des

secours et le service des évacuations. Mort des suites d'une maladie contractée au front.

AUMOUSSIAU (Léon-Clément-André), néclecin aidemidace na des au 31º rég. d'infanterie, 3º bataillon: midace na die-major de 3º classe de véserve. Présent depais le début de la campagne. N'a cessé de montrer le plus pur dévouement, la plus grande énergie et la plus grande bravoure. Par son action personnelle et son ascendant sur les hommes, contribue à maintaint très éleur le moral de la troupe. Pendant la bataille du 16-18 auril 1917, a personne saus cesse le chemp de bataille du 16-18 auril 1917, a personne et le tir des mitruilleuses, allant jusqu'aux postes les plus aunacie scaller le courage et l'ardeur des homines et panser les blessés. Dépt tots fois cité.

BARONCIGLI (Georges-Louis-Joseph), médecia aidmajor de 1º desse de l'artilléré e la ... de cavalèrie (54º règ. d'artillerio): médecin d'un dénoment-absolu. Projessionnel de la bravour. Fail d'admiration de ses camarades et des hommes du groupe de l'artillerie de la... Sériessement blessé, le 12 artil 1017, en assurant son service sur les positions de batterie sous un violent bombardement qui y causait des rouves.

SAUDEMON (Charles), médecin aide-major de 2º classe, chef du service médical du 2º groupe du 3º R. A. P. i. prodigue, en toutes occasions, ses soins les plus devoués aux blessés. Dans les nombreuses cérconstantes où le groupe de des vicitimes, it à pas attendu qu'o niu al popre les blessés au poste de secours ; sans souci du danger, est allé les chercher sous le boubardement.

KLINGEVIEL (Jean-Hugo), médecin aide-major au 4º rég. d'infanterie, 2º bataillon: d'une froide bravoure, s'est prodigué au cours de l'attaque du 16 avril 1917, marchant avec les premières vagues d'assant, soignant et réconfortant

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurusthenie: Hysté, le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Ashème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

PRODUITS DE RÉGIME

### CH. HEUDEBERT Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cults et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine). Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>lis</sup>, RUE ABEL — PARIS

Tél. Roq. 41-85

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

les blessés, donnant à tous l'exemple de ses belles vertus militaires. Grièvement blessé sur la position conquise.

THIRRAY (Henri-Alfred-Joseph), médecin auxiliatre au noi rég, d'artillerie lourde, 3º groupe : médecin auxiliatre d'une bravoure exceptionnelle. S'est porté avec le plus grand courage et un mépris absolu du danger, sous un jeu violent d'obus explosis et etoujeuse, pour prodiquer aes soins éclairés aux 'blessés et coopèrer personnellement de un transport au poste de secours. Est mort intoxiqué.

JAOUNE (Alexandre), médecin aide-major du 24º rég. d'infanterie coloniale: le 9 mars, pendant l'exécution d'un coup de main, s'est prodiqué avec le plus grand suépris du danger 3018 un hombardement violent pour passer les blessés tombs dans les positions allemandes et entre les ligues. Ayant del projet à terre par un obus tombé à quelques pas de lui, s'est relevé au remaifester aucune émotion; est retourné immédiatement dans la position emenie pour évacuer un nouveau blessé et est rentré le dernier dans la tranchée, su mission terminie.

POLIARD (John), médechi du service de la colonié de la Nigéria anglaise : pendant sir mois de campagne an La Nigéria anglaise : pendant sir mois de campagne (an Cameronn Nord sur sa demanda et ause l'assentiment de se chety, a tét algiéré du service médétad de la colonne française du Cameroun Nord, prodiguant ses soins auxe un détouement about à nos madades et à nos boste ave sur que malade lui-même, est resté à con poste et a assuré sou service jusqué à la fin des péribles opérations contre Garun.

A remplacé pendant deux mois le médecin militaire de la comme, afité.

VIII,ARD (Paul-Yves-Marie), médeclin-major de 2° cl. au 088° rég. d'infanterie : médecin-major de haute un 088° rég. d'infanterie : médecin-major de haute valeur, Au cours des récents combats sur la Somme, dans la wuil du 7 au 8 novembre 1916, a fait preuné de remarquables qualités de brauoure et de sans-proid, reconnaissaut es sécteur jusque en première lique sous les tres de barrage et les faux de mitrailleness, y installant au minus des nécestisés de las istancian des réalis pour l'évacuation des blessés et un poste de secours éventuel pour leur donner les première soisse.

Degrenne (Albert-Pierre), médeein-major de 2º classe (territoriale) du 5º rég. d'infanterie : médecin chef de service d'un courage et d'un dévouement professionnel remarquables. A été blessé, le 20 piullet, en organisant un poité de secours dans le secteur. Blessé de nouveau grévement le 21 décembre, en allant organiser en première fique, sous un bombardement des plus voidents, la retève des blessés. Deux blessures. Une citation à l'ordre de la division d'injenterie.

ABEILLIE (Marie), médecin aide-major de 2º classe à la compagnie 32f du 32º batallion du génie : médecin aide-major tout à fuir tremarquable. A fait preuse, le 17 février 1017, d'un dévouement au-dessus de jout éloge en se dépensut sens compter pour donner lui-nuême ses soins les plus éclairés à des blessés alms des circonstances particulièrement difficiles et dangereuses. S'est déjà distingué dans des opérations autrieures.

Cubutt, (Ernest), médecin aide-major du 2º rég. de marche de zouaves : médecin aide-major de la plus gronde bravoure. Predami les combats du 15 décembre 1916 et avant de D..., a suivi pas à pas la progression des batallious de 'Assaut, Installe le soir même, en fin de comba, au ravin de l'H..., a organisé d'une façon méthodique et parfaite l'évacuation des blessés. Pendant les journées des 16 et 17 décembre, s'est porté jusqu'à nos positions avanteés, assurant ainsi l'évacuation de nos blessés sur tout le terrain conquist, Didi cité à l'order au cours de la campagne.

Iction (Henri-Jean-Charles), médecin aide-major de 2e classe, an 1eg. d'infanterie coloniale (Marcot: pendant l'attaque du 15 décembre 1916, parvenu à L..., avec les vagues d'assaul, y a installé son poste de secourie, 5'y est manienen, jusqu'à la relève de sou unité, sous les plus violents bombardements, se prodiguent avec un devouement sans bornes cuprès des blessés. A deja fait preuse, en maintes circonstances, d'un très grand courage et d'un saug-foid remarquables.

Picuos (Pierre), médecin-major de 2º classe au 3º rég. d'infanterie coloniale: durant les opérations des 9 et 10 décembre 1916, dans les conditions les plus difficiles et sous un violent bombardement, a su assurer le service de relèves et d'évocation des blessée, en payent largement de sa pérsonne et en domant le plus bel exemple d'exprit de scrifice et de dévocament.

## URASEPTINE ROGIER

### MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE
agréable au goût – bien toléré
Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Boutoille de 600 cm² - 4 Grands.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



et entièrement assimilable

Puissants modificateurs du Terrain

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE-CACHETS-GRANULE DOSES : Une mesure, un cachet une cuillère à calè de granule au milieu de chaque repas

Laboratoires
ALBERT BUISSON
15. Avenue de Tourville , PARIS

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

### Par le

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS (en Mai 1917)

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimês 4 fr. 50

aboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne,

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique et Biliaire Glycérine Boldo Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \* Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEPATIE HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE SCROFULE et TUBERCULOSE
justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTIBATION + HÉMORROIDES + PITUITE
MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE
NÈVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS PALMA

TOXEMIE GRAPJOIQUE

FIÈVRE TYPHOIDE

#FAITUS et CIRRHOES: 1914

FIÈVRE TYPHOIDE

#FAITUS et CIRRHOES: 1909

#FAITUS et CI

Prix du FLACON : 6 fr.

dans tentes les Pharmacies MÉD. D'OR GAND 1913

instituée par le D' Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par sureroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable,

Cette médication essentiellement elinique,

non toxique, bien tolérée, légérement amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combination directe et authèrement stable de l'Iode avec la Poptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.

[Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Arterio-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Doses Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confonare L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:
LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

### Granules de Catillon

C'est avec ces granules qu'ent été faites les observations discutées à l'Académie en 1889; elles prouvent que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTDLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, EDÈMIES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFARTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, — innocuité, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on peut en faire un usage continu. En ces urgent, on peut donner 8, 12, 16 granules pour forcer la diurèse,

**GRANULES** DE CATILLON 0,0001

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATELLO Briz de l'Academie de Midecine pour "Etrophantus at Strophantine", Medaille d'Er Exper, univ. 1900, 

Ampoules : 0,0001

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires, en cas urgent



### PRÉCIS

## BACTÉRIOLOGIE

PAR LES DOCTEURS

DOPTER

SACQUÉPÉE

20 fr.

1914, I volume in-8 de 938 pages avec 323 figures notres et coloriées, cartonné . . . . . . . .

BIBLIOTHÈOUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE

Publiée sous la direction de A. GILBERT et L. FOURNIER

Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

### CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires

Troubles hépatiques et biliaires

ménager son temps, tout son concours pour le traitement des blessés. A été atteint, au cours d'une obération chivurgicale. d'une piqure anatomique ayant entraîné une septicimie grave mettant ses jours en danger.

Médaille militaire. - LECHOISNE (Jules-Auguste-Marie), dit Bernardin, médecin auxiliaire (réserve) à la 9º compagnie du 170º rég. d'infanterie : modèle de dévouement et de bravoure : s'est brillamment conduit dans tous les combats où le régiment a été engagé : deux fois blessé, a refusé d'être évacué. A fait preuve à nouveau de belles qualités de courage et de sang-froid lors de l'attaque du 4 mai 1917. Trois fois cité à l'ordre.

Szczypiorski (Elisée-Antoine-Henri), médecin auxiliaire (active) an 214º rég. d'infanterie: modèle.de dévouement et de bravoure. S'est distingué en maintes circonstances, et particulièrement le 21 mai 1917, en se portant à deux reprises, en plein jour, sur un terrain découvert et à 150 mètres des réseaux ennemis, pour relever les corps de deux hommes du régiment qu'il a ramenés dans nos lignes au prix d'efforts inouis. Trois fois cité à l'ordre.

DE MOINDREY (Joseph), médecin auxiliaire (active) au 1er bataillon du 44e rég. d'infanterie : médecin auxiliaire qui a fait breuve, en toutes circonstances, de dévouement, de zèle et d'abnégation, en prodiguant ses soins aux blessés, sans souci des fatigues et des dangers. A été très grièvement blessé, le 21 mai, en assurant son service sous un violent bombardement.

Les médecins et la carte de charbon. - Le conseil d'administration du syndicat des médecins de la Seine vient d'adresser au préfet de la Seine une lettre où il appelle son attention sur la situation qui est faite aux médeeins par l'institution de la carte de charbon. Il lui soumet les observations que voiei :

« La carte de charbon devant être mise en service à partir du 1er septembre, il serait nécessaire que la situation du corps médical fût éclaireie.

« Il a été enteudu, dans les pourparlers qui ont précédé la création de la carte, que les professions libérales jouiraient d'un traitement de faveur, étant donné que les avocats, médecins, etc. sont obligés d'avoir une pièce pour faire attendre leur clientèle et une pièce pour la recevoir.

« On peut estimer qu'en moyenne ce chauffage exigerait quatre henres par jour, soit, en supprimant les dimanches, 4 × 2 × 27 == 216 heures de chauffage par mois qui devraient être ajoutées à la carte nonnale de chaeun. "

« Le corps médical parisien, ne dépendant point de la chambre de commerce, se voit forcé de recourir à votre haute autorité pour obtenir ce à quoi il a droit : nous sommes d'ailleurs persuadés qu'il suffira d'attirer votre bienveillance sur les nécessités de la profession pour que nous obtenions satisfaction. \*

Le couseil d'administration du syndicat des médecins de la Seine a fait en même temps part de sa réclamation à M. Loucheur, sous-seerétaire d'Etat aux fabrications de guerre, chargé du service du ravitaillement de la populatiou eu charbon.

Une victime des rayons X. - La liste des médeeins et des infirmières héroïques est longue, et les actes de dévoue-



### IOSOR BOL (Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction

Service de Santé. ..... le 13/11 1917. Monsieur SANTONI.

J'ai l'honneur de vous acenser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits n'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie de guérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confralernelles salutations. Signé: D<sup>\*</sup> F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI, J'al très bien reçu les échanlillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez en l'amàbilité de m'envoyer et je vous remercie beauconp. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meillenrs senliments. Signé : D. C., Médecin-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P......

..... d'Artillerie ..... Bat. S. P. . . . . . , le 23 mars 1917.

Monsieur SANTONI. l'ai bien reçu votre colis arrivé en bon étal; et j'ai déja employé votre produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîle-souffiet est très INGENIEUSE et très PRATIQUE. Quand ma provision sera oma l'emisse, je vous en demanderai d'aufre. Recevez, Monsieur, avec mes remereiements, l'assurance de mes næilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spécialisés

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº) 

ment médical ne se comptent plus. La pladange des radiologues victimes des rayons qu'ils emploient, et qui sont à la fois salutaires et mentriers, a payé un large tribut à la maladie et à la mort. La science radiologione vient d'eurogistrer une non-

La science radiologique vient d'euregistrer une nonvelle victime des rayons X. M. Vaillant, chef du service de radiologie de l'hôpital Laribosisère, vient en effet de subir l'amputation de l'avant-bras gauche, mortifié et agnagrené par le maniement des rayons Rentgen. Depnis plus de vingt aus que le savant radiologue emploic es rayons, il a en de nombreux accidents. C'est ainsi qu'on dut lui amputer, il y a quelques aunées, d'abord un, puis denx doigts de la main gauche et un doigt de la main droite. Malgré les précautions prises contre ces funestes radiations, malgré les écrans, les gauts et les tabliers en plomb, le mai ne fit oue s'agraraver.

Le D' Cunéo, qui avait opéré M. Vaillant avant la gnerre, a jugé qu'une nouvelle intervention chiragicale était nécessaire. M. Vaillant s'est done rendu à l'hôpital de Châlons-sur-Marne oò se trouve le D' Cunéo et a suisi l'amputation de l'avant-bras. Le savant radiologne ue quittera cependant point son service de radiologie de l'hôpital Laribosière.

Bureau d'hygiène du Havrz. — M. le D' Rulot, inspecteur du service de santé et de l'hygiène publique en Belgique, est attaché au bureau d'hygiène du Havre. Service de santé. — Sont nommés:

Au grade de médeciu aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire); M. BOCAGE (Audré-Edmoud-Marie). 4º section d'infirmlers militaires; M. BRUNON (ROger), 4º rég. d'artillerie (dépôt); M. COUCOUREUX (René-Paul-Lucien), 10º section d'infirmlers militaires; M. CAL-LOIS (Jean-Pélix), 22º section d'infirmlers militaires; M. JACOB (Ennes-Frauçois-Riteme), hôphtat temporaire nº 19 à Épinal; M. LAIMMER (Marie-Marcel-Georges), 8º rég. d'artillerie lounde (dépôt); M. LOREXT (Jean-Joseph), 14º section d'infirmlers militaires; M. PRÉVOT (Panl-Edmond), 23º section d'infirmiers militaires; M. REMOU, (François-Marie-Antione), 14º section d'infirmiers militaires; M. QUERET (Marcel-Jeanvier-Paul-Marie), sons-section d'infirmiers militaires; M. QUERET (Marcel-Jeanvier-Paul-Marie), sons-section a'infirmiers militaires; M. PRÉVOT (Marcel-Jeanvier-Paul-Marie), sons-section a'infirmier militaires; M. PRÉVOT (Marcel-Jeanvier-Paul-Marcel-Jeanvier-Paul-Marcel-Jeanvier-Paul-Marcel-Jeanvier-

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire), les médecius auxiliaires : M. HARDOUIN (René-Marie-Joseph), 7º section d'infirmiers militaires ; M. Massiniss (Prançois), 18º section d'infirmiers militaires.

Au grade de médecin side-major de ve classe de réserve de titre temporitre), les médecins auxiliaires : M. CAPOU-LADE (Jean), infirmerie-ambulance de Mahiridja (Marco); M. FALVELEY (Jean-Joseph), infirmerie de poste de Marimprey (Marco); M. SOUPLEY (Henri-Paul-Léon), infirmerie-ambulance d'Elborod (Marco); M. PAUTY (Pietre), infirmerie-ambulance d'El-Borod (Marco); M. REMOUT (Jean-Marins-François), infirmerie-ambulance d'Ait-Lias (Marco); M. LAURESS (Léon-Louis), infirmerie de poste de Martimprey (Marco); M. COURDIS (Louis-Heuri-Jules), infirmerie-ambulance d'El-Rich (Marco); M. AUD-MOY (François-Marie-Engéno), R. P. S. d'une armée;



#### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES TÉLÉPHONE 114 MONTCOURT TÉLÉPHONE 114 49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Autres préparations Extrait de bile Extrait rénal Corps thyroïde Poudre ovarienne MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Myxædème, Obésité Aménorrhée Extrait Coliques hépatiques Insuffisance rénaie Arrêt de Croissance Dysménorrhée Muscle lisse Lithlase Albaîninurie Fibromes Ménopause Extrait lctère par rétention Néphrites, Urémie Neurasthénie féminine de Muscle strié dosés à 5 ejgr. En sphérulines En sphérulines Moelle osseuse En sphérulines En enhéralines dostes à 10 clar dosées à 15 c/gr. dosées à 20 clar Myocardine dosées à 35 clar oudre surrénale 4 bonbons par jour De 2 à 6 sphéruline De'4 à 16 sphérulines Do 1 h 3 sphérulines par jour. Thymus, etc., etc. par jour par jour. De i à 6 sphéruli Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale

M. DUPONT (Michel), R. P. S. d'une armée ; M. GATROT (Hyaeinthe-Louis-René), R. P. S. d'une armée ; M. GELÉ-BART (Henri-Marie-Alain), R. P. S. d'une armée ; M. JOYES-NOUGUIER (Albert-Fernand), R. P. S. d'une armée ; M. PELLIER (Raymond-Pierre-Julien), R. P. S. d'une armée : M. Albessard (Antonin-Denis-Émile), R. P. S. d'une armée ; M. Contessouze (Maxime-Emile). R. P. S. d'une armée ; M. LE BOURHIS (Adrien-Marie), R. P. S. d'une armée ; M. LAVALLEY (Alphonse-Charles-Pélix), R. P. S. d'une armée; M. MATHIEU (Pierre-François-Louis-Henri), R. P. S. d'une armée ; M. MORICE (André-Marie-Gustave-Emile-Etienne), R. P. S. d'uue armée; M. Brallet (Marie-Jules-Léon-Pierre), R. P. S. d'une armée; M. LAUQUIN (Antoine-Henri), R. P. S. d'une armée ; M. LESECO (Joseph-Aubin-Arsène), R. P. S. d'une armée; M. Parès (Jean-Marie), R. P. S. d'une armée; M. PINOT (Jules-Auguste), R. P. S. d'nne armée ; M. Rou-THIER (Henri-Toseph-Marie): R. P. S. d'une armée : M. CHAPELAIN (Robert-Louis-Lucien-Jules), R. P. S. d'une armée ; M. Delebecque (Louis-Jean-Paul), R. P. S. d'une armée; M. Deimas (François-Maurice), R. P. S. d'une armée ; M. FERRIER (Paul-Jules-Marie), R. P. S. d'une armée; M. FISCHER (François-Noël-Auguste), R. P. S. d'une armée ; M. HEITZ (Paul), R.IP. S. d'une armée : M. Thiébaut (René-Nicolas-Léon), R. P. S.

d'une armée ; M. Nora (Salomon-Gaston), R. P. S. d'une armée ; M. GALEN (Marie-Marcel-Maurice), R. P. S. d'une armée; M. Asselin (Raymond-Jean-Baptiste), R. P. S. d'une armée : M. GATAU (Henri-Simon-Joseph), R. P. S. d'une armée; M. LACAZE (Bernard-Louis-Maurice-Epiphane), R. P. S. d'une armée'; M. Peloux (Jeau), R. P. S. d'une armée; M. Pierson (Armand-Gustave-Albert), R. P. S. d'une armée; M. Coirre (Paul-Aimé-Edouard-Marie), R. P. S. d'uue armée; M. GALLIARD (Henri-Lueien), R. P. S. d'une armée ; M. Kerbourch (Corentin-Marie), R. P. S. d'une armée : M. Laurent (Pierre-Fernand-Louis), R. P. S. d'une armée : M. Mons (Emile-Henri-Jean-Louis), R. P. S. d'nne armée; M. Reboul-Lachaux (Henri-Marie-Charles), R. P. S. d'une armée; M. Theerry (Maurice-François-Xavier), R. P. S. d'une armée; M. CROZAT (Joseph-François), 76º compaguie d'aérostiers ; M. Aulanier (Godefroy-Louis-Victor), R. P. S. d'une armée ; M. (Eouard-André). R. P. S. d'une armée : M. Dhulluin (Louis), R. P. S. d'uue armée; M. Leclerco (Jules-Théodore-Aimable-Joseph), R. P. S. d'une armée; M. Leroy (Hector-Augustin), R. P. S., d'une armée ; M. Payès (Henri), R. P. S. d'une armée ; M. DELORME (Jean-Baptiste), R. P. S. d'une armée ; M. Morin (Fernand-Jeau-Marie), R. P. S. d'une armée ; M. Poncelin

## PipérazineMIDY

### l'anti-urique type .

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE
Eau laxative diurétique. — Eau de régime des
CONSTIPES et des OBESES. — Traitement des
Enjéro-Colites et Appendicites chroniques.
EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE
Salon Harmale de Mai à Octabe.



Dépôt dans toutes les pharmacies

FONDÉ

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

47, Boulevard Saint-Michel – PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

D'ESCHEVANNES (Charles-Marie-Joseph), R. P. S. d'une armée ; M. SAINT-YVES (Richard), R. P. S. d'une armée ; M. SAUVAGE (Jean), R. P. S. d'une armée ; M. Boutelier (Maurice-André), R. P. S. d'une armée; M. CLOITRE (Joseph-Jean-Louis), R. P. S. d'une armée; M. GRIL-LIÈRES (Louis-Joseph-François-Marie), R. P. S. d'une armée; M. LAFFAY (André-Eugène), R. P. S. d'une armée : M. Wickham (Roger-Louis-Henri). R. P. S. d'une arméc.

Au erade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire) : M. le soldat HABERT (Charles), 21e région.

Les médecius auxiliaires : M. DECROIX (Edmond-Louis), R. P. S. de l'armée : M. VIALLEFOND (Marie-Charles-Henri), R. P. S. d'une armée : M. BINET (Paul-Elic-Théodore). R. P. S. d'une armée : M. Jeanneouin (Alfred-Louis), R. P. S. d'une armée ; M. Azémar (Charles-Maric-Léon), R. P. S. d'une armée.

Au grade de médecin aide-major de 110 classe de réserve (au titre étrauger), MM, les médecins aides-majors de 2º classe de réserve au titre étranger : M. Kleimann (Joseph), sujet russe, équipage radiologique nº 41; M. Tagrine (Elie-Boris), sujet russe, 150 région : M. Min-KOWSKY (Engène), sujet russe, 151° rég. d'infanterie; M. WOLLMANN (Eugène), sujet russe, gouvernement militaire de Paris.

Au grade de médecin-major de 1ºº classe de réserve (au titre étranger): M. le docteur en médecine LAURENT (Octave), sujet belge, médecin traitant à l'hôpital militaire du Grand-Palais

Au grade de médecin aide-major de 1º0 classe de réserve. le médecin aide-major de 2º classe de réserve Cros (Joseph), 108º rég. d'artillerie, 2º groupe.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armés territoriale: M. le médecin auxiliaire MILLIOZ (Edouard-Joseph-Auguste), compagnie du génie 16/51, ancien médecia militaire.

Au grade de médecin principal de 170 classe de l'armée active (à titre temporaire) : M, le médeciu principal de 2º classe de l'armée active DEROLE (Charles-Ursmar), en mission

Au grade de médecin-major de 110 classe de l'armée territoriale (à titre temporaire) : M. le médeciu-major de 2º classe de l'armée territoriale Garrel-Billiard (Marie-Joseph-Auguste-Alexis) en mission.

Au grade de médecin principal de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire), les médecins-majors de 170 classe de l'armée active : M. BICHELONNE (Heuri-Célestin-Bernard), médecin divisionnaire de la 163º division d'infauterie; M. Martin (François-Georges), médecin divisionnaire de la 120e division d'infanterie.

Au grade de médecin-major de 170 classe de l'armée active à titre temporaire, les médecius-majors de 2º classe de l'armée active : M. COUTURIER (Antoine-Marie), chef de service au 30º rég. d'infanterie; M. PACALIN (Jean-Gabriel), chef de service au ot rég, de marche de zouaves.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée active à titre temporaire, les médecins auxiliaires : M. RATTÉ (Victor-Charles-Marie), élève de l'école du service de santé militaire, R. P. S. d'une armée ; M. MANIGURT (Joseph-Louis), élève de l'école du service de santé militaire, R. P. S. d'une armée; M. Georget (Pierre-Marie). élève de l'école du service de santé militaire, R. P. S. d'une armée; M. LE JOLIFF (Pélix-Emmanuel-Jean-Eugènc-Marie), élève de l'école principale du service de santé de la marine, R. P. S. d'une armée.

### Iodéine

SIROR (0.00)

Toux EMPHYSEME PILULES (0,01) ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOUX peru PILULES (0.01) INSOMNIES AMPOULES (0,02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

GRAVELLE - DIABÈTE

**IQUES** 

CONSTIPATION CONCESTION DU FOIE Régime des

Son flaconnage, en tubes jaunes scollies, le met à l'abri de toute altération Phermacie DUMOUTHIERS, 12, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### TECHNIQUE PRATIQUE

RECHERCHE DES PROJECTI Indicateur-Guide

Du Dr J. ROBERT

Chef du service radiologique de la 7º Div

Il s'agit d'un petit appareil très simple, les prins de se extrémités, dans la potence, et portant à l'autre tique, très facile à construire, et permettante de l'acceptant de se extrémités, dans la potence, et portant à l'autre chirurgien de décongrit durce. chirurgien de découvrir, dans la plupart des cas, un projectile avec autant de rapidité et d'exactitude que sous le contrôle des rayons X dont l'action est toujours nocive.

Description. — Cet appareil se compose de trois parties démontables :

1º Un pied-repère ;

2º Une potence porte-équerre ;

3º Une équerre.

Le pied-repère, formé d'un support parfaitement horizontal surmonté d'une colonnette rigoureu-



Pied-repére (fig. 1).

Potence porte-équerra (fig.e)

sement verticale, porte, à différentes hauteurs de eette dernière, deux petits repères en relief et le débordant légèrement de chaque côté.

La potence porte-équerre représente une autre colonnette verticale venant très exactement s'adapter à celle du pied, avec laquelle elle se continue en ligne droite.

·Cette potence est mobile et tourne autour du ivot qui surmonte la colonnette du pied.

L'équerre comprend deux tiges, l'une horizontale, vant un diamètre de 5 à 6 millimètres et une



Appareil démonté (fig. 3),

Appareil monté (fig. 4).

extrémité la deuxième tige, verticale, graduée, longue de 25 centimètres, qu'immobilise ou libère, au gré du chirurgien, une vis de serrage.

Fonctionnement. - Supposons un projectile situé au niveau du tiers moyen de la cuisse, à une profondeur quelconque. Au moment du repérage par les rayons X, le pied de l'appareil est suffisamment approché de la cuisse pour que les deux repères effleurent la peau. Le rebord de ce pied, taillé en biseau, s'insinue facilement sous le membre.

Dès que le chirurgien a placé la cuisse dans la position qu'il juge la meilleure pour l'intervention. on dessine sur la peau, avec un crayon dermographique ou autre, le contour du repère, ou, si le



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURETIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la préselérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de enoix des cardiopathies, fait disparaitre les odémes et la dyspner, erre force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se prése

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

ue au Roi-de-Sicile PRODUIT FRANÇAIS

#### TECHNIQUE PRATIQUE (Suite)

circonstances s'y prêtent, des deux repères qui débordent la colonnette du pied, délimitant ainsi de petites surfaces qui correspondent exactement à ces repères.

An moment de l'intervention chirurgicale, on monte l'appareil en fixant la potence sur le pied, puis on l'installe sur la table d'opération, en rapprochant les repères des petites surfaces dessinées sur la peau par le crayon dermographique. On cherche à faire coîncider les unes et les autres. Dès que ce résultat est obtem, le membre peut être considéré comme remis, aussi complétement que possible, dans la position radioecopique. Il ne reste plus qu'à l'immobiliser par des sachets de sable, des lanières, out tout autre moven.

Toute cette petite manœuvre, qui peut être exécutée par n'importe qui, n'exige guère plus d'une minute.

Il importe, dans la plupart des cas, de repéter sur le côté opposé à celui où se tiendra le chirurgien, afin que ce demier ait l'appareil en face, à portée de sa main. Comme la potence et l'équerte de deplacent suivant un cercle horizontal, il n'y a aucun inconvénient à repérer à 10, 15, 20 centimètres en dehors du plan du projectile, la tige verticale pouvant toujours être amenée dans son plan. Cette disposition laises le champ libre à un aide qui pent, en même temps, maintenir et surveiller l'appareil s'il y a lieu.

A variation of the continuous of the continuous and continuou

Le chirurgien n'a qu'à descendre verticalement pour trouver le projectile à la profondeur indiquée par le radiologue.

Cette descente verticale pent se faire, soit sons le confoie intermittent de la tige verticale qui indique au chirurgien s'il incise bien suivant un plan perpendiculaire, soit avec le concours de la tige ellemême, qu'on laisse en place et qui guide le bistouri en lui servant de point d'appui,

Ces deux procédés, joints à la lecture de la graduation, permettent au chirurgien d'arriver jatalement sur le projectile dans les meilleures conditions.

La tige verticale se déplaçant parallèlement à l'axe du membre, c'est-à-dire à l'incision, peut, dans bien des cas, jouer le rôle de sonde cannelée et faciliter la découverte du projectile.

Les deux tiges, s'enlevant à volonté, se stérilisent aussi bien que les instruments de chirurgie.

Grâce à sa disposition et à ses dimensions établies d'après une moyenne précise, cet appareil peut s'appliquer à toutes les régions, thorax, tête et membres.

En résumé, modeste, mais simple, pratique, d'une construction et d'un mainement très aisés, l'indicateur-guide permet la recherche des projectiles avec un seul point, le point d'imergence du rayon normal, ce qui a le double avantage d'abréger les séances radioscopiques et de réduire au minimum les mouvements imposés aux blessés sur la table d'examen. De plus, manœurvé avec méthode et précision, il supprime presque toujours le contrôle des rayons X, en même temps que leur danger.

Il va de soi que l'application de l'indicateurguide nécessite l'horizontalité parfaite; d'ailleurs facile à établir, de la table radioscopique et de la table d'orération.

DIGITALINE criste

Académie de Medecine de Parts Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
GRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr
GRANULES au 1/10\* de milligr
AMPOULES au 1/10\* milligr
AMPOULES au 1/10\* de milligr
APOULES au 1/10\* de milligr

## NATIVELLE

### IANNURGIL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

### **CONSTIPATION-COLITES**

\_\_\_\_\_\_\_

( ....

Paraffine CONFITURE

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide: 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture: Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### REVUE DES REVUES

Gravité comparée des localisations tuberculeuses pulmonaires gauches et droites. Étude de 2 000 cas (TECON et AIMARD, Revue médicale de la Suisse Romande, janvier-février 1017).

Romande, janvier-fevrier 1917

D'après l'étude de 2000 cas (1342 hommes et 658 femmes), il paraît résulter nettement qu'une localisation tuberculeuse gauche est plus grave qu'une droite, et qu'elle implique nécessairement un pronostie plus réservé. «Cette notion paraît être un élément non négligeable dans l'établissement du pronostie de la tuberculose pulmonaire.»

Notes sur une « fièvre des tranchées » observée en Angleterre (J. RAMSAY, The British medical Journal, nº 2929, 17 février 1917).

Il existe de grandes analogies entre l'affection qu'on a dénommée « fièvre des tranchées » et une pyrexie brève qui sévit actuellement parmi les troupes en Angleterre. Du 1er octobre au 31 décembre 1916, l'auteur a recu dans son hôpital 199 patients étiquetés influenza et fièvre. Tous ceux-là présentaient des symptômes associés à toute pyrexie, tels que céphalée, douleurs diffuses dans tout le corps et sensation de malaise. Mais comme l'a montré un travail récent (captain Muir, Br. med. Journ., 11 novembre 1916), ces cas se distinguaient de l'influenza par les caractéristiques suivantes : 1) absence de tout signe de catarrhe de l'appareil respiratoire : 2) absence de toutes les complications qui suivent si communément les attaques d'influenza (T. mov. = 380,8 à l'entrée).-La plupart des malades présentaient au débutune leucocytose considérable (de 18 000 à 21 000) et, au

point de vue microbien (naso-pharynx), un polymorphisme banal.

Jeffrey Ramsay insiste sur ce fait que les hommes atteints n'avaient jamais été dans les tranchées et que la brève pyrexie dont ils étaient atteints ne pouvait être distinguée de celle qu'on a dénomuée la fièvre des tranchées (trench leuer).

La signification de la xanthochromie du liquide céphalo-rachidien (T. P. Sprunt et J. E. Walker, Bull of the Johns Hopkins hospital, nº 312, février 1917).

Les auteurs rapportent 5 cas personnels et analysent 100 cas recueillis dans la littérature de liquide spinal jaune clair. Il faut distinguer : 1º Les cas dans lesquels la coloration est due à l'hémoglobine dissoute ou à ses dérivés, qui en règle ne coagulent pas spontanément et ne contiennent qu'unc petite quantité de globuline. Dans ces cas, les liquides céphalo-rachidiens sont habituellement associés à des tumeurs cérébrales en contact avec les méninges ou les ventricules. 2º Le groupe de cas plus nombreux et plus important se rapportant au syndrome de Froin, dans lequel le liquide est jaune clair transparent, se coagule spontanément, contient des quantités importantes de globuline, montre ou non de la pléocytose et dont la réaction à l'hémoglobine est négative. Il s'agit là « d'un syndrome de compression » dont la déterminante est l'isolement d'un cul-de-sac lombaire dans lequel le liquide céphalo-rachidien stague, avec altérations vasculaires probables des parois. Cliniquement il faut penser (si l'examen radioscopique est négatif) à une tumeur médullaire, quoique ce syndrome puisse être aussi associé à un processus inflammatoire intradural.

### COLLOBIASES DAUSSE

......

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIOUE

## SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

## Pipérazine MIDY

l'anti-urique type .

PRODUITS DE RÉGIME

### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le D' Paul Reynaud, médecin aide-major, tué à l'eunemi le 15 août 1917, décoré de la croix de guerre. — Le D' Antoine-Joseph Giordaul, chirurgien à l'hôpital de Vadelaincourt, chevalier de la Légiou d'honneur, décoré de la croix de guerre, frappé à mort au bombardement de l'hôpital par l'ennemi.

Nécrologie. — Le Dř Langlois (de Paris), décédé à Versailles chez son frère. — Le Dř A. Boissard, accou cheur des hôpitaux de Paris, chevalier de la Légion d'honneur. — Le Dř Jouty (d'Oran), décédé à Lyon d'une septicémie foudrovante due à une ilidectiou.

Marlages. — Le Dr Adrien Grigault, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris, aide-major de 1<sup>re</sup> classe, décoré de la croix de guerre, et M<sup>11e</sup> Alice Richin.

Université de Lausanne. — Le Dr Socin (de Bâle) est nommé professeur extráordinaire d'anatomie pathologique, en remplacement de M. Beitzke, retourné en Allemagne.

Ce que les médecins doivent faire pour avoir du charbon. — Voici les instructions adressées par le préfet de la Seine au président du Syndicat des médecins de la Seine.

« Par une lettre en date du 10 août courant, vons avez appelé mou attention sur la nécessité de prendre, à brei délai, des mesures propres à assurer les distributions du charbon destiné au chauffage du cabinet des médecins et des salons d'attente qui leur sout annexés.

J'ai l'honneur de vons luformer que les médecins ayant leur cabinet de consultations à Paris devront remplir le formulaire imprimé à l'usage des petits commerçants et petits industriels cousommant moins d'une tonne de combustible par mois. Avis sera domné protenhaiement de la date à partir de laquelle ces questionnaires pourrout être délivrés par les mairies de Paris.

Les médecins ayant leur cabinet de cousultation dans les communes du département de la Seine pourront s'adresser utilement aux mairies de ces communes.

Veuillez agréer, mousieur le président, l'assurance de ma considération la plus distinguée, »

Le préfet de la Seine,

Signé: Delanney.

Les délais de déclaration expirant prochainement, il y a urgeuce à faire les demandes.

Pharmacien alde-major victime du devoir. — Le pharmacien aide-major de re classe Lazenuce, qui travaillat à l'ficole de pharmacie, daus le laboratoire de M. le professeur Mouren, a été, au cours de ses recherches pour la défense nationale, victime de vapeurs caustiques et tosiques. Il a été admis à l'hôpital Necker. La croix de la Légion d'homeure lui a été remise par M. le professeur Mouren sur son lit de douleur. Il est âgé de quarante aus et est originaire de Saint-Pol-de-Léon.

Visite de médecins uruguayens. - Un groupe de méde-

cins uruguayens visitent en ce moment le sud-onest de la Prance, ils ont commence par la région d'Arcachon, dont ils étudient les ressources au point de vue dimatothérapique. Cette mission a été reçue par l'Association médicale arcachonanse qui lui a fait visiter les villas d'hiver et d'été, la Société scientifique, ses collections et son laboratoire. Un médeciu-major a été désigné par le ministre de la Guerre pour accompagner la mission.

Asile de Braqueville. — Une place d'interne en médecine est vacante à l'asile de Braqueville. Adresser les demandes avec pièces à l'appui à M. le D' Dubuisson, médecin directeur, asile de Braqueville, Toulouse.

Léglon d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

ROCHE (Pélix-Aimé), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (territorial), médecin-ched d'une ambulauce: très bon médecin, praticien de valeur. Fait preuve, comme médecin-chef d'une ambulance, de remarquables qualités d'organisation et dirige son personnel avec la plus grande autoril.

GANTHIER (Victor-Louis-Joseph), médécit-major de °c lasse (réserve) au 7,4° rég. d'infanterite : a montré comme médecin de batalillon, puis comme chef de service de santé régimentaire, de belles qualités de courage et de sang-proit sous le feu. Assure dans les mélleures conditions l'évacuation des blessés, donnant l'exemple du dévouement et du mépris du danger. Trois citations

LAVERGNR (Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe, (territorial) au 81º rég. d'infanterie : médecin très dévoié, qui a rendu les services les plus appréciés, au cours de la campagne, dans les différents postes qui lui ont été confiés. Nombreuses annuités.

FROSTIN (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-che d'une ambulance: médecin-major d'une haute valeur morale et d'un absolu dévouement. Maintenu au front sur sa demande, rend, dans une ambulance, des services apprécies.

Bacri (Joseph), médecin-major de 2º classe de réserve, médecin-chef d'une ambulance: excellent praticien, organisateur de premier ordre. Obtient les meilleurs résultats de la formation av'il diriee.

GURAUD (Émile-Gaston), médecin-inajor de 2º clarse (réserve) au 253º rég. d'artillerie, 2º groupe : au front dépuis le début de la guerre, remplit ses fonctions avec un sèle et une compétence remarquables. Deux fois blessé en assurant son service sur les bositions de batteries.

DUMAS (Ceorges-Alphouse), médecin aide-major, de re classe de réserve à une ambulance : práticien de premier ordre, joignant à des connaissances techniques très approjondies, un esprit pratique et méthodique. A rendu les plus émineus services depius le dàbut des hostilités.

De Casteras (Reué-François-Paul), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chet d'un ambulance :

### Iodéine MONTAGU

(Bi-lodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX
PILULES (0,01) EMPHYSÈME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### **Bromeine** Montagu

(BI-Bromure dé Codéine) SIROP nos

SIROP (0.05)
PILULES (0.01)

RMPOULES (0.02)

SCIATIQUE
NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France); 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros movennant 3 fr. 50 pour la France.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance ni d'Accidents d'Iodisme

## URASEPTINE ROS

### BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NE

ODO-BROMO-CHLORURÉ

Séance Académie du II-8-10 (PARIS IVe).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Proststiques, atiques, Surrénales, Pancréntiques, de Thymus, de Corps thyroïde, etc.

DOSE : Gee diverses capeules s'administrent a la des de 2 d 6 par jour. Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS BLESSÉS

### BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy



### VAL-MONT-LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman. ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

Traitement dictétique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritisme, goutte, diabéte, obésité, amaigrit s sement, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomac, intestins, foie); des maladiea des reins et des troublt—de la circulation. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

5 Médecins et un chimiste attachés aux établissements. Docteur Widmer, Médecin-Directeur,

Artério-Sclérose Presclérose, Hupertension Dyspepsie, Entérite Néphro=Sclérose, Goutte Saturnisme

### Silicate de Sonde titré et coluble

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons ; VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS Lac de Genève (Haute - Savoie)

SIID .

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS



### OPOTHÉRAPIE INJECTABLES . . . SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

DOSAGE: Is Correspond à la lobe posterieur d'Hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 100 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

FT TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY À L'EXTRAIT ("ÉSIGNÉE"

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



### RIDIGESTINE Granulée D

Plus actif des Poludiaesti

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

### ORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - bien toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs.

LABORATOIRES DIMÊME, à COURREVOIR-PARIS

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chets des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Musc. PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, prodult original, aoec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1909

## GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ

(Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en thérapeutique en 1887.

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., ldentiques aux savons (glycérostéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des *glycéro-phosphates* ont été mises en lumière par la communication faite à l'*Académie de Médecine* par le *prof. A. Robin en 1894.* 

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents: (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

COUDAN (Perdinand), médecin-major de 2º classe au centre hospitaller de Saloniques ét set aquis de nombreux titres utilitaires dans le service régimentaire et dans les formations sanitaires de l'avant. A pris part aux combats autour de Meterral et du Ban-de-Sapi. Authrieurement et de au Bulletin officiel pour sa brillante conduite dans les combats du Haut-Guir (Manoy). Actuellement au centre hospitalier, s'est mourie organisateur précis et compiel, faisant face aux plus hautes difficultés de tout ordre.

ESCIDIR (Louis), médecin aide-major de 2º classe à Hopistal d'exacation nº 2 : long sépar au front de France et en Orient. A accompli une œuvre chirurgicale remarquable dans des circoustances d'lificiles, dans une formation sommis à de fréquents bombardements d'avions. Au cours du dernier bombardement, a fait preuve de sang-froid en se bottnet un secours du bersonnel blessé.

ROBRET [Jean], médecin alie-major de cº classe à Thôpital temporaire n' : l'citivicien très instruit. A fait preure des plus grandes qualités de sèle et de dévoument près des grands malades. Atteint de plusieurs aceès de paladissus, a coulumi és on service pendant les incursions d'actions et expedius; a assuré le calme dans son service par son saug-troit.

M<sup>110</sup> Bruneton (Marie), infirmière à l'hôpital temporaire nº 5: infirmière du plus graut mitrie. A fait preuve de belles qualités de courage et de dévouement à Verdan, à Lemnos et à Salonique à l'hôpital temporaire n° 5. A reinsé l'évacuation, bien au'atient de d'essenterie.

DEWAR (Margaret-S.), staff nurse, infirmière à l'hôpital anglais nº 37: corragense infirmière, victime de son dévouement au cours du bombardement de l'hôpital. Ful mortellement blessée au chevet d'un malade dont elle protigent la tête avec un oreiller, indifférente au danger et à sa hoppe sécurité.

propre sécurité.

Marshall, (Mary), staff nurse, infirmière à l'hôpital
auglais nº 37 : courageuse infirmière, victime de son dévoue-

ment au cours d'un bombardement aérien de l'hôpital. Ayant vu arriver les avions ennemis, se rendit à la salle d'opérations et fit tous les préparatifs éventuels nécessaires, les continua pendant un bombardement intense, et fut tuée à son poste.

Mile Tiger (Hélène), infirmière à l'hôpital temporaire nº 1: infirmière d'élite qui a fait preuve d'un zèle au-dessus de tout éloge, se dépensant muit et jour auprès des grands malades, tant au Maroc qu'à l'armée d'Orient.

ROYER (Alfred-Louis), médecine auxiliaire au 242° rég. d'infanterie, au 5° bâtaillon: Irès brue; le 20 mars, alors que son poste de secours était très viciement bombardé et menach d'enveloppement par la contre-alteque ennemie, a driègle l'eucaution des blessès acce le plus grand calme et le plus comptet mépris du dauger, bien qu'ayant été luimine blessé par un éclat d'obus.

RAYOT [Ernest-Hent], chef de service, médecimmajor de se classe au 371° rég. d'infanterie: médecimmajor chef de service de premier ordre. Ame d'Itie. Modète de toutes tes vertus militaires et professionnelles. A organisé, acce un têle et une complence remarquoltes, le service smitaire du corps, pendant les attaques. Blesse d'un cétal d'obus en visitant ses postes de secures, vie pas voulu abundonner son service et a été mortellement frappé d'un nounel état d'obus.

Sauna (Arthur-Prançois), médeciu-major de 2º classa 26.0º rég. d'infanterie : médeciu-militaire près brave, inspirant à lous sa foi ardente dans la victoire. A organisé avec un esprit de méthode sucomparable pendant la bataille, la reliver rapide de lous ceus qui sont tombés au champ d'houneur, gagmint la reconnaissance et l'admiration de tout le régienne.

SALINIER (Jean-Baptiste), médecin aide-major de 1º classe au 215º rég. d'infanterie: médecin de réserve d'une haute valeur morale. Prodiguant ses soins aux blessés jusque sur la ligne de feu, notamment les 2 et 3 décembre

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses : Nearusthénie, Hysté le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par le 606

Par le Dr MILIAN Médecin des hôpitaux de Paris.

2° édition, 1914, 1 vol. in-16 cartonné ..... 1 fr. 50

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

1914 et 26 mars 1916, Fait preuve, depuis trente-deux mois, d'autant d'énergie et de bravoure comme soldat, que d'habileté et de dévouement comme médecin.

Adam (Toseph-Emmanuel-Gabriel), médecin aidemajor de 1re classe : s'est débensé avec un dévouement et nne abnévation admirables pour créer et organiser, dans les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses, un hôpital modèle sur le front de la 2º armée, à Onesti. A contracté dans l'exercice de ses fonctions le typhus exanthématique.

GRAFFE (Marcel-Lucien), médeein auxiliaire au 16º rég. d'infanterie : le 13 avril 1917, lors d'une attaque de son bataillon, alors qu'il était contusionné une première fois, a continué à assurer avec dévouement, et sans relache, malgré une installation en plein air dans une zone battue violemment par les obus et les mitrailleuses, le fonctionnement d'un refuge de blessés, jusqu'au moment ou il fut atteint par un éclat d'obus à la cuisse gauche, le blessant grièvement, alors qu'il pansait un blessé. A contribué par son zèle à l'évacuation rapide des blessés de la zone de feu

BLANICH (Bonaventure-Pierre-Joseph), médeein-major de 2º elasse au 45º bataillon de eliasseurs; pendant vingt jours a assumé le service médical d'un poste de secours très exposé sous un bombardement presque ininterrompu. Tué, le 24 avril, d'un éclat an cœur.

VANHEUWERSWYN (Henri-Modeste), médecin auxiliaire (active) au 1er bataillon du 164e rég. d'infanterie : médecin très brave et très dévoué. A été grièvement blessé, le 20 mai

1917, en relevant et en pansant les blessés sous un bombardement violent.

MICHEL (Georges), médeein aide-major de 2º classe du 1er groupe de cyclistés, au groupe eycliste depuis le commencement de la campagne : a su, par son dévouement inlassable, gagner l'affection de tous les chasseurs. A pris part à tous les engagements du groupe où il s'est toujours fait remarquer par son grand mépris du danger. Vient à nouveau au combat du 22 mars 1917, à M ... - S ..., de faire breuve du blus beau courage en soignant de nombreux blessés sur la liene de feu et sous un hombardement d'une extrême violence. Deux fois cité.

LAMY-LAPERRIÈRE (Pierre-Maurice), médeein aidemajor de 2º classe au 1º bataillon du 150º rég, d'infanterie: s'est admirablement comporté pendant les journées des 16 et 17 avril 1917 en soignant, sous le feu, les blessés du régiment. Médecin d'une conscience et d'un dévouement au-dessus de tout élore. Déià cina fois blessé.

HARTMANN (Georges-Louis), médecin aide-major de 2º elasse à l'ambulance alpine nº 2 de la 57º division d'infanterie ; ayant été l'objet de trois citations sur le front français où il a été blessé grièvement, a assuré à lui seul, pendant les opérations vers Monastir, le service chirurgical d'une division constamment engagée, Sans se départir d'une simplicité et d'une modestie parfaites, n'a cessé de donner, à Monastir même, dans des conditions très périlleuses, les preuves de son habileté, de son courage, de son démonement



#### MALADIES DE LA PEAU

Par E. GAUCHER

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis 

#### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr F. BALZER

Membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Saint-Louis 

Cartonné Traité de la Syphills, par les Drs II. HALLOFEAT et Ch. Forquer. 4944, 4 volume gr. in-8 de 436 pages. . . . . 12 fr.

### La Stomatologie indispensable aux Médecins praticiens

Par Th. RAYNAL

Chef du service de Stomatologie au dispensaire central de Marseille.

1914, 1 vol. in-8 de 412 pages avec 244 figures, cartonné

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

## Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF
Ni toxicité générale,

Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau —
 DANS LES ÉTATS AIGUS ::
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

Soluble dans l'Eau : " Cures d'eau dialyiée "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants doni l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

### Dialyl

Seluble dans l'Eou : " Cures d'eau dialytée "

TOUTES PHARMACIES

### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

## PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

## BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

### Par le "STANNOXYL" (Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUI

OMMUNICATIONS Académie des Sciences.
(en Mai 1917) Thèse de Médicale des Hópitaux.
Thèse de Marcel PEROL (Parls 1917).

et INFECTIONS

Le flacon de 80 comprimês 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

### \* OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES \* Extraits Hépatique et Biliaire Glycérine Boldo Podophyllin

Coliques hépatiques, \*\* Ichèrea
ANGIOCHOLÉVSTITES, NIFORDATE
BÉRATINE & ARTHRITIONE
BÉRATINETO SE ARTHRITIONE
BÉRATINETO SE ARTHRITIONE
BERATINETO SE ARTHRITIONE
BERATINETO SE ARTHRITIONE
BOOLEME FAMILIALE
SCROPULE et l'UDERCULOSE
DECIDIO SE ARTHRITIONE
BOOLEME TAMBLIALE
BOOLEME TAMBLIALE
BOOLEME MUCA SE ARTHRITIONE
MICHAELE SE ARTHRITIONE
BERATINES AUTO ET HETROTOXIQUES
DERMATOSES AUTO ET HETROTOXIQUES

LITHIASE

INTOXICATIONS

PANBILINE

Cette médication essentiellement clinique, institude par le D' Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrition et sur l'excrétion, combine l'opotiment de la glydérine. Elle constitue une thérapie et les cholagogues, utilisant de la glydérine. Elle constitue une thérapeuique compléte, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des

MÉD. D'OR
GAND
1913
re defrient. Soution d'absorption facile, inaltérable,
non toxique, bien jodérée, légèrement amère mais sans
rière-godi, ne contenant nisver, ni alecol. Une d'quatre
PALMA
handides de raiser par jour au début des repas. Enfant téemi-dose, le traiseaut, et combite a babtance de

TOXENIE GRAPIDIQUE

REALTES + CHRHOSES + +0++ off, 25 yet die i la dose histhief accellente, courline une dépens de l'ÉVRE TYPHOLDE 

RÉALTES + CHRHOSES ++0++ off, 25 yet die i la dose histhief due cultine à desert quoblienneme in Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBLINE, ANNONAY (Ardèche) il

dirige une ambulance avec la plus grande compétence et a fait preuve, en des circonstances difficiles, de belles qualités de courage, de saug-froid et de calme. Blessé le 25 avril 1917, bendant un bombardement de sa formation. Deux citations. YARDIN (Alfred-Paul-Ferdinand), médecin-major de

2º classe (réserve), médecin-chef d'une ambulance; dirige très bien sa formation et montre la blus grande activité. S'est acquis de nouveaux titres par les services rendus au cours de la campagne.

GOINARD (Ernest-Marie), médecin-major de 1re classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : praticien de valeur. Fait preuve, dans la direction d'une ambulance chirurgicale, de réelles qualités d'activité, de saug-froid, de dévouement et rend, grace à ses connaissances techniques, de précieux services.

LEURET (Jacques-Marie-André), médecin-major de 2º classe (territorial) à un centre hospitalier : chirurgien d'une grande compétence, actif et très dévoué. Fait montre, dans la direction de sa formation, de solides qualités militaires. Une citation.

ALGLAVE (Paul-Romain), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance chirurgicale antomobile : praticien habile, joignant à de remarquables qualités professionnelles un zèle et un dévouement sans bornes. Dirige une ambulance chirurgicale avec une grande combétence. A rendu les plus grands services au cours des récentes obérations.

DUHAMEL (Albert), médeciu-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'unc ambulance ; dirige sa formation d'une façon parfaite depuis le début des hostilités. Au cours des récentes opérations a, grâce à son action personnelle, ses qualités d'organisation et d'initiative intellile rendement maximum, permettant ainsi le pausement et l'évacuation, dans les meilleures conditions, d'un grand nombre de blessés. Une citation.

FAGUET (Henri-Marc-Édonard), médecin aide-major de 1re classe (territorial) à une ambulance : praticion distingué. A rendu les plus signalés services dans les différents postes qui lui ont été confiés aux armées.

REYNES (Antoine-Polydore), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-clief d'une ambulance : médecin-chef très actif, s'acquittant de ses jonctions avec zèle et dévouement. Rend, comme médecin-chef d'un hôpital d'évacuation, de signalés services.

DEVÉ (Pierre-Inles-Théodore), médecin-major de 1re classe (territorial) à un hôpital d'évacuation : médecinmajor comptant de nombreuses annuités. Rend les meilleurs services, dans un hôpital d'évacuation, depuis son arrivée au

MACHTOU (Manrice), médecin-major de 2º classe (réserve) au 10e rég. de chasseurs : praticion distingué, ayant au plus haut degré le sentiment du devoir. D'un zèle et d'un dévouement à toute épreuve, s'est distingué par sa belle conduite sous le jeu. Une blessure. Une citation.

LE GENDRE (Arsène-Marie-Paul-Gabriel), médecinmajor de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : a toujours fait preuve, dans la direction de son ambulance, du zèle le plus intelligent, prodiguant ses soins aux blessés avec un erand dévouement. Pendant les journées du 5 av 9 mai 1917, grâce à son autorité et au bel exemple de courage qu'il a donné à son personnel, a fait fonctionner, sa formation d'une façon parfaite dans des circonstances difficiles.

Fleury (Edmond-Louis-Célestin), médecin-major de 2º classe (territorial) au 24º rég. territorial d'infanterie ; dirige-le service médical du régiment avec beaucoup d'auto-



Tiche e Agentd'épargne, antiseptique, minéralisateur uccédané de l'Huile de Morue, bien toiéré même l'été Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)



Dépôt dans toutes les pharmacies



(GRANULES)



- 360 -

rsté, d'intelligence et d'activité; se consacrant tout entier à sa tâche, entretient un excellent état sanitaire. S'est distingué par son courage au feu pendant les opérations eu Champagne et sous Verdun, Une citation

FONTAINE (Alfred-Octave), médecin-major de 26 classe (territorial) au 117º rég. d'artillerle lourde, 10º groupe : excellent médecin. Venu au front, en avril 1916, s'y est fait

remarquer par ses belles qualités militaires. Toujours aux postes périlleux auprès des batteries, a donné, en maintes circonstances, les preuves de sa bravoure et de son abnéeation, en prodieuant ses soins aux blessés, sous de violents hombardements. Deux citations.

LEBLANC (Ély-Maximilien), médecin-major de 2º classe (réserve) à une ambulance : chirurgien de valeur. Comme médecin-che! d'une ambulance, fonctionnant, dans une zone souvent bombardée, a donné, pendant la bataille de la Somme, les preuves de son courage, de son sang-froid et de son activité. Une citation.

PETIT (Henri-Louis-Adrien-Marie), médecin-major de 2º classe (réserve) à un hôpital d'évacuation : au front depuis le premier jour, comme médecin-chef d'une ambulance avant fonctionné dans des circonstances difficiles, a fait breuve de belles qualités d'organisateur, d'initiative et de dévouement.

ARBINET (Paul-Émile), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (territorial) à une ambulance : praticien de grande valcur. Après avoir servi pendant' 14 mois aux armées comme attaché à un groupe de brancardiers, puis au service médical d'un régiment d'infanterie, a exercé

à l'intérieur les fonctions de médecin-chef d'un hôpital. Revenu au front, sur sá demande, malgré son âge; donne l'exemple de la bravoure et du dévouement. A rendu les plus éminents services, partout où il a passé.

Pamard (Paul-François-Bénézet), médecin major de 29 classe (réserve) à une ambulance chirurgicale automobile: en campagne depuis le début, d'abord dans une ambulance divisionnaire, puis dans deux ambulances chirurgicales, s'est dépensé sans compter, faisant preuve, particulièrement sous Verdun en octobre 1916, de beaucoup de courage, de compétence et d'un absolu dévouement. Une

DARFEUILLE (Jean-François-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) au 57º rég. territorial d'infanterie : excellent chef de service, très énergique, ayant un haut sentiment du devoir. Venu au front, sur sa demande, au début de la campagne, malgré l'impotence fonctionnelle d'une jambe. A toujours fait preuve de courage, de sangfroid et de décision dans des circonstances difficiles.

SCHMITT (Charles-François), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'un hôpital d'évacuation : au début de la mobilisation, placé comme médecin-chef d'un hébital de converture, a montré de belles qualités d'organisateur et de combétence professionnelle. Rend des services signalés par son abnégation, son zèle et son dévouement inlassables.

REYNDERS (I.éon), médecin-major de 2º classe (territorial), médecisychef d'une ambulance : s'est fait apprécier comme médecin-chef de service d'un bataillon de chas-

## Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# ROFORM

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe)

seurs, puis d'une ambulance, par ses belles qualités de combétence, de zèle et d'absolu dévouement. Deux citations.

GRILARD [Jean-Octave-François-Marie-Ernest], médein-major de 2º classe (territorial) à une ambulance: médecin d'une haute valeu morale et professionnelle. S'est (ait apprécier, comme chirurgien, dans loutes les situations qu'il a occupée depuis la mobilisation. Emoyé aux armies, sus sa demande, sert dans une ambulance où il rend les plus rimients servicien.

Janter (Marie-) ules-Paul), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance : médecin distingué. Dans des formations du front depuis, le début de la campague, s'acquitte de ses fonctions avec beaucoup de compétence et de dévoument. Nombreuses annuités.

BLOC (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: praticien de valeur, a fait preuve d'un têle et d'un dévouement remarquables dans la direction d'une importante formation sanitaire. Une citation.

Buy (Jean-Pierre-Toussaint), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'une ambulance: médecin d'un dévouement et d'une activité intassables. Placé à la tête d'une ambulance, obtient de son personnel, grâce à ses qualités d'ordre, de méthode et d'initiative, un rendement exceptionnel.

PEDEPRADE (Albert), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile: chirurgien d'une haute valeur morale et professionnelle qui a montré, dans toutes les circonstances, le plus grand courage. Joignant une incomparable maitrise d'opérateur à une extrême prudence, se dépensant sans compter, unit et jour, il asawé la vie à de nombreux blessés. A rendu les plus éminents services depuis le début des hostilités. Une citation

MORIN (André-Raoul William), médecin-major de 2º classe (territorial) au 82º réc. d'infanterie: exemple de devoir, de conscience et de dévojement. Au front, sur sa demande, dans un régiment actif, a pris part aux affaires de la Somme, où il s'est distingué par sa belle conduite au feu. Une blessire. Une citation.

THESON (René-Théophile-Aristide), médecin-major de classe (fréserve à une ambulance : chirrègles d'une très grande valeur. A rendu pendant vingt mois, comme médecin-chel d'une ambulance de première ligne, les plus signalés exvices taut per sa malirités projessomnelle hos de plut, que par ses brillantes qualités d'organisation, de commandement et de courage. Rappési d'intérieur, y's est gelamonti distingué d'une (acon particultire. Revenu sur le front au début de 1912, sur sa démande. Une clation.

MEYSSAN (Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: ser aux armées dans une ambulance divisionnaire, où il ne cesse de faire preuve d'un grand elle et d'un absolu dévouement.

LEUET (Jean-Joseph), médecin-major de 1º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: médecin très distingué. Divige auec autant de compétence que de dévouement une importante formation sanitaire dont il a obtenu le meilleur rendement, précà à son inergie et à son autorité.



PARRET (Ulysse-Hector), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: très bon médecin, dévoué et consciencieux. Rend les meilleurs services dans une ambulance.

Снамвом (Paul-Alfred), médecin aide-major de 120 classe (territorial) à une ambulance : a toufours rempli ses fonctions avec beaucoup de dévouement et d'activité. Rend, grace-à ses connaissances techniques, de réels services à l'ambulance où il est affecté.

CUBERTAFON (Georges), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance : excellent médecin dont le zèle et le dévouement ne se sont jamais démentis. S'acquitte parfaitement des fonctions qui lui sont confiées dans une ambulance.

DESOURTRAUX (Jean-Francois-Émile-Paul), médecinmajor de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: aux armées depuis janvier 1916, dirige une ambulance avec beaucoup de compétence. A rendu les meilleurs services par son dévouement et son activité pendant la bataille de la Somme.

DOREL (Antoine), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation : aux armées sur sa demande, a montré dans les fonctions qu'il a occupées une activité, un zèle ainsi qu'un dévouement qui ne se sont jamais raientis.

FLAMMARION (Jules-Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe (territorial) à un commandement d'étapes : bon praticien, zélé et consciencieux. A pris part, à la tête d'une ambulance, puis comme chef de service d'un régiment. aux combats de la Somme, où il a fait breuve de belles qualités militaires. Une citation.

NOVER-AUDIAT (Charles-Jean), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : venu d'abord au front sur sa demande, puis renvoyé à l'intérieur par le jeu de la relève, a demandé à revenir aux armées. A toujours rempli les fonctions qui lui ont été confiées avec distinction et dévouement.

SOREL (Auguste-Louis-Émile), médecin-major (territorial) de 2º classe à une ambulance : médecin d'une haute valeur morale et professionnelle, qui a fait preuve, en des circonstances difficiles, de courage et de sang-froid sous le feu. Affecté à un centre hospitalier, s'acquitte de ses fonctions avec la plus grande compétence. Une citation.

ROBET (Marie-Ferdinand-Gabriel-Roger), médecinmajor de 2º classe (territorial) au 81º rég. d'artillerie lourde, 12º groupe : praticien distingué, qui s'est signalé en maintes circonstances, notamment à Verdun et sur la Somme, en prodiguant ses soins aux blessés, sous de violents bombardements. Resté au front, sur sa demande, donne l'exemple du calme et du dévouement.



### RECOUVREMENTS PARIS 10 %

### H. MAUGER

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de La Seine (15º Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

**TÉLÉPHONE:** Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes

Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

La cure solaire des blessures de guerre (Méthode Rollier), par le D' Maurice CAZIN. In-8°, avec figures:

2 fr. 50 (A. Maloine et fils).

En publiant ces quelques pages, l'anteur a voulu aider à la vulgariation de cette mervillense méthode thérapeutique que constitue la cure solaire. Et il est à souhaiter que, devaut les résultats obtems, le Servige de santé prenne l'initiative de consacrer un certain nombre d'établissements santiaires au traitement héllothérapique des l'ésions osseuses dans nos montagues de Savoie, du Dauphiné ou des Pyrénées, ou dans le midi de la France.

Technique des opérations et pansements des plaies de guerre, par le D' DUPUV DE FRENELLE. 1917, I vol. in-8 avcc 201 figures, cartonné, 9 fr. (Memento Dupuy, 112, rue de la Bodie, à Paris).

Le D' Dupuy de Frenelle a publié récemment un ourage aussi original dans la façon dont il est présenté que pratique par l'ordonancement des chapitres. Son format, son papier, sa reliure en font un livre extrêmement facile à porter aves soi, et ceci a ést pas saus importance quand on songe au but qu'a voulu atteindre l'auteur et qui est de permettre à chaque chirupgien de la guerre d'avoir toujours à sa disposition eet excellent vade-mecum. Ceur qui n'out pas compris cette intention ont pu critiquer ce qui me paraît un avantage. Il y a de très bonnes choses dans cet ouvrage.

R. G.

Comptes rendus des séances du VIIe congrès international d'électrologie et de radiologie médicales (1yon, 27-31 juillet 1914), publiés par les soins de M., le professeur CLUZET, 1916, 1 vol. in-8º (Lyon, Imbrimerie A. Rev).

Le volume renfermant les comptes rendus du septième cougrès international d'électrologie et de radiologie médicales qui s'est tenu à Lyon peudant la dernière seuaine de juillet 1914, vient de paraître grâce à M. le professeur Cluzet.

Quand on le parcourt, on ne peut qu'être frappé par la valeur des travaux qu'il renferme, par l'ordre et la méthode avec lesquels ils out été groupés, ce qui prouve combien le congrès de Lyon avait été rationnellement orçanisé.

Cartes les évéuements graves qui agitaient alors le monde entier, les angoisses qui torturaient, en ces jours de juillet, les Prançais au seuil de la grande conflagration qui a mis l'Europeen sang, out nui aux travaux du congrés et abrégé sa durée. Mais néammoins les médéciens qui s'étaient rendus à Lyon y ont bien travaillé et out contribué aux proprès de l'électrologie et de la radiologie.

Il faut remercier M. Cluzet d'avoir su veiller à ce que, malgré l'arrêt de la vie scientifique pendant les premiers teunps qui out suivi le début des hostilités, leurs efforts n'aient pas été perdus et à ce que leurs travaux aient été rassemblés pour le plus grand profit de tous ceux qui voudront les consulter. E. ALBERT-WEIT.

r. G.

### Maladies Microbiennes

Par P. CARNOT

Professeur agregé à la Faculté de Médecine de Paris, Medecin des Hépitaux.

### MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIOUE FROIDE Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPES et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques.

LU D'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE

Saison thermale de Mat à Octobre.

38888B

1913. GAND I MÉD. D'OR - Produit exci français - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

NÉVROSTHÉNINE FREYSSING

Gouttes de glycérophosphates alcalins (eléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xyāxx gout Ach. repas.—6. Ruo ABEL, PARIS—1.0 El. 3 fr.—Ni sucre, ni chaux, ni alcool.

388888

## VITTEL

### GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE CONSTIPA
RÉGIME des ARTHRITIQUES Régime

SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIOUES

#### VARIÉTÉS

#### LA PROPHYLAXIE DE LA SYPHIL AU XVº SIÈCLE

Puisque l'on s'efforce actuellement (avec énergie aux qu'a prise la syphilis, on lira peut-être avec intérêt le muniquéensemble macattaire de Carisay), en sa compagnie. le même but. On verra que nos aïeux n'v allaient pas. comme ou dit, de main morte en matière de prophy-

Sans vouloir prendre part au débat, qui dure depuis longtemps, sur l'origine de la syphilis, jé me permets de faire remarquer que cet édit, que j'emprunte aux Anecdotes de médecine, livre anonyme (de Dumonchaux) paru en 1762, serait daté de 1496, e'est-à-dire postérieur à peine de quatre ans à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.

Arresté du Parlement de Paris, portant Règlement sur le jait des malades de la Grosse Vérole.

Aujourd'hui sixième mars (1496) pour ee que eu cette ville de Paris y avoit plusieurs malades de certaine maladie contagieuse nomuée la grosse vérole qui puis deux ans en-ça a eu graut cours eu ee Royaume, tant de cette ville de Paris que d'autres lieux, à l'oecasion de quoi était à craiudre que sur le printemps elle multipliât, a été redvisé qu'il étoit expédient v pourvoir.

Pourquoi ont esté mandés les officiers du Roi en Chastelet. Lesquels, venus en la Cour, ont remontré qu'ils avoient esté en la maison de l'Evesque de Paris pour y

inettre provision, mais n'y estoit eucore advisé parmi le tout, pour les difficultés qui se trouvoient.

Billeur a ordonné la Cour y pourveoir et pour assister aved ledit Evesque, a été commis M. Martin de Bellefave

ce que ai fait selon les Articles ci-aprez enregistrez, laquelle Ordonnance par moi portée en Chastelet, et délivrée au Prévost de Paris, a esté mise en exécution, et jusques ici bien gardée.

Pour pourveoir aux iuconvénients qui adviennent chaque jour par la fréquentation et communication des malades qui sont de présent en graut nombre en ceste ville de Paris, de certaine maladie contagicuse uommée la grosse vérole ont été advisez, concluds et délibérez par Révérend Père en Dieu, M. l'Evesque de Paris, les officiers du Roi. Prévost des marchands et Echevins de Paris. et le conseil et avis de plusieurs grants et notables persouuaiges de tous estats, les Points et Artieles qui s'ensuivent.

I, Premièrement, sera fait ery publie, de par le Roi, que tous malades de cette maladie de grosse vérole estrangiers, tant hommes que femmes, qui n'estoient demourans et résidens en eeste ville de Paris, alors que ladite maladie les a prins, vingt et quatre heures aprez ledit cry fait, s'envoisent et partent hors de eestedite ville de Paris, ès pays et lieux dont ils sont natifs, en là où ils faisoient leur résidence quand cette maladie les a prins, ou ailleurs où bon leur semblera, sur peine de la hart ; et à ee que plus facilement ils puissent partir, se retirer ès



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

Le médicament de choix des cardiopathies, fait dis disparaitre force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24, - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

portes Saint-Deuys et Saint-Jacques, où ils trouveront gens députez, lesquels leur délivreront à chacun quatre sols parisis, en prenant leur nom par escript, et leur fai sant défense, sur la peine que dessus, de non rentrer en ceste ville, jusqu'à ee qu'ils soieut entièrement garis de ceste maladie.

II. Item, que tous les malades de ceste maladie, étant de ceste ville, ou qui étoient résidens et demourans en ceste ville, alors que ladite maladie leur a prins, tant homuies que femmes, qui avont puissance de eulx retires en maison, se retirent dedans lesdites vingt et quatre heures, sans plus aller par la ville de jour ou de nuit, sur ladite peine de la hart; et lesquels ainsi retirez en leurdictes maisons, s'ils sont povres et indigens, pourront se recommander aux cures et marregliers des Paroisses dont ils serout, pour estre recommandez et saus ce qu'ils partent de leurdictes maisons, leur sera pourveu de vivres convenables.

III, Item, tous autres povres malades de cestedite ville, hommes qui avont prins icelle maladie eulx résidants, demourans ou servans en ceste ville, qui ne avont puissance de culx retirer en maison dedans les vingt et quatre heures après le cry fait, sur ladite peine de la hart, se retirent à Saint-Germain des Prez, pour estre et demourer ès maisons et lieux qui leur seront baillez et delivrez par les gens et deputez à ce frire, auxquels lieux durant ladite maladie leur sera pourveu de vivres et autres choses à eulx nécessaires, et auxquels l'on défend, sur ladite peiue de la hart, de non reutrer en cestedite ville de Paris jusqu'à ce qu'ils soient entièrement garis de ladite maladie.

IV. Item, que uul ue soit si hardi de prendre lesdits quatre sols parisis, s'il n'est estrangier, comme dit est,

suppositoires

De 1 à 4 suppositoires

De 4 à 16 sphérulines p. jour

De 4 à 16 sphérulin

par jour.

dosés à 8 gr.

DIGITALINE criste

ou qu'il voulust partir de cestedite ville, sans plus entrer jusqu'à ce qu'il soit entièrement gari.

V Item, et quant aux femmes malades, leur sera pourveu de autres maisons et demourances, esquelles ils seront fournies de vivres et autres choses à eulx nécessaires

VI. Item, a esté ordonné que pour satisfaire audit cry, lesdits malades qui estoient de ceste ville, ou qui estoient demourans en ceste ville à l'heure qu'ils ont esté prius de cestedite maladie, seront mis en la maison qui ja a esté louée pour ceste cause à Saint-Germain des Prez ; et où elle ne pourroit fournir seront prins granges et autres lieux estant prez d'icelle, afin que plus facilement ils puissent estre pansez ; et eu ce cas seront ceulx à qui seront lesdites grauges et maisous, rémunérez et satisfaits de leurs louaiges par ceulx qui sont commis et deputez à recevoir l'argent cueilli et levé en ceste ville de Paris pour lesdits malades, par l'Ordonnance desdits Evesque et Officiers du Roi et Prévost des marchands, et à ce souffrir seront contraints reaument et de fait.

VII. Item, après ledit cry fait, sera pourven par ceulx qui sont commis à recevoir ledit argent, à ce que deux hommes, c'est à sçavoir, ung à la porte Saint-Jacques, et l'autre à la porte Saint-Denys, pour en la présence de ceulx qui seront commis par les officiers du Roi, Prévost des marchands, payer lesdits quatre sols parisis, et prendre les noms par escript de ceux qui les recevront et leur faisant les défenses dessus dites.

VIII. Item, sera ordonné par le Prévost de Paris aux examinateurs et sergeus, que ès quartiers dont ils out la charge, ils ne souffrent et permettent aucun d'iceulx malades aller, converser, ou communiquer parmi la ville : et où ils en trouveront aucuns, ils les mettent hors

dosces à 25 clar

De 1 à 4 sphérulines par jour.

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

dosées d 30 e/gr

De 2 à 6 sphérulines

par jour.

#### SOLUTION on millième NATIVEL GRANULES BLANCS au 1/4 de millig: GRANULES ROSES au 1/10s de millior AMPOULES au 1/4 de millige AMPOULES au 1/10° de miliigr 49. Boul. Port Boyal. Paris PRODUITS PHYSIOLOGIOUES TELÉPHONE 114 TÉLEPHONE 114 MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait pancréatique Extrait entéro-pancréatique Extralt intestinal Extrait gastrique Extrait hénatique MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Maladies du Foie Diabète -Affections intestinales Constinution Hypopepsie Diabète par anhépatie par hyperhépatie Troubles Entérite En sphérulines muco-membraneuse dyspeptiques En sphérulines dosées d 30 e/gr. en doses de 12 gr. En sphérulines dosées à 20 ctor. dosées à 0 gr. 125 En sphérulines En sphérulines

dosés à 1 ar.

En suppositoires

#### VARIÉTÉS (Suite)

d'icelle ville, ou les envoient ou manent en prison, pour estre pugnis corporellement selon ladite ordonnance.

IX. Item, aprez ledit crv mis à exécution soient ordonnez gens par lesdits Prévost et Echevins, lesquels se tiendront aux portes de ceste ville de Paris pour garder et défendre qu'aucun malade de ceste maladie ne eutre apertement on secrétement en cestedite ville de Paris.

X. Ilem, soit pourveu par ceulx qui sont députez à recevoir l'argent donné et aumosné ausdits malades, à ce que à iceulx retirez esdites maisons, soit ponrveu de vivres et autres choses nécessaires soingneusement et en diligence, car autrement ils ne pourront obéir ausdites ordonnances.

Si impératif que fût cet arrêt, si sévères que fussent les peines qu'il édictait, il ne fut sans doute que médiocrement obéi. Aussi le Prévost des marchands dut-il le compléter, deux ans après, par une ordonnance qui ne se signale que par une modification assez savoureuse à la peine prévue pour les contrevenants. Voici cette ordonnance:

Combien que par cy-devant ait esté publié, crié et ordouné à son de trompe et cry public par les carrefours de Paris, à ce qu'aucun n'eut peut prétendre cause d'ignorance, que touts malades de la grosse vérole vnidassent incontinent hors la ville et s'en allassent, les estraugiers ès lieux dont ils sont natifs, et les autres vuidassent hors

de ladite ville, sur peine de la hart : néantmoins lesdits malades en contempnant lesdits crys, sont retournez de tontes parts, et conversent parmi la ville avec les personnes saines, qui est chose dangereuse pour le peuple et la Seigneurie, qui à présent est à Paris.

L'on deffend de rechef, de par le Roi et monsieur le Prevost de Paris, à tons lesdits malades de ladite maladie. tant hommes que femmes, que incontinent aprèz ce présent cry ils vnident et se départent de ladite Ville et Forsbourgs de Paris, et s'envoisent, scavoir, lesdits Porains faire leur résidence ès pays et lieux dont ils sont natifs, et les antres hors ladite Ville et Forsbonres. sur peine d'estre jettez en la rivière, s'ils y sont prins le jonr d'hui passé: Enjoint lon à tous Commissaires, Quarteniers et Sergens, prendre on fairc prendre ceux qui seront trouvez, pour en faire exécution. Fait le lundi 25 jour de juin, l'an mil quatre cent quatre-vingt-dix-huit.

On n'a certes pas l'intention de donner ces arrêts comme exemple à la grande commission que le Gouvernement a chargée d'étudier les mesures à preudre contre la syphilis, Le « précédent » pent paraître un peu excessif et il semble qu'il n'ait pas donné des résultats bien remarquables. Mais il est intéressant par son grand âge et par le fait qu'il rappelle la première tentative de fondation d'un établissement spécial pour l'hospitalisation (?) des syphilitiques. Il marque une date dans l'histoire sociale de la maladie. DI HENRI BOUOUET.



(Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé. ..... le 13/ ..... le 13/11 1017.

Monsieur SANTONI.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un cet guéri et l'autre est en bonne voie de guérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé: Dr F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI,

J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoger et je vous en remercie beaucoup. Je fais en ce moment les éssais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous pric d'agréer mes plus sineères salutations et mes meilleurs senliments, Signé : Dr C., Médecin-major au . . . . Chasseurs d'Afrique . S. P . . . . .

....... d'Artillerie ..... Bat. S. P. . . . . . le 23 mars 1017.

Mansieur SANTONI J'ai bien reçu volre colis arrivé en bon élat; et j'ai déjà employé volre produit que parait devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-soufflet est très INGENIEUSE et très PitATIQUE, Quand ma provision sera

épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spécialisés 

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI. 4, rue Boucicaut, PARIS (XV°)

#### NÉCROLOGIE

#### LOUIS LIARD

M. Louis Liard, vice-recteur honoraire de l'Académie de Paris, disparaît à l'âge de soixante et onze ans, après avoir été, au plus haut point, l'homme des fonctions universitaires qu'il a successivement occupées. Nous ne rappellerons pas ici toutes les étapes que cet homme éminent a marquées de ses talents et de sa grande personnalité morale, ni les services distingués qu'il a rendus,

également à la chose médicale, par sa grande autorité qui planait sur le conseil de l'Université de Paris. Lorsque M. Liard était à Bordeaux comme conseiller municipal, adjoint au maire et délégué à l'instruction publique et aux Beaux-Arts, il s'était révélé déjà comme un administratcur de premier ordre, en organisant la Faculté de médecine et en présidant à la construction de la Faculté des sciences et des lettres de cette grande ville.

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Piaget (de la Trouche, Isère). -Le Dr Delpeut, docteur en médecine à Saint-Chéron, pharmacien-major de 2º classe, títulaire de la médaille d'honneur des épidémies, décédé à Bourges où il était mobilisé. - M. Trapenard, pharmacien à Paris, ancien interne des hôpitaux. - Le Dr J. Menier (de Tours), décédé à l'âge de soixante-trois ans. - Le Dr Legludie. professeur honoraire de l'Ecole de médecine d'Angers. ancien directeur de cette école médecin en chef de l'Hôtel-Dieu, chevalier de la Légion d'honneur ; depuis le début de la guerre, il remplissait les fonctions de médecin chef de l'hôpital auxiliaire 102 à Angers. Il est décédé à l'âge dc soixante-dix-huit ans. -- Le Dr Gabriel Bloch, médecin honoraire de l'Assistance publique, décédé à Deauville,

Morts au champ d'honneur. - Le Dr Morin, médecinchef de l'hôpital de Vadclaincourt, - M, Jules Delanglade, infirmier à l'ambulance automobile chirurgicale nº 23, tué à l'âge de vingt ans par un bombardement d'avions ; il était le fils de M. le Dr Edouard Delanglade, professeur à l'Ecole de médecine de Marseille, médecin-major de 17º classe aux armées,

Mariages. - M. Alfred Richet, sous-lieutenant d'infanterie, décoré de la croix de guerre, fils de M. le professeur Richet, membre de l'Institut, et Mile Herscher. -M. Carlos Pautret, étudiant en médecine au front, est fiancé à M16 Symone Dupuch (de Bordeaux). - M, le Dr Jeanbrau, agrégé à la Faculté de Montpellier, actuellement médecin-major de 1re classe, médecin-chef de l'ambulance chirurgicale automobile 13, est fiancé à Mile Marie Truc, fille du Dr Truc, professeur de clinique ophtalmologique à la Faculté de Montpellier.

#### MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux SIROP (0.01) PILULES (0.01)

ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.03)

PH.III. E.S. (0.01)

TOUX nerve INSOMNIES SCIATIQUE AMPOULES (0.02)

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS



## PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût — bien toléré Efficacité remarquable



## Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

#### d'ÉVIAN = les = BAINS L'ERMITAGE

Lac de Genève (Haute - Sabole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air a de Soleil à de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

#### MÉDICATION NOUVELLE

des

## Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

#### GRANULÉ

#### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur.
Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidat par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOIDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloidal (Sulfoidal) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, purce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS : S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE,

la DÉBILITÉ,
en DERMATOLOGIE,
dans la FURONCULOSE,
l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE,
les PHARYNGITES,
BRONCHITES, VAGINITES,
URÉTRO-VAGINITES,
dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);

3º **Pommade** (1º dosée à 1/45c pour frictions; 3º **Pommade**) dosée à 2/45c pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

Ther Baddhassarian (Stéphan), médecin auxiliaire, attaché au 3° rég. Tusse: a jad preuve, en toutes circustances, de la plus grande énergie, du plus bel caprit de sourifies et d'un savoir très éclaire. Sest particulièrement distingué pendant les périodes dry au y au spiembre 1916 et du 23 au 36 septembre 1916, ob, sous tune fusiliade et une comonade intenses, si la parcourue le tervaire occupé par son régiment pour s'assuver que tous les blessés avaient été embordes et où lut blessé in-thème.

MARCHIVE (André), médecin auxiliaire au 4º bataillon du 3º rég., de marche de tirilliurs: les 15 et 6 décembre 1916, est sorti des tronchèes avec les vagues d'assaut, a morché continucliement à l'attaque avec le bataillon. Est restée préparités rijen tout le temps de l'occupâtion, pansant les blessés, sous le tir de l'ennemit, donnant ainsi un bej exemple de coursege. Au front dépuis le début, s'est tou-fours distingué dans les nombreuses affaires ausquelles le récliment a oris bant Outaré sont de l'entemne à ces bat Outarés dans les nombreuses affaires ausquelles le récliment a oris bant Outaré loss sidé à l'ordre les récliments arés bant Outaré loss sidé à l'ordre les récliments arés bant Outaré loss sidé à l'ordre les récliments arés bant Outaré loss sidé à l'ordre les récliments arés bant Outaré loss sidé à l'ordre les récliments arés bant Outaré loss sidé à l'ordre les sidés l'arches de l'acceptant de l

Zimm [Marle-Louis], médechi-major de 2º classe du 4º rég, de marche de souves : chargé de la direction du service médical du 4º rég, de nurche de zouves depuis le 20 janvier 1916, a constamment assuré ce service avec un déboument et une abnégation sons bornes. S'est porticulièrement fait remarquer pendant la période du 23 au 30 octobre 1916, où il a assuré d'une façon pariquie l'évacuation des blessés, non seulement pendant la merche en avant du régiment, mais aussi pendant la période d'occupation et d'organisation de la position conquise. Toxiquers sur la brêche, préchant d'exemple, s'est dépensé sans compter pour son service.

ROUGEUX (Edouard-Cyrille), médecin-major de 2º classe au 3º rég. de marche de tirailleurs: au front depuis le début de la campagne, n'a cessé d'y donner le plus bel exemple de sang-froid et de dévouement professionnel, visitant ses postes de secours à toute heure du jour et de la muit et tous, les pluis forts hombardements. Sait, par son calme toujours serein, exercer la plus salutaire influence sur ses subordonnés et ses blessés, servant de guide aux uns et de véconfort aux autres.

Ricaru (Jean-Pélis-Engène), molecim principal de elasse à une division d'infanterie: médecin division-naire d'un dévouchent et d'un chargie à toute épreux. Au cours des attaques, sous V..., des 24 octobre et 15 déembre 1916, a dirigh le service des voucations de manthre parfoite, remarquée de lous, malgré les difficultés multiples dues au parcount à travers une région privide de communications et dont le terrain était bouleversé par les obus. Souffrant, a donné à vous, dans les moments difficiles, l'example de l'energie on continuait à vocuepe ras moindres détaits et en soutenant ses subordomés par sa présence et ses conseils échiets. A déjè de nombreuses campagnes.

ZAGRZEWSKI (Jules), médecin auxiliaire du 3º bis rég. de zonaves: médecin auxiliaire très dévoué et très courageux. A déjà êté cité pour sa belle conduite à Verdun et sur la Somme. Tué à son poste de secours, le 7 janvier 1917.

PLANTER (Jean), médechi-major de 2º classe de réserve au 144º rég. d'infanterie : a dans des circonstances difficiles, notamment du 16 au 18 avril et du 7 au 12 mai 1917, assuré son service au mieux de la situation, fusqu'à l'extrême limite des Jorces physiques.

Soureveam (Paul-Antoine), médecin-major de 12º cl. de "mbulance 6/13: chirurgien de grande valeur. Blessé en 1915, et devenu médecin-chef d'une ambulance chirurgicale de l'auant, a pu, au cours des récentes attaques d'aut 1917 à Verdun, grâce à l'organization remarquable de son ambulance, et à un travail intensif de

#### TRAITE DE THERAPEUTIQUE

Par A. MANQUAT

Membre correspondent de l'Académie de médecine, Ancien Professeur agrégé au Val-de-Grûce.

Tome IV. — Thérapeutique générale, 1917, i vol. er. in/8 de 642 pages, broché: 10 fr.; relié.

12 fr. Tome II. — Agents de la Thérapeutique réparatioe, 1912, i vol. gri. n/8 de 652 pages, broché: 10 fr. relié.

12 fr. Tome III. — Agents de la Thérapeutique organique et fonctionnelle. 1913, i vol. gr. in/8 de 824 pages, broché: 10 fr. relié.

12 fr. Tome III. — Agents de la Thérapeutique organique et fonctionnelle. 1913, i vol. gr. in/8 de 824 pages, broché: 10 fr. relié.

broché : 40 fr. 7 relié.

12 fr.

Tome IV. — Médicaments symptomatiques. Renseignements pharmaceutiques. Principes de Posologie.
1914, 4 vol. gr. in-8 de 588 pages, broché : 40 fr.; relié.
12 fr.

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

## RÉGIMES ALIMENTAIRES

Par le D' Marcel LABBÉ

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hôpitaux.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

Vient de paraître :

HERZEN

#### GUIDE-FORMULAIRE THERAPEUTIQUE

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

jour et de nuit, assurer les soins nécessaires dans les meilleures conditions de rapidité et de confort,

Soubevran (Emile), médecin aide-major : s'est dépensé sans compter pendant les combats auxquels a pris part son bataillon dans la période du 11 au 21 mars 1916, à Verdun, s'est toujours montré, par sa bonne humeur et jusqu'aux tranchées, médecin du moral des hommes aussi bien que de leur physique; a soigné, sous un bombardement intense, de nombreux blessés.

PISTIÉ (Auguste), médeein-major de 2º classe au 26º rég, d'infanterie : médecin chef de service. A toujours fait preuve de dévouement et d'abnégation. A été tué en inspectant les postes de secours de son régiment.

PELTIER (Raymond-Ernest), médecin auxiliaire au 329° rég. d'infanterie : médecin brave et dévoué : Le 22 avril 1917, n'a pas hésité à aller donner des soins à un officier grièvement blessé, dans le réseau ennemi, et que le tir des mitrailleuses empêchait de relever avant la nuit.

COMTE (Louis), médeçin aide-major de 2º classe au 7º rég. d'infanterie : pendant les journées des 29 et 30 avril 1917, dans un poste de secours de première ligne, a assuré. de jour et de nuit, les soins à de nombreux blessés sous un bombardement des plus violents. Malgré les plus grandes difficultés, les nombreux blessés de son bataillon ont été, grâce à son attitude calme et courageuse, à son dévouement et à son esprit d'initiative, rapidement relevés du champ de bataille, soienés et évacués.

MEVDIEU (Albert), médecin auxiliaire au 7º rég. d'in-

fanterie : a installé son poste de secours très près des premières lienes, dans des circonstances très difficiles : s'v est dépensé sans compter pendant la période du 22 avril au 3 mai 1917 et particulièrement dans la muit du 30, où il a montré, dans les soins donnés aux nombreux blessés, le plus bel exemple de dévouement, d'abnégation et de courage.

DE LANGENHAGEN (Jean), médecin auxiliaire au 1er bataillon du 23e rég. d'infanterie ; médecin auxiliaire plein d'entrain et de courage. Blessé deux fois comme soldat combattant du début de la campagne. Le 16 avril 1917. étant parti immédiatement après la vague d'assaut, a été tué par une balle de mitrailleuse, au moment où il se portait au secours des hommes aui venaient d'être blessés.

MATTEI (Jean-Joseph-Marie), médecin auxiliaire au 133º rég. d'infanterie : parti avec les vagues d'assaut, a accompagné pas à pas le bataillon, sautant sous les balles, de trou d'obus en trou d'obus, jusqu'aux premiers rangs de tirailleurs pour secourir les blessés. S'est déjà distingué pendant les combats sur la Somme.

CHAPELLIER, médecin-major de 2º classe, médecinchef du G. B. C. II: a fait preuve des plus belles qualités militaires et techniques au cours d'un long bombardement par gaz asphyxiants qu'a subi le G. B. C. dont il est le chef et qui fonctionnait comme poste de secours. A dirigé, pendant ce bombardement, les soins aux malades et aux blessés; tout en préservant son personnel des accidents d'asphyxie par les mesures rapides, énergiques et intelligentes qu'il a prises. A sauvé de nombreuses vies humaines.

# **URASEPLINE** ROG

#### Mémento des indications essentielles de

#### THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

Par le Dr N. MARINI

1916. Un petit volume de poche de 290 pages..... Vient de paraître à la librairie J.-B. Baillière & Fils.

#### L'Expertise des Plaies par armes à feu

Par le D' CHAVIGNY

Médecin-chef d'un centre de médecine légale de l'armée,

Professeur agrégé au Val-de-Grâce:

1 vol. in-8 de 432 pages, avec 150 figures.....

#### MALADIES DE LA PEAU

Par E. GAUCHER

de médecine de Paris, médecin de l'hânital Saint-Louis. rtonné.....

La Biennorragie, maiadie sociale, par le Dr G. Colin. 4907

vol. in-18 de 268 pages..... 3 fr. 50

#### MALADIES

Traité de la Syphilis, par les Dra H. HALLOPEAU et Ch. Fou QUET. 1911, 1 volume gr. in-8 de 436 pages...... 12 fr.



2 à 8 par jour

LYCÉRINE CRÉOSOTÉE PHOSPHATÉE DE CATILLON

Agentd'épàrgne, antiseptique, minéralisateur Succédané de l'Hulle de Morue, bien toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs.

Ra

EXTRAITS TOTAUX CHOAY

ÉQUIVALENTAUX ORGANES FRAIS

DESSICCATION RAPIDE

VERS 0:

DANS LE VIDE

CACHETS CHOAY

EXTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY ORCHITIQUE, OVANIEN, HYPOPHISAIRE, THYROÏDIEN, HYPOPHISAIRE, HYROÏDIEN, HYROÏDIEN, HYPOPHISAIRE, HYROÏDIEN, HYPOPHISAIRE, HYROÏDIEN, HYROÏDIEN,

TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

• "STANNOXYL"

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS Académie de (en Mai 1917) Société Médic

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 goutes à chacun des 2 repas.

## **CONSTIPATION-COLITES**

-------

TRATTEMENT par ta

affine LIQUIDE

#### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à eafé

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tablean spécial pour chevalier :

SYECHWICZ (François-Joseph-Joachim, prénommé Maxime), médecin major de 11º classe (territorial), médecin-chef d'un centre hospitalier: átrige un important centre hospitalier et remplit ses fonctions avec un zèle, une activité et un dévouvement de tous les instants.

LENGLEY (Jarie-Engène), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: très bon médecin qui foint à ses constaissances professionnelles d'excellentes qualités de chef; au front depuis janvier 1916. Dirige très bien une ambulance.

ANDRÉ (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'un train sanitaire semi-permanent: très bon médecin qui a rendu les meilleurs services dans les différents postes qui lui ont été confiés depuis le debut des hostilités.

Hain (Victor-Lucien), médecin-major de 2º classe (réserve) au commandement d'étapes d'une gare régulatrice: médecin très dévout, d'un zèle à toute épreuve. Assure son service avec une grande compétence et une activité inlassable.

BOULARD (Charles-Anatole-Constant), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation: médecin d'une haute valeur morale. S'est distingué dans tous les postes qu'il a accupés, par sa compétence, son activité et son dévouement.

ROUMENTEAU (Gabriel-Élic), médecin aide-major de 1º classe (territorial) au commandement d'étapes d'une gare régulatrice: excellent médecin, d'un zèle et d'un dévouement à toute ébreuve. A rendu les meilleurs-gruices dans un régiment d'infanterie; montre beaucoup d'activité dans ses nouvelles fonctions. Une citation.

COCATON (Yves), médecin aide-major de 1º classe (réserve) au 32º rég. d'infanterie: médecin d'une rare bravoure, dont il a donné les plus beaux semples au cours de nombreux combats auxquels il a participé avec son régiment. Vient de se distingue à nouveau par sa brillante conduite pendant les atlaques du 16 au 22 avril 1917.

ALLOUCH (François-Marius), médecin aide-major de 1º classe (réserve) au 31º re fa d'infanterie: médecimmajor d'uns rare bravoure et d'un absoix dévoutement. Remplit avec la plus grande compétence les fonctions qui lui sont confées et fait preuve d'un absolu mépris du danger en pansant les blassés, sous les plus violents bombardements.

ASMRODIAS (Jean-Baptiste-Marie-Buile), médecinmajor de re classe à titre temporaire de réserve, médecinchei d'une ambulance: sert au front, depuis le commensement de la campagne, comme médecin-chei d'une insportante formation chirugicale ayant fonctionné dans des régions bombardées. Rend par sa compétence et son déousemnt de signadis services. S'est particulièrement distingué pendant les attaques de Verdun, où il s'est dépensé sans compler, de jour et de nuit. Une citation.

LEMATTRE (René-Adrien), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance: chirurgien de valeur, consciencieux et d'un dévouement absolu. Rend aux armées des services abbréciés.

Séguin (Charles-Jules-Victor), médecin aide-major de 11º classe (territorial) au 111º rég. d'artillerie lourde, 7º groupe : chef de service d'un inlassable dévouement,

# L'Hémostase

est assurée sans forcipressure

par le

# Coagulène Ciba

Ferment fibrinogène spécifique extrait des plaquettes du sang

L'emploi du Coagulène permet de juguler immédiatement les hémorragies en nappe, d'éviter les hémorragies secondaires et les hématomes post-opératoires

Échantillons et Conditions de Vente exceptionnelles aux Ambulances et Hôpitaux militaires et de la Croix-Rouge

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, Pharmacien, 1, place Morand, à Lyon

toujours aux postes les plus dangereux. A été grièvement blessé le 28 avril 1917, au cours d'un bombardement.

LAROYENNE (Lacien-Antoine-Marcellin), médecinmajor de 2º classe à une ambulance chirurgicale automobile: placé à la tête d'une ambulance chirurgicale, dirige son service avec la plus grande compétence et a jait preuve, en des circonstances difficiles, de belles qualités de courage et de sang-proid.

GUY (Joseph-Amédée), médecin aide-major de 2º classe, à titre temporaire de réserve à un C. B. C.; eu front depuis le début de la campagne, a donné les preuves d'une bravoure, d'une énergie et d'un dévouement au-dessus de tout éloge. Charge à actuellement d'un service important, à caquitte de ses fonctions auce une compétence, un elle et une activité remarquables, Quatre citalions.

FAUCHIUM (Adolphe-René), médietin aide-major de ir é dasse (territoria) au 32 et ég d'artillerie, es groupe; médecin d'une haute valeur professionnelle, d'un découement et d'une activité au-dessus de tout éloge. A demande à servir en première lique malgré on deg et as siluation de famille (père de sept enfants). A participé aux affaires de Verdaux et ést fait remarquer por son abudigation et son mépris du danger en prodiquant ses soins aux blessés, sous de violents bombardements. A ét blessét es pinir paré.

La lutte contre la syphilis. — Daus son article du précédent numéro, initiulé « La lutte antivénérienne», le Dr Gougerot a cité à phisieurs reprises un excellent arrêté du ministre de l'Intérieur que nous publions aujourd'hui Il a été pris sous la direction si intelligente de M. Hudelo, alors directeur de la Sûrcté générale, et sous la suggestion de la commission Peyrot-Chautemps, chargée de l'étude de la prophylaxie antivénérienne et qui a déjà tant fait pour le bien public. Nous ne pouvons qu'applaudir à tous ces efforts pour lutter contre un dancer urgent.

CIRCULAIRE DE M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR A MM. LES PRÉSETS. — Par mes circulaires des «° février 1914, 2 février 2, 1 juillet et 4 décembre 1915, j'ai en l'honneur d'appeler votre attention sur le sérieux intérér qu'il y aurait à prendre toutes les mesures indispensables pour éviter la propagation des nualadies vénériennes, et notamment de la syphilis. Cette nécessité s'impose sutrout dans les localités où des troupes sont stationnées.

Mes instructions antérieures vous rappelaient les droits appartenant aux maires en cette matière. Mais j'estime qu'en vue d'assurer une surveillance plus efficace à l'égard des femmes publiques, il est indispensable que vous fassiex usage des pouvoirs de police que vous confère l'article 90 de la loi du 5 avril 1884. En conséquence, je vous seral obligé de prendre d'urgence uu arrêté conformément au modèle el-anuexé, et de le faire publicr dans toutes les communes de votre département où il y aurait utilité à l'appliquer.

D'autre part, il convient de veiller à la stricte application de l'article 475, paragraphe a du Code pénal, imposant aux logeurs ou loucurs en garni l'obligation de tenir un registre sur lequel doit être inscrite toute personne ayant couché ou passé la nuit dans leur maison et de représenter ce registre, aux époques déterminées par les réglements, aux maires, adjoints, officiers ou comunisaires de police, ou aux citoyens commis à cet

# VITTEL

#### GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE
RÉGIME des ARTHRITIOUES

#### SOURCE SALÉE

IQUES Régime des HÉPATIQUES

#### MIERS-SALMIÈRE

(LOT)
SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE
Eau laxative diurétique. — Eau de régime des
CONSTIPÉS et des OBESES. — Traitement des
Entéro-Colites et Appendicties chroniques.
EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE
Soine thérande & Mai à Octobre.

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## IINÉRALOGÈNE BOSSON

OUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantitions : VIAL, 4, Pince de la Croix-Roume, LYON

effet. Les logeurs ou loueurs en garni doivent, en ontre, dans les circonstauces actuelles, exiger la production de pièces d'identité de la part des personnes qu'ils reçoivent dans leurs établissements. L'application de ces prescriptions permettra de vérifier si une femue est venue, à diverses reprises, en compagnie d'individus différents et de s'assurer aiusi qu'elle se livre à la prostitution. En pareil cas, elle devra, après avertissement, être inscrite comme fille soumise.

J'ajoute que le Conse'l d'État a jugé, le 6 août 1915, que l'autorité militaire a le droit de fermer les débits de boissons lorsqu'ils sont de nature à compromettre les intérêts dont elle a la garde pendant la durée de l'état de siège, Par suite, il y aura lieu de lui signaler, à cet effet, tout café ou débit de boissons dont l'exploitant ne se conformerait pas à l'article premier de l'arrêté.

Je vous prie de vouloir bieu me faire parvenir une ampliation de votre arrêté. Le ministre de l'Intérieur.

Arrêté. - Le préfet du département de

Signé: MALVY.

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, et notamment les articles 97 et 99,

Considérant que, dans l'iutérêt de la sûreté, de la tranquillité et de l'hygiène publiques, il convient d'exercer une surveillance particulière sur tous les établissements et lieux publics où la prostitution peut s'exercer,

Article premier. - Il est interdit à tous les débitants de boissons, cafetiers et cabaretiers ;

10 D'employer dans leurs établissements, exception faite pour la femme, les enfants et petits-enfants de l'exploitant, les orphelins et les membres de sa famille à sa charge : - des filles de moius de dix-huit aus ; des filles ou femmes de plus de dix-huit ans, non munies d'un certificat de bonue vie et mœurs, datant de plus de trois mois, à moins qu'elles n'appartiennent à la famille du débitant :

2º De placer à la devanture des débits de boissons, cafés, comptoirs, bars et établissements similaires, des rideaux, carreaux et vitraux opaques, et, en général, d'employer tous autres movens empêchant de voir de l'extérieur à l'intérieur des établissements :

3º De recevoir des consournateurs dans d'autres salles que celles où le public a accès, ainsi que dans les salles de fond ou arrière-magasius ne pouvant pas être surveillés du dehors :

1º De laisser les femues et filles employées dans leurs établissements s'asseoir auprès des clients et consommer avec eux ;

5º D'employer ou de recevoir habituellement des femmes de débauche pour se livrer à la prostitution dans leurs établissements et dans les locaux y atteuant.

Art. 2. - Les abords des gares, des casernes, des arsenaux, des établissements d'instruction et de culte, les



osphate lacquemaire

Glycérophosphate à celui de

ÉCHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE . Villefranche (Rhône)

Médication totale des maladies d OPOTHERAPIES HÉPATIOUE : BILIAIRE ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES

es voies bili

Prix du flacon 6 frs. toutes pharmacies TERATURE: LABORATOIRE de la PANBILINE Annonav (A

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Dr PERDRIZET

#### Aide-Mémoire de Thérapeutique

1917, 1 volume in-18 de 300 pages. Cartonné. 4 fr.

squares, les marchés, les promenades publiques et les principales voies publiques, et, dans les villes maritimes, les quais où débarquent les passagers, les jetées, les terrepleins, les plages sont interdits aux femmes inscrites.

Art. 3. - Les hôteliers et logeurs ne pourront loger ou même recevoir occasionnellement, pour se livrer à la prostitution, les femmes inscrites, si elles ne justifient pas qu'elles se conforment aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les visites sanitaires.

Art. 4. - Devront être inscrites sur le registre spécial, pour être régulièrement soumises aux visites sanitaires, toutes femmes qui, sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, ou de toutes ouvertures prenant vue sur la voie publique, provoqueront habituellement à la débauche ou se livreront au racolage d'une manière quel-

Art. 5. - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois en vigueur. Art. 6. - Les sous-préfets, maires, officiers de gendarmerie, commissaires de police et tous autres officiers de police judiciaire et agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

École du Val-de-Grâce. - M. le médecin inspecteur Jacob est nommé directeur de l'Ecole d'application du service de santé militaire du Val-de-Grâce,

École du service de santé de Lyon. - M. le médecin inspecteur Ruotte est nommé directeur de l'école du service de santé militaire de Lyon.

Faculté de Paris. - Médecine opératoire. - Série

supplémentaire de travaux pratiques sous la direction de M. le professeur Aug. Broca.

Une série de travaux pratiques de médecine opératoire, destinée aux élèves n'ayant pas accompli régulièrement ces exercices au cours du semestre écoulé, ou ajournés à l'examen, aura lieu du 1er au 15 octobre 1017. Les demandes d'admission, motivées, devront être

adressées, à M. le Doven, du 17 au 20 septembre 1017. Les étudiants auront à acquitter un droit de 50 francs.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin-major de 2º classe de l'armée territoriale, les médecins aidés-majors de 12e classe de l'armée territoriale : M. KERRIEN (Emile-Pierre), 284º rég. d'infanterie : M. COULLOUME-LABARTHE (Jean-François-Marie-Hilaire-Anatole), 5º rég. d'artillerie de campagne; M. PAISSEAU (Georges-Charles), laboratoire de bactériologie d'une armée : M. PÉRONNET (Antoine), ambulance . 14/13; M. DROPET (Pierre-Etienne-Joseph), ambulance 9/8; M. VANHEEGER (Hector-Louis-Camille), C. I. de Claye-Souilly; M. SERRA (Charles-Marc-Jérôme), 131º rég. d'infanterie : M. TEXIER (Jean-Marie-Toseph), ambulance 16/8: M. Géribert (Amant-Louis-Henri), aéronautique d'une armée; M. Combes (Marie-Etienne-Félix-Jean-Baptiste), hôpital temporaire nº 3; M. MOURIER (Amédée-Antonin), hôpital temporaire nº 4; M. BRIANES (Chérubin-Joseph-Marie), hôpital temporaire nº 5; M. SABATIER (Auguste-Georges), détaché à l'armée serbe ; M. Morisson (Emile-Frédéric-Claude), 7º section des chemins de fer de campagne ; M. COHADON (Léon-Frédéric), D. S. S. d'une armée.

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout. ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3fr. - Hi suore, ni chaux, ni alco:

# PipėrazineMIDY *l'anti-urique*

#### RECOUVREMENTS PARIS

#### MAUGER

Ancien chef du service des recouprements da Syndient des Médecins de la Seine (15º Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

FONDÉ En 1886

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

> Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### VARTÉTÉS

#### L'UNIVERSITÉ FRANÇAISE ET LES SERBES!

Lorsque paraitront ces lienes, trente médecins aux liaires serbes serout arrivés eu Suisse, pour y terriplitet leurs études dans les universités de langue allemande. Ils y seraient déjà depuis longtemps, si des nécessités militaires n'avaient obligé leurs chefs à les retenir quelques jours dans un hôpital de Salonique où je les ai vus.

« Nous aurons grand besoin de jeunes médecins après la guerre, pour nos nouvelles provinces, me dit un colonel sanitaire serbe. Ceux-ci vont terminer rapidement leurs études en Suisse et nous revenir docteurs. » Avec la respectueuse déférence due par un sous-

licutenant, j'objectai timidement que la France cût été heureuse d'accueillir chez elle ces étudiants et que l'enseiguement français en valait sans doute un autre

« Les universités françaises, me fut-il répondu ne nous ont fait aucune proposition, ce qui n'a pas été le cas des Suisses. Le pays nentre accueillera nos étudiants de façon telle qu'ils fiuiront leurs études avec la plus grande rapidité et sans trop de frais. Ils retrouveront aussi un enseignement professé dans la laugue allemande, qui fut celle de leurs études antérieures. Nous avons besoin d'aller

Je n'osai pas insister ; et cependaut, quel crève-cœur pour nous autres qui voulûmes être les apôtres de l'enseignement français au cours des dix mois que nous vêcûmes, en trop brève mission, dans l'armée serbe.

Le brave colonel serbe a raison ; il achète un peu de

science là où elle coûte le moius cher, croit-il, et se livre le plus vite. Il est pressé. On prépare des munitions pour l'après-guerre : usiniers, faites-vous connaître, annoncez vos prix, vos conditions, Si l'on vous ignore, il faudra bien que l'on s'adresse au voisin, et tant pis pour l'in-

fluence française si nos amis et protégés doiveut s'adresser à des maîtres neutres parlant la langue de nos ennemis.

Nous avons, assurément, beaucoup de sympathies parmi les professeurs suisses. Il n'en faut pas moins compter avec la propagaude sournoise exercée par le Boche autour des amphithéâtres zurichois, pour détourner l'étudiant de notre culture, notre science et nos médicaments.

Ce n'est pas sans peiue que nous avons pu, naguère, démontrer aux médecins serbes sortis de Vienne, la valeur de nos doctrines médicales qu'on leur avait toujours dénigrées. Nous y parvimes, grâce à notre présence à leurs côtés, à des journaux, livres et produits français distribués à profusiou. Mais nous voilà partis depuis plusieurs mois, saus l'espoir qu'une troisième mission médicale ou un comité quelconque reprenne notre œuvre.

Ce qui vient de se passer, je l'avais déjà redouté, il v a plus d'un au, à mon arrivée à l'armée serbe, comme conseiller technique d'une ambulance. L'étendue et l'imprécision des fonctions de « conseilleur » permettaient à chacan des membres de la mission de faire son devoir tel qu'il le compreuait. Nous pûmes ainsi nous mettre au service de la cause française, interroger nos amis, écouter leurs doléauces, deviner leurs besoins,

Ils nous confessèrent leur ignorance à peu près com-



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le niédicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-selérose, la

L'adjuvant le plus sûr des eures

PHOSPHATÉE

oruration, le reméde le roïque pour le brightiplus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de choix des fait disparaitre cardiopathies. les œdèmes et la d' force la systole, régularise le cours du sang. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifestations; jugule les erises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

40

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

plète de la langue française, négligée dans les gymna es pour l'étude de l'allemand.

 Alt, disaient-ils, si vous aviez en France une Faculté où l'on douncrait un enseignement en allemand pour les étrangers qui ne savent que cette langue!

D'autres, plus rares, familiers de la nôtre, hésitaient cependant eutre la France et la Suisse, persuadés qu'ils étaient de la difficulté et de la longueur des études francaisses.

Tons étaient d'accord quand ils parlaient du prix de la vie à Paris, qu'on leur avait représenté comme la ville la plus chère du monde.

 $\circ$  Et nous ne disposons guère que de 200 francs par mois,  $\circ$ 

Nous ne parvinces pas sans peine à leur démontrer leurs erreurs sur presque tous les points. Deux mois après, nos correspondants français avaient

Deux mois après, nos correspondants français avaient été saisis de la question, grave entre toutes, de l'avenir des étudiants en médecine serbes.

Notre éminent sénateur et aucien ministre M. Édouard Hieriot acceptait d'étudier un projet qui était celui-ci. On instituait dans sa ville universitaire un petit centre pour Serbes, leur procurant des facilités de travail qu'ils ne pouvaient trouver ailleurs. Une maison de famille les accueilait ; on leur offratt livres et securis au besoin. En un mot, on continuait pour les étudiants, avec plus de discrétion dans la charité parfois inutile, ce que l'on avait fait pour les enfants serbes adoptés par nos écoles' primaires.

Un projet adopté et défendu par M. Edouard Herriot est toujours mené à bonne fin.

Sans doute, avons-nous été dépassés par la rapidité des événements qu'il nous est impossible de rattaper, en raison du retrait des médécins français de l'armés serbe. Est-ce une raison pour renoncer à notre rôle de sauvecturs de la nation serbe?

Nos amis de France supplient, depuis trois mois, à notre absence en adressant aux officiers serbes, de qui nous leur avous domié les noms, les brochures, journaux, céhantillons nécessires à la continuation de notre œuver. Fréquemment, nous pouvous constart le succès de leurs efforts et recueillir des remerciements que nous sommes heureux de leur transmettre.

Aujourd'hni, nous invitons à la méditation les universitaires soncieux de la conservation de l'influence médicale française en Orient. Ils ne doivent pas laisser passer les vacances sans annoncer aux Serbes ce que la France vent faire pour leurs étudiants.

Jean Perrigault, médecin aide-major.

# DIGITALINE criste

NATIVELLE

SOLUTION as millième
GRANULES BLANCS
us 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

Académie de Medecine de Parts

Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

## MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme – Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses
États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 800 cm² : 4 frances.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



Alcalin-Type, specialement adapte A LA THÉRAPEUTIQUE G A S T R I Q U E

# SEL HUNT

= GRANULÉ FRIABLE =

"Pansement calmant de la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni occaîne, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt poduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. — On le trouve dans toutes les Phis. Envoi gratuit de Flacons de

SEL HUNT

a

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement cadmanf) sur la muqueuse stoma-cale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles do-ses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

EMPLOI AISÉ

'ABSORPTION AGRÉABLE

■SEL DE HUNT =

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, Paris (16º)

#### REVUE DES REVUES

Syphilophobie: dn róle de la réaction de Wassermann (C.-1). Leatherman, The Urologic and Cutaneous Review. U. S. A., avril 1917).

Un individu âgé de trente ans se présente à l'auteur comme ayant éprouvé, deux mois auparavant, une légère judisposition avec un peu de céphalée et quelques troubles gastriques. Un médecin consulté estima que l'histoire du malade était assez obscure et fit faire un examen de sang qui donna une réaction de Wassermann positive. Or le patient devait se marier et niait absolument toute syphilis. D'ailleurs un examen très approfondi ne révélait chez lui aueun signe passé ou présent de cette affection. Littéralement obsédé par l'idée d'être atteint de syphilis, le consultant racontait qu'il ne dormait et ne s'alimentait plus et que par moments il sentait « sa raison s'en aller ». Il demandait, en conséquence, à être examiné une fois par semaine pendant au moins trois mois, « Je ne pouvais croire que cet homme avait la syphilis. Mais il avait une attaque marquée de syphilophobie comme résultat d'une réaction de Wassermann rapportée positive. . La patient alla consulter divers praticiens, visita trois ou quatre laboratoires où l'on préleva du saug avec RW négative et il resta convaince qu'il avait la syphilis, avant abandonné toute idée de mariage, « et je crois qu'il se suicidera éventuellement ou deviendra définitivement insane ». E. Leatherman rapporte d'autres observations aussi suggestives.

Kyste à échinocoques et arsénobenzol (H. CURCHOD,

Revue méd. de la Suisse romande, nº 4, avril 1917). Il s'agit d'un malade opéré en décembre 1914 et

If sagar dum mannet Opere to mecanite 1913 et évriler 1915 pour une échinococcore péritonéale et un volumineux kyste hyplatique du fole, cas intéressant, non seulement à cause de sa rareté, l'échinocoque étant peu fréquent en Suisse romande, mais parce que l'évolution de la maladie paraft avoir été favorablement influencée par l'arsénobenzol, médication nouvelle dans extet terrible affection parasitaire et qui a été indiquée pour la première fois par mon maître, M. le professeur Rouxcommunication du Dr Kolbé à la Société de pathologie

comparée de Paris, séance du 10 février 1914).

Il semble donc que le 914 a cu vraiment un effet très favorable dans ce cas, et l'anteur n'hésiterait pas à dire qu'il est la causse de la guérison, s'il n'y avait un travail de Dèvé qui rapporte que, chez quatre hapins anxquels il avait injecté du sable échimococcique, le traitement à l'arsénoleuzol n'a pas empêché le développement de kystes hydratiques. M. H. Currichol se contente donc de relater son cas, parce que le 914 paraît y avoir joué un rêde bienfission infilsertable.

Un mal moral ou la deuxième apparence du mal vénérien (L. BORY, Annales d'hygiène publique, avril 1917, t. XXVII).

La crainte du mercure est si accentuce dans l'esprit de la plupart, que, dès l'apparition des arsenicaux comme agents de la thérapeutique antisyphilitique, tous se sont précipités à corps perdu vers la médication nouvelle

#### odéine MONTAGU Broméine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0,04) PILULES (0,01)

TOUX EMPHYSĖME ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveuses
PILULES (0.01) INSOMNIES

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE
NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

FARINES MALTÉES JAMMET
ARISTOSE - GÉRÉMATINE - ORGERSE - RIZINE - RRAMENOSE - AVENISE FIC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, m'' JAMMET, 47, Ruo do Miromosnii, PARIS

#### REVUE DES REVUES (Suite)

« qui, helas, devait, aussi cenume le mercure, passer par sa période expérimentale et provoquer quelques malheurs. Ce fut peut-être un bien pour ce malheureux mercure qui, délaissé par beaucoup, est aujourd'hai repris par tous, seul ou associé à l'arsenic, et paraît avoir dans ce court interrègne perdu tons les défauts dont l'esprit pouplaire l'avait accusé inscure là ».

Psychose de Korsakow en association avec la malaria (H. Carlula, The Lancet, 28 avril 1917, no 4887).

Observation d'un paludéen âgé de quarante-cinq ans, qui présentait une polymévile avec perte considérable de mémoire. Or la névrite périphérique a été notée dans la malaria et Manson signale que la perte de mémoire partielle ou compléte paraît accompagner communément la névrite périphérique d'origine malarienne. Il semble logique de rattacher à la malaria un syndrome de Korsakow se reucontrant chez un individu non alcoolique. Mort subtte para accident nerveux d'origine pleurale (Prixx, Lyon médical, nº 4, avril 1071, nº 4, avril 1071).

rate (Plany, Lyon menteal, nº 4, avril 1917).
Un soldat atteint d'une blessure thoracique par balle, sans oppression ni hémoptysie (avec simplement des signes d'un petit hémothorax avec pneumothorax probable), est examiné radioscopiquement seize jours après la blessure. A farrivée du blessé dans la salle, on constate une accélération de la respiration, avec un pouls absolument normal et absence de cyanoses. Rapporté dans son lil, il perd comaissance: facés à pelne vulturux, état comatenx avec stertor et pette de matières fécales, pouls blen fappé de rythum cornal, respiration ou accé-

léiée. Une thoracentèse exploratrice amène de la sérosité sanguinolente, nou spumeuse; pas d'air sous pression, Le blessé meurt au bout d'une demi-heure dans le même état,

Les constatations d'antopsic ne pernucteut pas d'expliques  $\circ$  ec cas de mort survenu inopinément chez un blessé pulmonaire qui paraissait en parfaite voie de guérison avize jours après au blessures. L'auteur pense qu'en peut attribuer ectte issue fatale à deux interprétations également soutenables : la notion du réflexe teluval et celle de l'embolie éstérate.

Transformation de la formule sanguine après injections d'acide nucléinique (C.-A. NEYMANN, Johns Hopkins Hospital Bulletin, avril 1917, no 314), Depuis une dizaine d'années, ont paru divers travaux (favorables et défavorables) concernant l'action thérapeutique de l'acide nucléinique dans certaines maladies qui devraient être théoriquement influencées par une augmentation des leucocytes. L'auteur s'est servi de la formule de Lundvall, qui contient, outre le nucléinate de soude, du cinnamate de soude, l'arsenic et la quassia. Les expériences furent faites sur l'animal (lapin et chat) et sur l'homme, et C.-A. Neymann résume ainsi ses constatations : 1º L'injection de la solution de Lundvall augmente le nombre des leucocytes ; 2º cette leucocytose dure de un à deux jours : 3º il se produit chez le patient de la tolérance pour cette solution ; 4º l'hémoglobine décroît de manière alarmante si l'on répète les injections à de trop brefs intervalles.

#### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

#### CRYOGÉNINE LUMIÈRE HÉMOPLASE LUMIÈRE PERSODINE LUMIÈRE OPOZONES LUMIÈRE

TULLE GRAS LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques

Ampoules, Cachets et Dragées

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indication:

Un à deux grammes par · jour.

Évite l'adhérence des pansements e détache aisément, sans douleur ni hémorragie Facilite les cicatrisations.

## RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

#### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

#### PAR ENTEROVACCIN LUMIÈRE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

#### NOUVELLES

Mort au champ d'honneur. — M. Hanriot, fils de M. le Dr Hanriot, professeur agrégé à la Faculté de médecine, trésorier de l'Académie de médecine.

Nécrologie. — Le D' Robert Oppenheim, ancien interne des hôpituux de Paris, médecine de la maison départementale de la Seine, médecin-major au Centre neuropathologique de la XIIIº région à Vielty, décédé subitement en service commandé. — Le D' Joyenx-Laffuie, professeur à la Faculté des sciences de Caen, chevalier de la Légion d'homment, ancien député de la Vienne, décédé à Paris à l'âge de soisante-sérq auss des suites d'une clute de voiture. — Le D' Cassidanius, médecin des chemis de fer de l'État

Marlages. — M. le D' Clément Marchal, médecin aidemajor de 1º et classe de réserve, décoré de la Croix de guerre, et Mile Andrée Pozeril. — On annonce les fiancilles de Mile Generière Rénon, fille de M. le D' Louis Rénon, professeur agrégé à la Paculté demédecine de l'Aris, nédecine de l'hépital Necker, officier de la Légion d'homeur, et M. Reid del Sarte, statumire, décoré de la médialle militaire et de la croix de guerre. Nots adressons à M. le D' Rénon nos bien sympathiques éficitations. — Récemment a été célèvré à Jassy (Roumanie) le mariage de l'aldemajor Robert Vaudessel, interne des hôpitaux de Paris, décoré de la croix de guerre avec Mile Aune-Marie Vartejain. — Mile Madelein Thiéry, fille de M. le D' Thiéry, député de la Meuse, et M. Jean Hardy, lieutenant observatuer en avioa. Léglon d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier:

CHACNAUD (Jean-Gabriel), nédecin-major de 2º classe (active) au 152º 76; d'infanterie : modèle de courage et de dévouement. Déjà trois fois cité à l'ordre, és de nouveau distingué à l'atlaque du 22 mai 1917, en assurant, avec la plus belle crimerie, dans les conditions les plus difficiles, la relève de l'évocation des blessés.

DURAND (Victor-Jean-Paul-Marie), médecin-major (active) de 2º classe au 3º rég. d'infauterie : comme chef du service médical d'un régiment, a nuonté les plus solices et les plus bales qualités de compétence, d'initiative, d'entrain et de dévouement. A été très grévement blessé, en accomptissant son devoir, le 1º rig in 1917.

LABROSSE (René), médecin aide-major de 1º classe (active) an 3,3 reg, d'artillétic : mádecia d'une bernourse et d'un dévouement eu-dessus de lout éloge, qui n'a cessé de rendre les meilleurs services dans les postes qu'il a courapés. Maintenu au front, sur sa demande, a de griveument blessé, le 0 mai 1915, sur les positions de batterie en procédant à l'organisation d'un poste de secours.

JURIE DIS CAMERS (Jean-François-Ingène), médecities dide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au 275 ° teg d'artinétre: au front dépuis le début de la campagne, a demandé à 9 être mainteux bien que son âge lui est permis d'obtenir un poste à l'arrière. S'est distingué, au cours des altaques du 17 au 21 avril 1917, où il a fait preuve des plus belles qualités professionnelles et militaires. Blessé le 21 juin 1917. Déjà cité deux Jois à l'ordre.



Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphatés et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

#### à base d'Extraits de Noix de Kola fraiche

Il a été démontré que l'action de la Kola sche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosties qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessic-cation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on navait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les giycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillersmesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent. - M. BRIANNES (Chérubin), médeein aide-major de  $\, {\rm r}^{\rm re}$  classe, hôpital temporaire  ${\rm n}^{\rm o}$  5 ; M. LE-CLERC (Jeau), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 5; M. Mourier (Amédée), médeein aidemajor de 120 classe, hôpital temporaire nº 4; M. Belizons (Gédéon), médecin aide-major de 2e classe, hôpital temporaire nº 4 ; M. Dupic (Antoine), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 4 ; M. Morisson (Henri). médecin aide-major de 1re classe, hôpital temporaire nº 3; M. DE BELLEGARDE (Paul), officier d'administration de 3c classe, hôpital temporaire no 3; M. Poix (Charles). médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 3; M. Delanoe (Arthur), suédecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 3; M. MAZURE (Pierre), médecin aide-major de 2º classe, 84º rég. d'infanterie; M. PLANTIER (Auguste), suédecin aide-major de 1re classe, 1re R. M. A. M. DUBARRY (Henri), médecin aide-major de 1re classe, 1re R. M. A.; M. VERNIER (Henri), médeciu aide-major de 170 classe, 170 R. M. A. : M. PASOUIER (Charles), médecin aide-major de 2º classe, ambulauce coloniale mobile nº 4; M. BOUQUETTE (Eugène), pharmacien aide-major de 2º classe, laboratoire de bactériologie de l'armée serbe ; M. Vergne (Edouard), médecin-major de 1re classe, 2º armée serbe ; M. VANHOEKE (Étienne), médecin aidemajor de 1<sup>re</sup> classe, 2<sup>e</sup> ambulance Choumadia ; M. Mé-NESSIER (Georges), médeciu-major de 1re classe, de l'armée serbe ; M. Sabatier (Georges), médecin aidemajor de 170 classe, 170 ambulance Vardar ; M. BAUDRY (Lucien), médecin-major de 2º classe, 1º ambulauce

Drina : M. MELNOTTE (Pierre), médecin aide-major de 1re elasse, 1re ambulance Drina; M. LACAZE (Henri), médecin-major de 2º classe, quartier général de l'A. F. O. ; M. DE MONICAULT (Gastou), délégué S. B. M., hôpital auxiliaire nº 1; M. VALETON (Paul), médecin aide-major de 1re classe, hôpital temporaire no 8; M. Verstraete (Eugène), médecin aide-major de 1re classe, hôpital temporaire nº 8; M. RONVET, (Louis), pharmacien aidemajor de 1re classe, laborațoire de chimje ; M. MARKUzewski (Michel), médecin aide-major de 12e classe, ambulance 11/7; M. CELLARIER (Pierre), médecin aide-major de 2º classe, ambulance alpine nº 7 ; M. GIRON (René), médecin aide-major de 1re classe, artillerie divisionnaire, 57º division : M. RAVOT (Ernest), médecin-major de 2º classe au 371º rég. d'infanterie ; M. Chanal, (Alfred), médecin aide-major de 170 classe, ambulance 8/3 ; M. RAV-NAL (Crespin), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 8/3; M. Dupouy (François), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 8/3; M. GIRARDOT (Édouard), médecin aide-major de 1re classe, ambulance 2/57; M. Bartmann (Henri), officier d'administration de 2º classe, ambulance 2/57; M. UTEZA (Francois), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, ambulance colouiale nº 2; M. RANCIER (Albert), médecin-major de 176 classe, ambulance alpine uo 4; M. Senty (Joseph), médecin aide-major de 1re classe, hôpital d'évacuation, nº 1; M. Boursier (François), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, dépôt d'éclopés, 11º 3 ; M. Albarel (Paul), médecin aide-major de 2º classe.



LYMPHATISME

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, - Le total de la souscription au 31 août 1917 s'élève à 838 000 tranes

Souscriptions reques by 16 Au 31 Aout 1917.

(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.) 2 000 francs : Mue Cadenat. Paris (en souvenir de son

frère le Dr Cruet) 1 000 francs: MM. les professeurs et agrégés de la Paculté de médecine de Bordeaux (7° vers.). — Dr Wal-ther (Ch.), Paris [abandon d'honoraires pour soins donnés

par lui à un confrère (3º vers.). 500 francs : M. Grémy (G.), produits pharmaceutiques,

atis.

425 francs: Dr Pennel, Paris (4º vers.).

426 francs: Dra Bataille, Rouen (2º vers.).

426 prancs: Dra Bataille, Rouen (2º vers.).

427 prancs: Dra Bataille, Rouen (18º vers.).

427 prancs: Dra Bataille, Rouen (18º vers.).

428 prancs: Dra Bataille, Rouen (18º vers.). Toulouse, nyme (abandon d'honoraires). Paris

100 panes: Le Syndicat des médecins de Lisieux. — La Société des médecins de l'état civil, Paris (2º vers.).— La Societe des incucients des état civil, l'aris (2° pers.)— D'a Ardin-Delichi, Alger (3° vers.). — Barber, Landivis siau (Pinistère) (8° vers.). — Bazy père, Paris (5° vers.). — Bussat, Meaux (S.-et.M.) (3° vers.). — Differ Montpellier (2° vers.). — Gasser (D.), Oran (8° vers.). — Le Gris, Par-is (2° vers.). — Mathieu, Wassy (Hie-Marne) (3° vers.). — Mauté, Pez (Maroc). — Sardott (Gaston), Nice (2° vers.). — 50 / praces: D'e Barraud, Augoudième (12° vers.).

Demiéville (Paul), Lausanne (Suisse) (2º vers.). — Durand. Fraize (Vosges) (4e vers.). — Escat, Marseille (2º vers.). Laumet, Troyes (3e vers.). — Roger, Orléans (3e vers.) aumet, Troyes (3º vers.). — Roger, Orléans (3º vers.).

Seu de Rouville, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) (5° vers.). — Testevin, Paris (6° vers.). — Touillon, Bourg (Ain) (11° vers.). 33 fr. 50 : Dr Laffitte (L.), aide-major, dépôt d'éclopés,

33 fr. 50 Paris (3º vers.). — Pellot, Eper-Remiremont (Vosges). 30 francs : Dia Maynau, Paris (3º vers.). — Pellot, Eper-

30 transs: D<sup>6</sup> Maynau, Paris (3° 90°s). — Pellot, Eper-my (Marne) (6° 90°s). — Is suddenia de l'ambulance 15 prince: D' Charpentier, Mélesse (1.-et.-V.) (5° 90°s). 20 transs: D' Charpentier, Mélesse (1.-et.-V.) (5° 90°s). 20 transs: D' Charpentier, Mélesse (1.-et.-V.) (5° 90°s). — Bouldingier, Nice (2° 90°s). — Fouchterand, Saint Paul-en-Chi-lamon (Hautel, Joir) (2° 90°s). — Levère, Béziers (Héruph).

lançon (Haute Lorle) [2º 10875]. — Levere, beziers (Hetault) [2º 10875]. — Mackiewicz, Romen. — Magnin (J.), Paris [2º 10875]. — Mauban, Vichy (Allier) (abandou d'honoraires) [2º 10875]. — Thomas, Censercy (Côte-d'07) [24º 10875]. — Li Jranes: D' Bloch, chef du dépôt d'éclopés, Remire-

mout (Vosges). 14 fr. 05: Dr. Baches, Sos (Lot-ct-Garonne). - Mathez,

14 fr. 03: 11 s Barnes, Sos (Lot-ext-aromic). — statucz, Chelley (Ahi). 12 s Bergoignoux, Rochefort-sur-Mer (Ch.-Inf.). — Calba, Les Andelys (Eure) (\$\sigma\_{ext} \sigma\_{ext} \). — Chauvet, Sanary (Var) (\$\sigma\_{ext} \sigma\_{ext} \). — Dumoland (L.). Epinal (Vosges). — Fournel, Paris.

— Fournel, Mere venue Vamssy, Vire (Calvados) (\$\sigma\_{ext} \sigma\_{ext} \).

ENGAGEMENTS ET VERSEMENTS MENSUELS recus du 16 au 31 août 1917. — MM. les Dre Dumolard (Léon),

16 au 31 acidi 1917. — MM. les Dre Dumolard (Lécon), puédecin-chel (Vosges), 10. — Laffite (Lécopold), aidemajor (Vosges), 10. — Laffite (Lécopold), aidemajor (Vosges), 10. Priver d'advesser les souscriptions à M. le trésorier (sams indications de noim) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Streine, Paris (et al.). La Chisse d'Assistance médicale de guerre n altoe, en secours immediates, sur les 10, 100 affectés à ce service. une somme de 85 132 francs.

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE) Palpitations des Nerveux et des Neurasthéniques. Eréthismo cardiaque de toute ordre, des affections fonctionn :: comme des affections organiques du cœur, l'achycardie essentielle paroxystique, Goilte exophtalmique, etc. DOSES : 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

E. LEROUX. 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.

CURE DE SOURC LOIES URINAIRES.

COUTTE

GRAVELLE

ARTÉRIO-SCI ÉROSE

#### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hônitaux de Paris



Dépôt dans toutes les pharmacies

## POUR L'ANESTHESIE

Son flaconnage, en tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altération Pharmacie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

Buisson

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE: /a2 cuillerées à potage

Laboratoires ALBERT BUISSON 15, Avenue de Tourville PARIS

TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS (en Mai 1917)

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Thèse de Marcel PEROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimês 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

malgré tout l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 40 Poudre de feuille sèche de Digitale. 80 gouttes contiennent 1 milligramme de glucosides totaux.

LANCELOT & Cie, 26 et 28, Rue Saint-Claude,

Médallle militare. — Lærkwæ (Jules-Armand), médeein auxiliaire (réserve) à la 21º compagnie du 229º rég. d'infantreit: médeèn auxiliaire d'une bravoure magnifique et d'un absolu dévouement. A été blessé grièvement, le 20 avril 1917, sur le champ de balaille, au moment ou il soignait les blessés. Déjà deux fois cité à l'ordre.

JOANNON (Pierre-Gabriel), médeem auxiliaire (active) at 14 yr 8g. d'inflanterie i utileein auxiliaire qu'à coustamment donné un maguifique exemple de dévouvennt et de brœuver. Le 28 œvril 1917, sous un bombardement très violent, ayant entendud ansi a muit des cris d'appet partis du visitange des transhées adverses, n'a pas hésié du visitange des transhées adverses, n'a pas hésié du visitange n'es des l'appet partis des plus rudes ejforts, à traverser les réseaux de fits de Jer et à ramener un blessé lombé à 100 mêtres de la ligne enument.

CLÉMENT (François-Louis-Joseph), médecin auxiliaire active) an 132° etg. d'inflanterie: méderi auxiliaire modèle de bravoure et de dévouement, qui montre en toutes étronstantees in métre absolut du danger. Le 16 veril 1337, ést éluné hors de la transkée were la voque d'assant, entrainant les kommes par son exemple et maintenaut ave eux no contact très étroit permetant les soins et la relève immédiats. Pendant la muit et durant la journée du lendemnin, n'a pas cessé d'alter la reselerché es blessés, rameuant lui-même un officier tombé gravement atteint en avant de notre première ligne. Objé deux pis et lé l'ordre.

LECONTE (Pierre-Maxime) (active), pharmaeien auxiliaire à un groupe de braneardiers divisionnaires, 1,4° section d'infirmiers militaires: sous-offeier brave et dévont. A été blessé grièvement, le 25 septembre 1916, en dirigeant les retève des blessés sous un bombardement intense.

Lévy (Maurice-Moïse), médecin auxiliaire (active) au 117º rég. d'infauterie: médecin auxiliaire d'une grande brouwne et d'une dévoument renarquable. Grièvement blessé, le 20 mai 1917, a donné le plus bel exemple d'abnégation et de valeur morale en oubliant ses souffrances pour panser les blessés. Délà cité à Tordre.

MELOT (Pierre-Adolphe), médocin auxiliaire (réserve) à la 1º° compagnie du 195º rég. d'infanterie : médecin qui, en loutes circonstances, s'est distingué par ses belles qualités militaires et professionnelles. Au combat du 26 juillet 1916, bien que blessé à deux repérises, un cours de la journée, a continud à assurer son service et à prodiguer ses soins aux blessés, Jaisant preuve d'une remarquable énergie et d'un chabul dévouente.

BARTIAS (Raymond-Paul-Michel), médecin auxiliaire active) an 3º rég. territorial d'Infantejre imédein consciencieux, dévoué et plein d'allant. Le 28 mai 1917, sous un bombardement des plus violents, est allé donner ses soit de des homnes blessels et intorigies dans un abri, dont une entrée venait d'être obstruée par l'arrivée d'un projectile. A dét grièmenu alteint dans l'accomplissement de son devoir.

ROUSE (Maurice), médecin auxiliaire (active) au se batuillon du 109 rég. d'infanterie: médecin auxiliaire extrémement dévoud. Placé dans sus poste de seours avancé, le 13 juin 1917, au moment d'une attaque par des obus toxiques et incommodé hir-mene des te début, a continué à soignes sur place les intoxiqués jusqu'à ce que ses forces le trahissent.

Une opération sangiante peut-elle être refusée par un militaire?— M. Trouin, député, demande à M. le ministre de la Guerre si un militaire R. A. T. atteint d'une infir-

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

## **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Ekhantillons sur demande.

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini. découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl

TOUTES PHARMACIES **ENVOI GRATUIT** de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et. individuellement. aux Soldats rhumattsants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

## Dialyl

TOUTES PHARMACIES

mité antérieure à sa mobilisation, qui le rend inapte à faire campagne, a le droit de refuser une opération sauglante et si, prenant texte de ce refus, on peut l'chvoyer sur le front. Voici la réponse du ministre :

Un militaire a le droit de refuser une opératiou sanglante proposée pour une infirmité antérieure à sa mobilisation qui le rend inapte à faire campagne. Le ministre de la Guerre reste inge des affectations à donner à tous les militaires.

Quelle est l'autorité médicale compétente pour décider de l'aptitude à aller en Orient ? - M. Troniu, député, a demandé à M. le ministre de la Guerre quelle est l'autorité médicale compétente pour décider souverainement de l'aptitude ou de l'inaptitude à faire campagne dans l'armée d'Orient.

Il appartient, a répondu le ministre, aux médecins-chefs de service des dépôts, aux médecius-ehefs des formations sanitaires et aux médecins des secteurs, suivant les cas, de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude à faire eampagne à l'armée d'Orient. D'autre part, cu ce qui concerue la destination à douner, après guérison, aux militaires évacués de l'armée d'Orient, des dispositions récentes ont établi que des commissions de réforme, seules, anront qualité pour prononcer l'inaptitude à servir à l'armée d'Orient.

L'aptitude physique et l'indice de Pignet. --- M. de Castelnau, député, a demandé à M. le ministre de la Guerre si un récupéré, présentant des indices de faiblesse générale inférieurs à 35 (coefficient de Pignet) et atteint par ailleurs de malformation organique, doit être maintenu dans les services auxiliaires et peut être déclaré apte à servir dans la zone des armées. Voici la réponse du ministre :

L'indice de Pignet ne constitue pas un critérium d'aptitude physique ; il u'a, par lui-même, qu'une valeur relative et ses indicatious complètent heurensement, dans certaines circonstances, un exameu physique, Les malformations, les défectuosités organiques qui justifient le classement dans le service auxiliaire sont, d'autre part, nombreuses et variées. Dans le cas d'espèce, il serait indispensable de councitre la « malformatiou organique » à laquelle il est fait allusion.

Les titres médicaux universitaires et la Légion d'honneur. - M. Barthe, député, a signalé à M. le ministre de la Guerre que certaius directeurs du service de sauté ne tenaient pas compte des titres miversitaires des médeeins mobilisés, pour les travaux d'avaucement et de proposition ponr la Légion d'honucur, et a insisté pour que les feuillets techniques modèle B, destinés à l'exposé des titres scientifiques des médecius et pharmacieus, soient touiours remulis

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEA

ENTÉRITE Chez l'Enfant ↔ Chez l'Adulte VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques

SESESSAN SOLO LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE et SCROFULE

justiciables de l'Huile de Fose de Moru DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTEROPTOSE, GYNALGIES Nóvroses et Psychoses Dyshépati EPH EPSIE . NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES

ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE TOXHÉMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHEPATIE : (Chlassma, Ephilides, Xanthames, etc.) DERMATOSES AUTO au HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Faranculase, Pyndermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcanlique, Palustre, Syphilitique, etc.) STATES TO STATES TO STATE MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE

associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France : 6 francs EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littéra

LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médiention essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et sanctionnée par des milliers d'observations ou même d'auto-observations de confréres, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excré-tion de la glande hépaulque, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique des maladles du FOIE therapeuride component of the syndroms released as manages and voltage of the cut des VOIES BILLAIRES et des syndroms étumérés plus haut qui en dérivent. Un traitement d'épreuves par la PANBILINE permet d'affirmer de dégrencie causal dans les est incertains où il améné la guérison, au même

**५%,6%,6%,6%,6%,6%,6**%,6%

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine

synergique

ment en une association qui exalte leurs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRI EXTRAIT & BOLDO

PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

POSOLOGIE

Une à quatre euillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, dans une boisson froide ou tiède. - Demi-dose pour les Enfants.

**DÉPOT** chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE,

CUBA, etc.

à l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voles biliaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la

litre que son échec, aprés un lemps d'application suffisant, autorise à rec Acissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenése normale, la médication exerce, en outre, blen que ne renfermant aucune drogue à dos aggestion of the traveling many termination of the company of the essais successifs, le reméde aelif chez lel ou tel malade, quelle que soit son idiosyncrasie

A la dose moyenne d'une cullierée à desseri de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quoildienne que de 0,25 environ.

ANTISEPTIQUE, INODORE

ET NON IRRITANT

# VIOFORME CIBA

EXCELLENT ÉPIDERMISANT PLAIES ATONES, ESCARRES, ULCÈRES VARIQUEUX

Échantillons et Littérature

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, à Lyon.

## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons,) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par &

Paraffine LIQUIDE

MINEPOLATINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe,

ENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIOUE

## SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriet, PARIS

Un blessé a le droit de refuser une opération. —
M. Brinest LaMy, député, demande à M. le ministre de
la Guerre si un soldat gravement blessé et ayant déjà
subi une opération qui n'a donné aucun résultat peut
refuser de subir une nouvelle onération.

Réponse. — Un blessé est toujours en droit de refuser une opération. Dans le cas où, après consultation chirungicale, l'opération proposée est considérée comme susceptible d'apporter une amélioration à ses lissions, un procés-verbal de refus d'opération est établi et ce refus d'opération peut entrer en ligne de compte dans le calcul du taux de la pension à alloure à l'inféressé s'il est prouvé que l'interveution était de nature à diminuer son incanacité de travail.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecia principal de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire): M. le médecin-major de 1º classe de l'armée active Vallet (Joseph-Marie-Gabriel), médecin divisionnaire de la 168º D. I.

Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active (à titre temporaire): M. le médecin-major de 2º classe de l'armée active ACCOLAS (Gaston-Jean-René), en mission.

Au grade de médezin-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire), les médecius aides-majors de 1º classe de l'armée active; M. GRUER (Louis-Jean-Maric-Victor), en mission; M. CAVOTTE (Narcisse-Emile-Antoine), en mission;

Au grade de pharmacien-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire) : M. le pharmacien aide-major de 17º classe de l'armée active LE MFTOUARD (Ernest-Aimé-Marie), en mission.

Au grade de médecin-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les inédecins aider-majors de 1re classe de réserve : M. Riou (Jean-Yves), en mission : M. Broco (Louis-Marie-Hemi-Pierre), en mission: M. MOUCHET (Aimé), on mission ; M. Jeudi de Grissac (Maric-André-Armand), en mission; M. SAUVE (Louis de Conzague-Joseph-Marie), en mission; M. Chener (Louis-Paul), en mission; M. Desbours (François-Marie-Jules-Guy), en mission; M. Lamarche (Etienne-André-Émile), on mission; M. Voillemot (Léon-Audré-Louis), en mission; M. Sariabous (Germain-Dominique), on mission; M. BAUDRIMONT (Édouard-Marcel-Albert), on mission; M. MUTRI, (Marie-Gabriel-Jean-Baptiste), en mission; M. MOLINIER (Marie-Hubert-Joseph), en mission; M. HEN-RIONNET (Marcel-Victor), en mission; M. Tara (Stéphan-Vincent-Marie), en mission; M. Laffort (Émile-Alphonse).

cu mission.

Au grade de médecin aide-major de 1ºº classe de réserve
(àttire temporaire): M. le médecin aide-major de 2º classe
de téserve Bussar (Pertuand-Louie), en mission; les
médecins aides-majors de 2º classe à tifre temporaire;
M. PRRUCHOT (Louis-Charles), en mission; M. ROUGINE
(Gran-Fierr), on mission; M. ALANA (Marie-Pélis-Romdo-Rodolphe), en mission; T. MOUTONE
(Roub-Louis), en mission; M. BULLOUR (Pet nand-Anguste-Louis), en mission; T. MOUTONET (Robert-Georges-Alexandre), en mission; M. BOURAC (Jean-Phulic-Auguste), en mission; M. BOURAC (Jea

## Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

sion; M. Dubois (Georges-Joseph-Jean-Baptiste), en mission; M. Bousquer (Georges), en mission.

Au grade de pharmacien-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les pharmaciens aides-majors de 1º cl. de réser ve : M. Basc (Gaston-Marie-Jean-Marc) ; M. Pougury (Pascal-Benoît-Louis), cu mission.

Au grade de pharmacien aide-major de 1<sup>ro</sup> classe de réserve (à titre temporaire): M. le pharmacien aide-major de 2º classe de réserve à titre temporaire Chatel, (Henri), en mission.

Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale (à titre temporaire); M. le médecin-major de 2º classe de l'armée territoriale Lancien (Ferdinand).

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (hétire temporaire), Ics médecins anxiliaires : M. CHARPY (Pierre-Joseph-Gérard), 13º section d'infirmiers militaires; M. GARNIER (Paul-Ernest-Adolphe), 18º section d'infirmiers militaires ; M. HUAS (Maurice-Maris-Pélix), compagite 11/3 du génie; M. LAVICSE (Idéon-Aimé-Joseph). 22° section d'infirmiers militaires; M. Micnox (Charles-Édouard), 24° section d'infirmiers militaires; M. Diyrika (Marcel-Pierre-Marie), 15° section d'infirmiers militaires; M. Pizra (Paul-Jules-Samnel), 12° section d'infirmiers militaires; M. Ranor (Jean), 99° rég. d'infanterie (dépôt); M. TOUKNIER (Jacien-Permand), 14° section d'infirmiers militaires; M. Barrar (Pramésque-Louis-Marius-Vital), 12° section d'infirmiers militaires.

Au grade de médecin-major de 2º classe au titre étranger, les docteurs en médecine: M. WILLIAM RAPPORD DARIN, sujet auglais, actuellement à l'hôpital anxilliaire n° 115 bis, à Villeneuve-sur-Lot, 17º région; M. ATKINSON STONEN, sujet auglais, actuellement à l'hôpital auxilliaire n° 115 bis, à Villeneuve-sur-Lot, 17º région auxiliaire n° 115 bis, à Villeneuve-sur-Lot, 17º région.

Au grade de nédecin principal de 1º classe de l'armée territoriale, MM. les médecins principaux de 1º classe retraités : M. Pallloy (Baptiste-Marie-Edmond), directeur adjoint du service de santé de la 1º région; M. MURIE (Raoul-Enghérand), à la disposition de la 1º région;

Tuberculos Bronchites Catarrhes Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosoté

La Sémiologie Cardiaque actuelle
1014, 1 volume în-16 de 06 pages avec figures, cartonné... 2 fr



## Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTABLES

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C., 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### VARIÉTÉS

#### LA TISANE D'ERYNGIUM ET D'HERBE DU TURC DE MICHEL DE MONTAIGNE

Par le D' Henri LECLERC Médecin aide-major de 1ºe classe.

Montaigne professait, chacun le sait, à l'égard de la thérapeutique une estime très modérée : aussi n'est-ce pas, pour une tisane, un titre banal de gloire d'avoir attiré son attention. Il est vrai que e'était un peu à la façou du troupier qui se vantait d'avoir été remarqué par Napoléon et auquel on demandait ee que lui avait dit l'Empereur «L'Empereur? Il m'a dit : Veux-tu bieu te sauver, espèce d'imbéeile ! » Voici, eu effet, eu quels termes s'exprimait Montaigue sur le compte de la tisane en question : « Quelques bouillous communs de l'eryugium et herbe du Ture que deux ou trois fois j'ai avallez, eu faveur des dames qui, plus gracieusement que mon mal n'est aigre, m'en offraient la moitié du leur, m'ont semblé également faciles à prendre et inutiles en opération (1). Un tel scepticisme dut faire erier au scandale les thérapeutes d'alors, car l'eryngium et l'herbe du Turc jouissaient, comme nous l'allous voir, d'une réputation consaerée par les siècles.

Tout le monde connaît l'Eryngium ou Panieaud (Eryngium campestre), cette ombellifère épineuse qu'on appelle aussi Chardon Roland ou Roulant paree qu'en automne sa tige desséchée se sépare de la racine et roule, emportée par les vents, au milieu de tourbillous de pous-

(1) MICHEL DE MONTAIGNE, Essais, liv. III, ch. XIII.

sière. Son nom gree (ἐρύγγιον) venait, suivant une légende accréditée par Plutarque, du verbe ἐρυγμέω (érueter) « parce qu'uue chèvre ayant mordu on englouti, sans v penser, un peu de ce chardon, fait arrester les autres qui la suivent comme si elles estoient à demy mortes. jusques à temps qu'elle ayt revomy ee moreeau ». Peu de simples ont, en médecine, un passé plus illustre que eette plante dont la racine, noire extérieurement, blauche et fibreuse intérieurement, sent, à s'y méprendre, la earotte. Diurétique, emménagogue, utile contre les maladies de foie et les morsures de bêtes venimeuses, elle avait, en outre, selon Dioscoride, la vertu de guérir les tuberentés lorsqu'on la portait en amulette, de combattre l'épilepste, quand on en buvait la décoction. Pline affirmait du'il suffisait qu'un homme y touchât pour se faire aimer ; e'est grâce à ce moyen que Phaon de Lesbos s'était attiré les bounes grâces de Sapho. Actius parle d'un malade qui dut à son absorption d'être guéri d'une lithiase uriuaire de vicille date. Chez les Arabes, l'Eryngium (Quarsa'na) passait pour écarter les mouches des maisons, guérir les douleurs dorsales (Abou L'Abbas), résoudre les abeès et les phlegmons, disperser les humeurs brûlées et puantes (El Ghafeky), préserver coutre la tuméfaction de l'abdouieu (Averroës): Mesué le faisait entrer dans la composition du diasatyrion qui augmente la semence et stimule les facultés génésiques, veneremque arrecto valenter pudendo concitat. Au moyeu âge, on le retrouve dans de nombreuses préparatious destiuées à produire les mêmes effets, notamment dans le Zinziber conditum «qui conforte le ventrail et la vertu digestive et les rains et vaut à vice de piz



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

nent régulateur par

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

L'adjuvant le plus sûr des e Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître chloruration, le remêde le nes et la dy la systole, régulari cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel d

thritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les aeides urinaires DOSES: 2 à 4 cachots par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24, - Priz 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

#### VARIÉTÉS (Suite)

de fraidor et esconmot (émeut) luxure (1) ». Bien qu'il y cût là de quoi tenter la verve gauloise de Rabelais, c'est à un tout antre usage qu'il conseille de faire servir l'Eryngium : à propos d'un « tas de fols philosophes et médecins », plongés dans de stériles discussions sur la nature des caux thermales engendrées par la vessie du bon Pautagruel, voici ce qu'il dit : « Ilz ne y font que ravasser et miculx leur vauldroit se aller frotter le cul an panicault que de perdre ainsi le temps à disputer de ce dont ils ne sçavent l'origine (2). » Malgré une spécialisation si catégorique, l'Eryngium connut encore des heures glorieuses : cuit sous la cendre et accommodé avec du vin, du sel, de l'huile et du vinaigre, il est vanté par B. Montagnana pour remédier anx défaillances du cœur (3), par Cumanus contre la gonorrhée, par Lazarc Rivière contre la lithiase rénale, par Matthiole pour résoudre les écrouclles. les ulcères du mal de Naples, combattre l'ivresse et préserver da venia des crapands, par J. Camerarius qui en fait nue arme à deux tranchants, dans le geure du sabre de M. Prudhomme : sa racine empêche l'avortement et, d'autre part, hâte l'accouchement (4),

P. Van Foreest et Lauge reudent hommage à ses vertus aphrodisiaques ; le premier dit avoir connn un homme généreux et de race illustre qui, entretenant un véritable harem, ne put se maiutenir à la hauteur d'une telle situation qu'en recourant au bouillon d'Eryngium : Novi vgo

(1) L'antidotaire Nicolas, deux traductions françaises de l'Antidotarium Nicolai, l'unc du XIVº, l'autre du XVº siècle, publiées par le Dr P. Dorveaux, Paris, 1896.

(2) P. RABELAIS, Pantagruel, liv. II, ch. xxxm. (3) B. MONTAGNANA, Consilia CCCV. Cons. CXIV, cap. 11,

1565. (4) J. CAMERARIUS, Hortus medicus et philosophicus, 1588,

(5) P. Forestus, Observationum et curationum midicinalium,

qui, quum multas concubinas aleret quæ hominem fere exsugebant valdeque macilentum efficiebant, verum ut alacrior ad coitum esset, utebatur illis radicibus eryngii cum carne bullitis (5). Ettmüller rapporte qu'on en faisait des dragées (morsulas) et un électuaire pro maleficiatis maritis. On l'employait aussi comme emménagogue : Simon Paulli lui reconnaissait nne grande vertu pour exciter modérément les règles ; c'est ponrquoi il le recommandait : « aux personnes du sexe daus les décoctious apéritives et qui préparent la matière nuisible, lorsque les règles sont tardives et dérangées ». La plus populaire de ces décoctions était celle des cinq racines apéritives minenres (chiendent, garance, bugrane, caprier, chardon Roland) : tont à fait oubliée de nos jours, elle constitue cependant un dinrétique qu'on aurait tort de dédaigner. Rampante, chétive, grisâtre, inodore, insipide, l'Herbe

quemdam generosum virum et stemmate valde illustrem

an Turc, Turquette, Herniaire ou Herniole (Herniaria glabra) manque de tout ce qu'il faut pour éveiller l'attention : aussi n'est-on pas médiocrement surpris de voir les vieux simplistes lui accorder les vertus les plus héroïques. « Prise en breuvage, dit Matthiole, elle est singulière aux hergues on rompures des intestins. Toute la plante réduicte en poudre et prise en vin est non senlement bonne à la difficulté d'urine, mais en outre tire la gravelle des reins et la fait sortir hors (6), » Elle avait même la réputation d'être souveraine contre les calculs

lib. XXXVI, Obs. XVIII, 1653. (6) P.-A. MATTHIOLE, Les Commentaires sur Dioseoride, traduction A. dn Pinet, 1561.

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION ou milliemo GRANULES BLANCS ou 1/4 de mitte ULES ROSES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10 de milligr.

49, Boul. Port-Royal, Paris

# NATIVE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

ES ET DEMI-BOUTEIL



## Alcalin-Type, spécialement adapté THÉRAPEUTIQUE

# SEL DE

GRANULÉ FRIABLE

ansement calmant Muqueuse stomacale

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique, Malgré sa surprenante efficacité, il ne contient ni opium, ni codéïne, ni cocaïne, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque : dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. - On le trouve dans toutes les Phies.

Envoi gratuit de Flacons de

SEL HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais. ainsi au'aux Hônitaux et Formations Sanitaires militaires

Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre

le Scl de Hunt à sec.

ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL

ABORATOIRE

#### VARIÉTÉS (Suite)

vésieaux (Roudelet); P. La Poterie relate l'observation d'un certain Crégoire Malvat qui souffrait de la pierre; tous les moyens ayant échoué, il ne restait plus qu'à pratiquer la taillé, lorsqu'on lui fit prendre un bouillon de herniaire et de bétoine qui amena la guérison (t). La puissance de la plante pour faire disparatire les hernies ut'etait pas moiss remarquable: J. du Clessue parle d'une poudre inventée par M. Génaud, premier médechi du dine de Savole, dout la herniaire était le principal ingrédient

 P. POTERIUS, Insignium curationum et singularium observationum. Cent. III, Obs. I.XXIII, 1615.

(2) J. DU CHESNE (QUERCETANUS), La Pharmacopèe des dogmationes, ch. xx, 1639. et qui se moutrait propre « à toutes sortes de hargnes et à l'enflute meane de la caillette (a) ». A. Valet dit que, grâce à sou usage, un écolier du collège d'Harcourt fut débarrassé d'une heruie consécutive à un saut trop vioent; canfin C. Pallope, Houllier, Pabrice de Biden estiment de mêue qu'elle a bien mérité les nous de Herniaire et de Hernide.

Pour juger « inutile en ses opérations » l'apozème co voisinaient deux panacésa decette euvergue, il-lialuit vraiment que Michel de Montaigne ent l'esprit de contradiction : peut-être aussi lui mauquait-il un peu de l'imagnation dont ses contemporais, médécius et malades, étaient pourvus au point de justifier le uot de Jamblique: « La médecine est fille des songes, »

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le Dr Salin, aucieu interne des hôpitaux de Paris, médecin aide-major, décédé à Salonique des suites d'une maladie contractée en service commandé.

Faculté de Paris. — Travaux pratiques et stage hospitaller. — Les étudiants de 1ºº anuée sont appelés, en prenant leur première inscription, du 1ºº octobre au 8 novembre, à choisir le pavillon de dissection dans lequel là devront travailler pendant le semestre d'hiver, et le service de clinique (médecine géuérale, chirurgie générale), auquel ils seront attachés peudant tonte l'aumée scolaire.

Les étudiants de 2º aunée sont appelés, en prenant la 5º inscription de dectorat, du 10 au 27 octobre, tous les jours, excepté les luudis et mardis, à choisir le pavillon de dissection dans lequel ils devront travailler pendaut le semestre d'hiver.

Les étudiants de 2°, 3°, 4° et 5° années sout appelés, en preuant l'inscription du trinestre d'octobre; à choisir les services de clinique (médecine générale, chirurgie générale), dans lesquels ils désirent être inscrits pour l'une et l'autre des deux périodes de stage de l'aumée scolaire. Les étudiants de  $y^a$  aunée sout tenus de suivre aux jours fixés aux horaires (consulter les affiches spéciales) les cours de clinique obstétricale organisés, pendant le semestre d'hiver à la Clinique Tarnier, et peudant le semestre d'été à la Clinique Bandelocque.

Ils devront se faire inscrire pour prendre part à cet enseignement pour l'un on l'autre des semestres en preuaut l'inscription d'octobre.

Les étudiants de  $4^{\rm e}$  et de  $5^{\rm e}$  années sout tenus de suivre l'enseignement des cliniques spéciales.

Savoir: Pour les étudiants de 4º année. — Semestre "à hiver: Clinique des maladies nerveuses. Clinique oto-rhino-laryugologique. Clinique ophtalmologique. — Semestre d'été: Clinique des maladies des voies urinaires. Clinique des maladies outageuses. Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.

Pour les étudiants de 5° année. — Semestre d'hiver : Clinique des maladies nerveuses. Clinique oto-rhiuolaryngologique. Clinique gyuécologique, Clinique des



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS FARINES MAITÉES

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMMINOSE - AVENOSE, ETC. UÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CÁCAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TELÉPHONE 114 MONTCOURT TÉLEPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait hépatique Extrait pancréatique Extrait intestinal MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Majadies du Foie Diabète Affections intestinales Constinution Hypopepsie Diabète par anhépatie par hyperhépatie Entérite Traubles En sphérulines dyspeptiques muca-membraneuse dosées d 30 clar En sphérulines dosées d 20 cjgr. en doses de 12 gr. dosées d 0 gr. 125 En sphérulines hérultnes En suppositoires suppositoires dosées à 30 ejgr. dosées à 25 ctor. dasés á 3 gr. De 4 à 16 sphéruline De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires — De 2 à 10 sphérulines p. j De 1 à 4 sphérulines De 2 h 6 sphérulines par jour. par jour. par jour.

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

#### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'usteur des Continueures ététulle-l'eptoniques de l'eptone et de l'et et fills (Voir Communication de l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médæino par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

#### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome e de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

LE BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme. Doux formos de préparation GOUTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes.... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvinent plusieurs semaines.

40 Couttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromuro de potazzium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

Channor (Marcel), médecin auxiliaire au 63° rég. territorial d'inflanterie subur endute et généreux, adonni de nombreuses preuses de son courage, de son saug-proid et de son dévoument dans des érronstances périlleuses. Difà cit à l'ordre du régiment, Le 16 avril 1917, son unité clant divisée, a demandé instamment à rester avec la fraction soumise à un violent bombardement, tenant à réconforter les hommes par se présence. A dé thès griesement blessé à son poste et est mort le même jour dans le trajet du poste de securs à l'embulance.

DESIANS (I.60n-Paul-Charles), médicein-major de 2º el. au q v Est. (Minatterie : médicein-helf d'un décomment et d'une activité au-dessus de tout éloge. Bien que renversé et contusionné par l'étalement d'un obus, est resté à son poste de secours, l'a porté plus pris de la lique de combat et n'a cessé de prodiquer ses soins aux blessés, sous le feu de l'ennemi, fuisant ainsi preuve d'un grand mépris du dauger.

Rossi (Pierre-Marie-Joseph), médecin-major de 2º classe ant lògar étg. d'infantèric: indécin d'un dévoutment au-dessus de tont éloge. A fait preuve de compétence et de courage en organisant, sous le jeu de l'artillerie ennemie, ses ses postes de secours pendant la progression de l'attaque du 16 avril. A ensuité montré un dévouement remarquable, de jour et de muit, bendant les iournées au in ois suivi.

BONNEATE (Jacques), médecin auxiliaire au 105º iég. d'artillerie lourde, au 1º groupe: nédecin auxiliaire renarquable par son altant et sa crânerie. Le 22 avril 1917, é est ports, sous le bombardement, au secours d'une batterie voisine, très éponuée par la perte de tous ses officiers. A réussi à vitablir le calme dans cette unité un peu désemparte, or aganist les secours auce le plus grand saug-froid, faisant preune, pendam plusieurs heures, d'une énergie et d'un dévoument admirables.

Colson (Nicolas-Georges), médecin aide-major de 2º classe au 151º rév. d'infanterie : au tront depuis le début de la campagne. A toujours fait preuse du plus grand courage et du plus grand dévouement pour accomplir sa mission. S'est distingué notamment en Champagne le 25 septembre 1915, et jours suivants, et dans les combats de la Somme: enfra d'une façon cemplaire, au combat du 16 avril 1917 an nord de l'Aisne, en prodiguant sous le feu ses soins aux blessés et en assurant leur évacuation dans les circonstances les plus difficiles.

Ros (Constantin), médecin auxiliaire au 3º rég. bis de souwes: sur le front depuis le début de la compagne, s'est toujours fait remarquer par son dévouement et son aboutu mépris du dauger. Blessé par éclats d'obus le 19 avril 1917 en allant relever un offeire blessé, a refusé d'être évacué, donnant ainsi le plus bel exemple de sangtroist et de courage.

EGMANS (Pernand-Loits), médecin-nafor de 2º classe an 35º 16g. (Vinfanteire: 3º eta ful r vinórayer en cours des combats du 16 au 19 avril 1917, par une activité et une ilungie exceptionnelles, se dépensant unit et jour sans compter en pietre leutaille, aurès des blessés qui affunion de toutes parts à son poste de secours, et dout il a assuré la complète et rapide évancation.

Anadie (François), médecia alde-major de 1ºº classe au régiment de muéche de la légion étrangère: modèle de courage et de dévouement. Sur le front depuis le début de la guerre, a pris part à de très momeraux combats. Vient de se signaler à nouveau par sa très brillante conduite au cours de l'ofjensive d'auvil 1917, où il a jait preuve des plus belles qualités dans l'organisation de son service et du plus absolu dévouement dans ses soins prodigués aux blessés auce un mépris absolu du daugent.

PICQUÉ (Robert), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecinchet de l'ambulance 3/18 : médecin-chef de l'ambulance 3/18 depuis le début de la campagne, a toujours été un médèle de devoir, d'abnégation, de dévouement et de cou-

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Valéromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

\*\*Meanasthénie, Hysté, ée, Insomnie, Excitabilité agroeuse, Migraines,
Palaitations, Toux nerveuses, Assime nerveux, Vomissements, sonsmodiumes, Gastraires, etc.

Palpitations, Toux nerveuse, Astime nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

## INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>bls</sup>, RUE ABEL — PARIS

Tél. Rog. 41-85

. .....

#### LE DENTU & DELBET NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE

Fasc. XXII Maladies de la Poitrine

Par le Dr SOULIGOUX Chirurgien des Höpitaux de Paris I volume grand in-8 de 282 pages, avec 48 figures Broché, 6 fr. — Cartonné, 7 fr. 50

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

rage. Les 6 et 11 mai 1917, au centre chirurgical de B., surpris au cours d'opération schirurgicales délicates par de violents bombardements qui tuaient un conducteur, éventraient la façade du château et jaiscient voler en éleius les fendres de la salle opératoire, n'en a pas moint continué, avec le plus grand calme, jusqu'an bout, les opérations commencées. Puis il se portait, en hâte, dans les autres commencées puis il se portait, en hâte, dans les autres autoulances du groupement, faisait activer l'éaccuation sous abri, de tous les blesses conchés, ne se vertant qu'après avoir assuré la sécurité de ces derniers. A déjà été cité à l'ordre de l'emité.

Læ Rov (Louis-Alfred), médecin-major de 2º classe au 58º rég. d'infanterie coloniale: médecin-chef de service de tout premier ordre. Blessé pendant l'atlaque du 16 œuril, a continuté à assurer la direction du service de santé de son régiment, faisant l'admiration de tons et apportant, par son attitude, le réconfort aux tirealleurs dont il est adoré.

Rodrer (André-Henri), médecin aide-major de 2º classe au 88º bataillon de tirulleurs sénégalais : pendant trois jours consécutifs, a accompli des missions périlleuses et répétées, en relevant des blessés en terrain découvert et sous un jeu meurtrier. A donné ainsi les preuves d'un magnifique courage et du plus beau dévouement.

CACHIN (Charles-Louis), médecin-major de 1º classe au 2º feg. «Unitartére céoniale: médecin étune bravoure remarquable; a dirigé, les 16 et 17 avril, le service sanitaire du régiment auce un dévouement aboits. S'est dépensé sans compter pour l'organisation de l'évacuation des blessés, payant de sa personne sons les bombardements les plus violents, obtenant de son personnel, grâce à son exemple, le rendement maximum.

TRAPENARD (Auguste-Antoine), médecin aide-major de ré classe au 240° rég. d'artillete: les 29 d' 30 avril 1917, sons un bombardement torique d'une . ence ed d'ung autre considérables, s'est multiplié pour soigner les blessés et pour renjorcer et renouveler les moyens de protection contre les gaz.

Bloc (Henri), médecin-major de 2º classe, médecin-

ched de l'ambulance E. 2/20.: pendant la période de juin da noût 1916, étant médecin-ché d'un hôpital lemporaire, a montré un courage et un dévouement remarquables alors que Baccarai était journellement bombardée et avoit des sictimes. Partour où tombait un projectile, le docteur Bloc arrivait des premiers et prodiguati sur-le-chemp ses soins les plus dévousé anné bestés. Il a ainsi contribué, pôur une large part, à relever le moral de la population et à soulager les soulfrances des victimes.

DATIN (André-Marie), médecin auxiliaire au 17º rég. d'artillerie : excellent médecin; toujours présent sur la ligne de len, prodiguant sa personne dans les endroits les plus exposés pour soigner les blessés, méprisant le danger. Blessé gribement le 23 juillet (1916, au moment où ji pansait un blessé sous sur bombondement violent des batteries.

CASABIANCA, médocin auxiliaire au 1er rég, de marche de 2000ares: médeir auxiliaire d'une rare valeur, qui a monté, depuis le début de la campagne, les plus belles qualités professionnelles; esprit de devoir, dévouement, braveure. Le 20 mai 1917, au cours de l'atlaque et pendant la période qui a suivi (20 au 24 mai 1917), a assuré le service médical de sou bataillon d'une paron remarquable des circonstances particulièrement diffielles et périlleuses.

Résuy (Prançois), médecin aide-major de 2º classe, du 101º R. I.: médecin chef de service d'un dèvourment et d'un tèle remarquables; s'est dépensé sans compter au cours des récents combats, pour assurer avec une ardeur ulassable et d'une façon parfaité l'exécution de son service, prodiguant ses soins aux blessés, sous de violents bombardements, et assurant les évocuations dans les conditions les mellieures.

BOURNET (Pierre), médecin alde-major de 2º classe au 30º rég, d'infanterie : médecir d'un courage et d'un dévouement au-dessité de lout léoge. Du 25 au 28 mid 1917, s'est prodigué, allant, malgré les Joundardements les phisviolents, securir les Blasses jusqu'aux penuitres légates. Le 4 juin, a été tué en allant secourir des blessés d'un corps wisis.



# URASEPTINE ROGIER

Adoptée dans les Mopitanz de Baris et de la Marine.

Rétablit les Forces, Appétit, Digestions

PHOSPHATEE DE CATILLON

0 gr. 20 par cuill, créosote puris

Riche en Gaïacel Agent d'épàrgne, antiseptique, minéralisateur Succédané de l'Hulle de Morue, bien toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs.



TRAITEMENT RATIONNEL

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début

du repas du soir.

TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

#### (Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS (en Mai 1917)

Académie des Sciences, Académie de Médecine, Société Médicale des Hópitaux, Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

Prix du FLACON : 6 fr.

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire-Glycérine-Boldo-Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHÉPATIE ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEPATIE
HEPATIJNE ARTHRITISME
DIABETE DYSHEPATIQUE
CHOLÉMIE FAMILIALE
COLTE et TUBERCULOSE
justiciable de Hjulid de POIE de Morue
DISPERIS at ENTERIES -- HYPERCHORHTORE
COLTE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE

dans toutes les Pharu MÉD. D'OR MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES 1913

DERMATOSES AUTO ET HELEMULVANQUED PALMA fant: deini-doze. Le traitement, qui combine la sabat NITOXICATIONS et INFECTIONS PALMA fant: deini-doze. Le traitement, qui combine la sabat NITOXICATIONS et INFECTIONS PALMA fant: deini-doze. Le traitement, qui combine la sabat TOXENIE GRAPHIDIDE PROMISSION OF 10.15 per duit à la best behinde d'ave calcide à desert questions.

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Artério-Sclérose

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une

thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolèree, legérement amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-

fant : demi-dosc. Le traitement, qui combine la substance di plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense d

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSFURS Littérature et Échantillens : VIAL, 4, Place de la Cre

Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

maladies mentales. Cliuique ophtalmologique. — Semestre d'été: Clinique des maladies des voies urinaires. Clinique chirurgicale infantile. Clinique médicale infantile. Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Hygiène et clinique de la première cutance.

Aux jours et heures portés aux horaires. (Cousulter les affiches spéciales).

Sont convoqués d'office pour les travaux pratiques autres que les travaux de dissection ; 1º Pout le semestre d'hiver, les étudiants de 5º, de 4º et de 5º aunée prenant la 9º, la 13º ou la 13º inscription en oetobre 1917; 2º Pout le semestre d'été, les étudiants de 1º, de 2º, de 5º, de 5º, de 4º et de 5º aunée prenant la 2º, la 0º, la 10º, la 14º ou la 18º inscription en janvier 1918.

Les étudiants en cours irrégulier d'études qui désircaient suivre les travaux pratiques et le stage hospitalier devront adresser une demande à M. le Doyen, avant le 15 octobre pour le semestre d'hiver, et avant le 15 février pour le semestre d'été. El spournot être autorisés à suivre ces exercices après inuvatriculation et versement des droits. Ils choistrout les services hospitaliers dans lexquels ils désireront être inscrits, pour l'au et l'autre des deux semestres de l'année scolaire, en retirant leur carte d'impatriculation. Une lettre de convocation individuelle sera adressée à chaque étudiant inscrit pour les travaux pratiques autres que ceux de dissection.

Travaux de laboratoire. — Peuvent y être admis, après autorisation préalable de M. le Doyen, sur leur demande écrite et après imunificulation: 1º tous les étudiants de la Paculté; 3º les docteurs et étudiants francais et étrangers. L'antorisation est valable pour un trimestre. Le droit trimestriel à acquitter par MM. les étudiants admis dans les laboratoires de recherches varie de ço à 150 frances.

Cours gratuit de perfectionnement pour les sages-lemmes. — M. Lepage, agrégé libre, a commencé le vendredi 5 octobre, à 4 heures, à la materuité de l'Rio-pital Beaujou (entrée 51, rue de Courcelles), des conférmes de perfectionnement en obsétriues.

Ces conférences aurout lieu pendant le mois d'octobre, les lundis et vendredis suivants. à la même heure.

Légio 1 d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial

pour officier:

MATLE (Jean-Bonaventure-Joseph), médecin principal de la marine: officier reunerquable par ses capacités
revisesionnelles, son dévouement et su auleu morale. Sous
les plus violents bombardements dans les postes de secours
ainsi qu'en première lique, lors des attaques, u'e cessi de
donner, comme médecin-major du batillion de fusiliers
marins, des preuves du plus grand sang-froid, et de prodiquer
des secours aux blessés, notamenti les 22 auvil. 8 mai
et 11 juin 1917, lors d'emissions de gas et les 31 juillet
et 12 audit 1917, me Natude. Cevis de guerra gene palme,

Tissor, médecin aide-major: a pris une part active et féconde aux recherches scientifiques destinées à améliorer les conditions de la navigation sous-marine.

CAFAJA (Gervais-Albert), médecin-major de 1º classe, médecin-clied du groupe de braucaciders d'une division d'infanterie: médechi d'une haute valeur morale et professionnelle, qui s'est distingué en toutes circonstances par son dévoument et sa bravoure. Grêvenment béssé le 16 septembre 1916, en visitant ses postes de secours de première ligne. Déjà deux fois cité à l'Orde.

Pour chevalier:

FORESTER (Jacques-Ernest), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 4º bataillon du 1º rêg, de marche de zouvaves : médecin tout à fair renarquable par sa bravoure, son dévouement, son esprit du devoir-. Chargé du service médicid é son bataillon ou cours de l'attaque du 20 mai 1917, et de la période qui a suivi-(20 ou 22 mai), évat dépens aux compter poss assurer le service des évacuations rendu très pénible par la violence d'un bombardement ininterrompu. Allant sans cesse de son poste de secours à la première ligue, insouciant du danger, risquant sa vie cent fois, a fait l'admiration et s'est utilie la reconnessance de tous, officiers et souces, par son dévouement incomparable. Au front depuis le début de la campagne. Déjà cité foris fois :

HOVELACQUE (Audré-Edouard-Emilien), médecin aidemajor de 2º classe (territorial) au 117º rêg. d'infauterie ; aide-major de la plus haute valeur professionnelle et morale, N'a cessé, pendant les combats livrés par le régiment en mai 1917, de prodiguer ses soins aux blessés dans les conditions les plus périlleuses. Déjà deux fois cité à l'ordre.

Latturer (Prédéric), médecin aide-major de 1º classes (réserve), au 330° rég. d'infanterie : médecin aide-major, qui s'est distilugué en mentres circonstances par son courage, son saing-proid et son abnégation. Bless, le 1º fuin 1917, au cours s'un violent bombardement, a continut sa mission sons le feu de l'ennemi, n'a consenti à se laisser évencer une sur l'ordre du médecin éch els service. Dési cit à l'ordre.

Existy (Hyacintho), médecin aide-major de 2º classes (réserve) au 2º bataillon de chasseurs: modèle de courage, de vaillance et d'hévisine. Quatre fois cité à l'ordre pour sa brillante conduite au feu, s'est à nouveau particulièrement distingué dans les combast d'avril et de juin 1917, au cours desquels il a donné de nouvelles preuves de sa bravoure et de son dévouement.

Foury (Heuri-André), médecin de 3º classe auxiliaire no bataillon de fusillers marins: qualités professionnelles de tout premier ordre. Hante valuer morale, patricle ardent. Les 31 juillet, 1º et 16 août 1917, a suivi les vagues d'assaut avec un complet mépris du danger. A fait preuve, pendant deux jours, dans la beue, sans abri, sous la pluie et les obus, d'un courage et d'un dévoument qui out fait l'admiration de tous (Croix de vuerre).

# Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX
PILULES (0,01) EMPHYSEME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# **Bromeine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOÙX nerveur
PILULES (0.01) INSOMNIES

RMPOULES (0.01) SCIATIQUE
NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

Silhol, (Joseph-Marie-Jacques), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital bénévole du jardin colonial nº 18 bis, à Nogent-sur-Marne.

Delguel, (Pierre-Abel), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'ambulance 13/3 : maintenn au front sur sa demande et malgré son age, a constamment donné, dans une ambulance fonctionnant à proximité des lignes, l'exemple du dévouement et de l'abnégation. Griévement atteint, le 29 juin 1917, en portant secours à des blessés au cours d'un bombardement.

Médaille militaire. — LE VOVER (Jean), médecin auxiliaire au rer bataillon du 75° rég, d'infanterie ; médecin auxiliaire très dévoué et très brave. A fait preuve, pendant une progression de dix jours, du plus complet mépris du danger. Enseveli avec tout son poste de secours dans une cave défoncée par l'artillerie ennemie et très grièvement blessé, n'a consenti à recevoir des soins qu'après que tous les blessés eurent été dégagés et pansés. Déjà deux fois cité à l'ordre.

Terris/ (Edmond), médecin auxiliaire (résèrve) au 106° rég. d'artillerie lourde,

GAUTHIER (Georges-Auguste-Léou), médecin auxiliaire (active) au 2º rég, mixte de zouaves-tirailleurs : jeune médecin modèle de courage et de dévouement, ayant la plus haute conception de son devoir. Deux fois blessé, il est revenu sur sa demande reprendre sa place. A été très grièvement atteint, hour la troisième fois, le 18 avril 1917, tandis qu'il prodiguait ses soins aux blessés pendant un violent bombardement. Deux jois cité à l'ordre,

RICHARD (Charles-Jacques), médecin auxiliaire (active) au 8º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un dévouement et d'un courage admirables, dont il a donné de nouvelles preuves dans la journée du 16 avril 1917. Accompagnant les vagues d'assaut, n'a pas cessé sous les jeux les plus violents de prodiguer ses soins aux blessés, Grièvement atteint lui-même, n'a quitté son poste que sur les ordres de son chef de service. Deux fois cité à l'ordre,

PORCHERON (Joseph-Jean-François), médecin auxiliaire (territorial) au 2º rég. d'artillerie de montagne, 1re batterie : affecté au début de la guerre à une ambulance, a demandé à passer dans une unité combattante. S'est distingué par sa bravoure et son sang-froid sur le champ de bataille.

FARRET (Augustin-Jean), médecin sous-aide-major

(active) au 90° rég. d'infanterie : jeune médecin qui donne constamment l'exemple de la bravoure et de l'abnégation; toujours en première ligne, exerce un grand ascendant sur ses brancardiers. Le 13 juillet 1917, est allé, à quèlques mètres de l'ennemi, chercher les corps de trois soldats qu'il a râmenés sur son dos dans nos lignes malgré le feu d'une mitrailleuse et le jet de grenades allemandes. Déjà deux fois cité à l'ordre.

Roy (Marie-Paulin-Léon-Jeau), médecin auxiliaire (réserve) à la compagnie 9/2 du 6e rég. du génie : médecin auxiliaire qui s'est fait remarquer, en toutes circonstances, bar son courage et son dévouement. A été grièvement blessé, le 3 mai 1917, dans l'accomplissement de son devoir.

Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France. - Le Conseil général de l'Association générale des médecins de France, comprenant plus de dix mille médecins, fidèle à ses traditions, à ses statuts, à l'enseignement de son ancien président, le professeur Brouardel, et à sa mission de « maintenir l'exercice de l'art dans les voies conformes à la dignité de la profession », justement ému de la propositiou faite à l'Académie de médecine par un de ses associés, étranger à la médecine, de supprimer dans certains cas le secret médical.

Proteste avec iudignation contre cette tentative d'atteinte à la couscience des médecins.

Il s'associe aux paroles si élevées du président de l'Académie, le professeur Hayem et, conformément au vote de l'Académie, il est convaincu que les Pouvoirs publics ne tiendrout aucun compte de cette proposition:

Le secret médical est intangible, car il est la sauvegardo des malades; pour être efficace, il doit être intégral et

Le médecin doit rester fidèle au serment d'Hippocrate, qui est notre règle professionnelle depuis la plus haute antiquité.

« Ma bouche ne fera pas connaître ee que mes veux auront vn et ce que mes oreilles auront entendu. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés ».

Le Secrétaire-Général : Le Président : Dr CH. LEVASSORT. Ern. GAUCHER.

Professeur de cliuique à la Faculté de médeciue. Membre de l'Académie de Médecine:

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout. ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - Ni sucre, ni chaux, ni nicoo

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

8

# CABINET GALLET

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

FONDÉ En 1886

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

> Renselsnements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

Universités. - M. Steeg, ministre de l'Instruction publique, a adressé aux recteurs (22 août) une circulaire relative à la seolarité des étudiants de la classe 1919 pendant la prochaine amée scolaire,

Les enseignements et travanx pratiques devront être terminés à la fin du premier semestre, avant le départ de la classe 1919. C'est sur les matières vues dans le premier semestre que les étudiants seront interrogés aux examens de sanction (Bull, admin, du 1er sept. 1017). Des enseignements complémentaires auront lieu pendant le deuxième semestre. Ils seront destinés aux étudiants qui n'auraient pas été appelés sous les drapeanx pendant l'année et pour qui les examens qui la terminent resteront, bien entendu, fixés à leurs dates habituelles.

7 raitements comparés des médecins et des infirmiers. On a pu lire dans la Petite Gironde l'annonce ci-dessous : INFIRMIERS. - La pondrerie nationale de Bergerae demande des infirmiers dégagés de tonte obligation militaire. Salaire minimum 7 fr. par jour, pouvant aller à 8 fr. et 10 fr. pour les infirmiers brevetés et qualifiés. Adresser les demandes avec références au Directeur de la Pondrorio

| Infirmiers brevetés | par jour<br>10 fr.<br>9 30<br>6 90 |
|---------------------|------------------------------------|
| Sans commentaires,  |                                    |

Les bénéfices de guerre et les médecins. - L'application de la loi du 1er juillet 1916, sur les bénéfiees de guerre. donne lieu chaque jour à de nouvelles plaintes des méde-

de guérison.

cius tont surpris de se voir considérés par les contrôleurs comme des commerçants on des industricis ayant passé des marchés avec l'État

Comme il était bon de fixer une ligne de conduite à nos confrères embarrassés, le Conseil de l'Union des Syndicats médicaux de France, après nue étude approfondie de la question; et en tenant compte des avis nombreux et autorisés des Conseils judiciaires de ses Syndicats adhérents et antres, a rénni les représentants des groupements professionnels médicaux qui ont voté à l'unanimité, l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR.

« Les Groupements professionnels médicanx et le Conseil de l'Union des Syndicats médicanx de la France. réunis le 26 inillet 1917, dans le but d'examiner la question des bénéfices de guerre.

« Considérant le texte précis de la loi du 1er juillet 1916 et s'en référant à la déclaration de M. Ribot, ministre des Pinanees, à la séance du Sénat du 25 mai 1916 (Journal officiel du 26 mai, page 150, première colonne) ainsi qu'aux travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1916,

« Concluent que la loi ne vise pas les professions libérales;

- « Conseillent anx médecins :
- \* 1º De ne faire anenne déclaration :
- « 2º Dans le cas où ils y scraient invités par les contrôlenrs, de faire une déclaration négative, sons les réserves les plus expresses que cette loi ne lenr est pas appli-

# IOSORBOL F.

(Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale .. Armée ... Groupement des Bataillons d'instructio

Service de Santé. ..... le 13/11 1017.

Monsieur SANTONI, J'ai l'honneur de vous aceuser réception de votre euvoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que i'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri el l'autre est en bonne voie

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles satulations. Signé: Dr F., Médecin-chef de service.

. . . . . . le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI, l'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous ie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : D G, Médeein-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P......

..... d'Artillerie ..... Bat. S. P. ...., le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI,

J'ai bien reçu voire colis arrivé en bon étal ; et j'ai déjà employé voire produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-souffiet est très INGÉNIEUSE et très PRATIQUE, Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000

Section des Produits spéci nlisé présentant général pour la France et les Colonies : M. M.-A. SANTONI. 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº)

« Et engagent les Groupements professionnels médicaux et le « Sou médical » à prendre en main la défense des intérêts du Corps médical et, au besoin, à faire trancher, par toutes voies utiles, les différends pouvant être soulevés. «

Circulaire supprimant l'inaptitude à faire campagne. — Il est aujourd'hui nettement démontré par l'expérience quotidienne que la plupart des officiers du service de santé

quotidienne que la plupart des otheiers du service de sante catégorisés comme inaptes à faire campagne sont susceptibles de déployer une grande activité professionnelle daus les divers postes qui leur sont confiés sur le territoire.

Dans ces conditions, j'estime que l'expression « inaptitule à faire campagne » ne correspond pas à la réalité et que les officiers du service de santé classés sous cette rubrique sont parfaitement capables d'occuper aux armées de nombreux emplois.

En un mot, tout officier du Service de santé qui, sur le territoire, assume la responsabilité d'un service, qui met en œuvre son activité professionnelle peut, sans aucun doute, remplir les mêmes fouctions dans certaines formations appartenant aux armées.

En conséquence, j'ai décidé :

1º La mention \* inaptitude à faire campagne » sera remplacée par la mention \* aptitude restreinte ».

2º Les officiers du Service de santé de cette catégorie prendront place sur la liste du tour de départ aux armées, dans les mêmes conditions que les officiers dits aptes à faire campagne. Quand ils seront touchés par leur tour de départ, ils seront mis en route sur les armées, où ils recevront un emploi correspondant à leur compétence et à leur aptitude.

La mention « aptitude restreinte » sera portée sur leur ordre de mise en route.

3º Une fois parveuus à la gare régulatrice, ces ofinciers seront examilée, s'il y a lieu, par le médecin-chef de la réserve du personnel. Si un donte s'élève sur l'état de santé d'un officier, celut-ci sera hospitalisé dans une formation sauttaire où le médecin consultant d'armée a sou service (ou chirurgien consultant de centre hospitalier). Le médecin ou chirurgien consultant statue.

Dans le cas où l'officier serait recounu impropre au service, il sera renvoyé à sa région d'origine en vue d'une proposition réglementaire pour la mise hors cadre;

4°SI, au mouseut oû II est touché par sou tour de départ, un officier déclare se trouver dans l'impossibilité de subir un déplacement, il y aura lieu de l'hospitaliser dans le service d'un médecin ou chirurgien, chef de secteur. Celui-ci staturent et, auc son l'officier serait recommi impropre au service, une proposition régulière de mise hors cadres sera faite au ministre.

Signé: JUSTIN GODART.

Service de santé de la marine. — Sont nommés :

Au grade de médecin principal : 1es tour (ancienneté),

M. BOUTEILLER (Louis-Théophile), médecin de 1<sup>re</sup> classe. Au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe: 3<sup>e</sup> tour (ancienneté), M. SCOARNEC (Jean-Louis-Marie), m'édecin de 2<sup>e</sup> classe ; 4<sup>e</sup> tour (choix), M. ROBIN (Louis-Georges-Joseph), médecin de 2<sup>e</sup> classe.

> Tuberculoses Bronchites Catarrhes

Émulsion MARCHAIS

Phospho-Créosotés De 3 à 6 cuil. à café

# INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté),

PRODUITS DE RÉGIME

# CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les pharmacies

Indications therefore fires amongs to trouble digestiff, hearfy soice, hexatine, and namice consecution my blustary on fetigues alle yners on fetigues alle yners of a ble Cetamereur Il goutty a checum des he refas dam un pen d'em des heard in hon toxique

Curoi gratust any luchicus forme de La border Pares

### VARIÉTÉS

### LE PORTIQUE-LIT HENRI PORON

### Par la D. M. PERRIN.

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Nancy. Medecin-chef du Secteur médical de Nevers.

Il me semble avantageux de présenter au public médical l'appareil imaginé par M. Henri Poron, Industriel à Troves, et dénommé par lui « Portique roulant avec treuil, pour élever les blessés et faciliter les pansements et les bains #

En voici la description détaillée, faite par l'inventeur luimême, description qui permettra d'en bien comprendre le mode de construction.

I. Caractères généraux. - Portique à roulettes, passant librement par-dessus les lits, pouvant assurer le service alternatif de tous les lits d'une même saile.

Élévation des cadres de pansement ou de bain, par une scule personne, au moyen de quatre tresses de suspension, appelées par un mêtiic arbre de commande formant double mattivelle, avec rochet de retenue.

Acerochage du cadre aux quatre tresses à la fois, ou seulement à partie d'entre elles, en employant leur lougueur totale ou partielle, permettant la suspension du blessé dans toutes les positions désirées.

Dispositif de sangles de support, dites à éclipse, permettant de placer (an moyen d'un passeur de sangles, et sans futiguer le blessé) les sangles destinées à le supporter peudant la suspen-

Cadre de pansement, à bout relevé au droit du traversin, avec eadre partiel, monté sur charnières, permettant le redressement éventuel du buste du blessé, avant son soulèvement

Cadre pour bains, permettant de prendre, porter et descendre le malade dans la baignoire et de l'y soutenfr pendant la durée du bain

II. Détails de construction et de fonctionnement. - Le portique se compose ;

1º D'un sommier, formé de deux plauches étroites, longitudinales, assemblées entre elles par deux entretoises projeces. Les deux planches étroites sont, d'autre part, travèrsées par denx tubes en fer, servant d'axe à quatre rouleaux de tenvoi des tresses de suspension.

2º De deux supports verticaux supportant le sommier par ses extrémités. Ces supports sont formés chacun de deux montants verticaux assemblés par deux entretoises horizontules, La longueur du portique est légèrement plus grande que celle des lits d'hôpital. La hauteur sous les entretoises, l'écurtement des montants verticaux, légérement divergents entre eux pour augmenter la stabilité, sont tels que le portique puisse passer librement par-dessus les lits et assurer le service de la salle entière

Quatre bras obliques relient le sommier aux montants verticanx. Ces moutants verticaux peuvent être fuits à glissière. ponr faciliter le transport de l'appareil.

Les deux bras, reliant le sommier au support placé devant le pled du lit, serveut, par leurs extrémités inférienres, de supports et conssincts à l'arbre de commande.

36 D'un arbre de commande, en fer rond contre-coudé, pour former double manivelle

La personne appelée à manœuvrer cet arbre de commande se pluce au pled du lit, regardant le malade. Cet arbre porte, à l'une de ses extrémités, une foue dentée formant, avec le levier à ergot mouté sur le bras oblique, crochet de retenue.

D'autre part, aux deux extrémités de cet arbre, sur lequel elles doiveitt s'enrouler, se trouvent attachées, par l'une de leurs extremités, les quatre tresses de suspension dont l'enroulement produira l'élévation du blessé,

Ces quatre tresses, en partant de l'arbre de communde, s'élèvent vers le sommier, pour en redescendre verticalement, après avoir passé sur les rouleaux de renvoi portés par le sommier.

Ces tresses portent, aux points convenables, des boutonnières destinées à coiffer les crochets ménagés le long des cadres d'élévation. Sur les deux tresses correspondant à la tête



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par exééllénce, ti une efficacité sans égale dans l'artério-sciérose, la présciérose, l'albuminurie, l'hyPHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÈE L'adjuvante julu seit des cures de dichioritation, le rendét et plus heroique pour le brighti- que comme est la digitale pour le cardique le cardique de l'avente de la digitale pour le l'appli- que comme est la digitale pour le cardique cours du sang. la diathèse urique, les acides urinaires,

BOSES : 2 à 4 cachels par jour. - Ces cachels sont en forme de couir et se présentent en boltes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rué du Rol-de-Sicile - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

# VARIÉTÉS (Sutte)

du lit, deux pattes à boutonnières, peuvent s'accrocher s'il y a lieu à la tête du cadre partiel (dont il va être parté), afin de produire le redressement du buste du blessé pendant la première période d'enroulement.

L'emploi simultané des quatre tresses procure l'élévation générale du blessé.

L'emploi d'une partie seule des tresses donnera une élévation correspondante.

Par exemple, la suppression de l'emploi de deux tresses d'un même côté apportera l'élévation unique du côté opposé. Leur accrochage à des boutonnières de niveau différent permettra d'élever le cadre avec telle on telle inclinaison voulue, etc.

4º Un cadre de pansement, composé de deux longerons en bois, assemblés à leurs extrémités par deux tringles on tubes métalliques. Ces deux longerons sont contre-condés en un point de leur longueur, afin de bien reposer à plat sur les bords du lit, malgré la présence du traversit.

La partie de ce cadre correspondant an buste du blessé est doublée d'un deuxième cadre partiel, monté à charuières, par deux de ses extrémités, et muni, à ses deux autres extrémités, de deux boutons d'accrochage éventuel, pouvant s'accrocher aux tresses d'élévation.

anx tresses d'élévation.

D'autres boutons d'accrochage, disséminés aux points utiles
le long des longerons, reçoivent les tresses d'élévation et les

sangles supportant le blessé. Ce eadre partiel permet de redresser le buste du blessé, avant de procéder à sou soulèvement, pour permettre, par

excupile, la présentation du bassin Le cadre pour bains est formé d'un tube d'acter nickelé, conformé pour entrer à l'intérieur de la balgnoire. Ce tube est composé de deux parties se rafeordant aux extrémités, pour permettre de placer le cadre sur le lit sans déplacer le malade.

Le cadre de pansement et le cadre de bains sont tous deux pourvus de sangles transversales sur lesquelles reposera le blessé à soulever.

Ces sangles, dites à éclipse, sont fixées, les unes sur un des ciées, les autres sur l'autre côté. L'eur extrènité libre foune boucle pour coffier le crochet terminal d'un passeur de sangles, sort de porte-leus destiné de glisser les sangles sous le corpt.-leus destiné de glisser les sangles sous le corpt. du blessé, suns avoir à soulever ce dernier, pour alter se fixer du côté opposé du cardre après les boutons correspondants.

Ces saugles transversales sont, d'autre part, reliées entre clies pour chaque groupe par des sangles longitudinales, formées de longueurs multiples, assemblées bout à bout, dont certaines juid les peuvent être déplacées ou supprimées, en correspondance avec la situation de l'endroit à pauser. D'autres sangles transversales simples complétent les cadres pour le soutémement des jambes on des piets du blessé.

III. Prix de revient. — Les portiques établis successivement par M. Poron, aumis chacun d'un seul cadre de pansement, lui sont revenus à environ 1 10 francs pièce (cent dix). Ce prix devmit s'abaisser très sensiblement en cas d'exécu-

tion multiple.

Un seul cadre pour bains a été exécuté. Retouché à plusieurs reprises pour la mise au point, il a coûté 70 francs environ (soixante-dix).

M. Poron laisse à tous entière liberté de reproduction de cet appareil. Il se trouverait suffisamment récompensé si son dispositif est utilisé, et honoré si on veut bien l'appeler « Portique Henri Poron ».

J'ai pu, non seulement examiner le plan de cet apparell et étudice sa description, unais aussi voir l'appareil lui-même et en faire l'essai le 9 septembre 1915, à l'hôpital ausilliaire nº 2 à Troye, établissement qui utilise depuis le mois d'octobre 1914 le prenier exemplaire etabli par l'auteur. Il en existe également un exemplaire au musée du Val-de-Grâce (offert gracelessement par M. H. Poron),

Mes observations persouuelles à ce sujet m'ont permis d'abord de noter que le portique élévateur de blessés ou malades proposé par M. Henri Poron a pour caractéristiques:

1º Fabrication à l'aide d'étéments (planches, rouleaux, tringles, tresses, sangles, etc.) faciles à se procurer ou à constituer par la transformation de matériaux d'usage bana! cette transformation peut être faite facilement et rapidement par un menuisier et un serrurier ou utécanicien quelconques.

2º Montage et démontage faciles; faible volume de l'appareil démonté.

3º Prix de revient relativement bas, et inférieur à celui des appareils similaires du commerce.

# DIGITALINE cristee

Académie de Médecine de Parts Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

CHANULES BLANCS au 1/4 de milligre GRANULES ROSES

GRANULES ROSES
au 1/10° de milligr.
AMPOULES au 1/4 de milligr.
AMPOULES au 1/40° de milligr.
AUPOULES au 1/10° de milligr.

# NATIVELLE

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# MINERALOGENE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
L'Autre et Echantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMMOSE - AVENGSE, ETC.
CÉRÉBALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
Brochure et échantilions sur demande, m. JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

# ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Cures d'eau diaintée "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialvl" à MM. les Docteurs ainsi gu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

## VARIÉTÉS (Suite)

4º La forme choisé: portique léger à roulettes, de dimensions caculées pour pernettre son jassage audessus des lits d'hôpital réglementaires dans le sens de la hongueur ou celui de la largeleu; l'appareil peut donc être déplacé d'un lit à l'autre, et servir aux pansements et bains de tous les blessés ou malades d'une salle et même d'un étage. Cette possibilité constitue une supélorité sur divers modèles du contmerce (prenant point d'appui sur le lit ou l'encadrant complétement, utilisant le plafond pour l'accrochage d'une poulle de reuvol, etc.).

5º Stabilité suffisante malgré la légèreté relative de appareil.

6º Élévation des quatre angles du cadre qui porte le patient, par des tresses réfléchtes sur les rouleaux du sommier du portique, de telle sorte que la traction se fasse par chacune d'elles dans le sens vertical.

7º Possibilité très avantageuse (que n'ont pas d'autres modèles) d'élever le malade dans diverses positions : demi-assis ou couché, plan horizontal, plans obliques.

8º Placement de l'un ou l'autre cafre se faisant saus déranger le malade : cadre de bois pour pausements assez grand, cadre métallique pour bains articulé à la téte et aux pleds. Placement des sangles facilité par l'cupploi d'un « passeur de sangles», sorte de porte-lacs qui se glisse sous le patient plus facilement que la main d'un infimier. Combinaison de sangles transversales et de sangles longitudinales segmentaires, d'où possibilité de faire participer aut southement du corps la partie syndérique de celle à panser (la plupart des appareils n'ont que des sangles transversales). «p° L'entiploi d'un arbre de commande ormant double manivelle (dispositif emprunté aux métiers de bonneterie) rend l'élévation du blessé possible avec une force minime. Une infirmiére quelconque peut manœuver cette double manivelle et élever le mandac. Ce dispositif évite également les à-coups dans le mouvement de descente du patient, et permet d'effecture celle et très leutement.

Il y a lieu de noter que ce seul arbre de commande élève à la fois l'extrémité céphalique et l'extrémité potdalique du cadre, alors que la plupart des appareils du commerce ont deux arbres de commande, l'un à la tête, l'autre au pied, et exigent l'intervent.on synchrone de deux personnies.

10<sup>6</sup> Le « Port que-lit Henri Poron » n'est pas mis en vente; l'auteur laisse à tous entlère liberté de reproduction de cet appareil.

Les conclusions suivantes s'imposent :

Le « Portique-lit Henri Poron « et un appareil simple, partout réalisable, assez peu coteux. Il est apractis similar partout réalisable, assez peu coteux. Il est apractis similaries, mais de plus son montage et son démondrage ne présentent aneune difficulté ; il est stable, quoique assex léger; il peut être roulé tout monté d'un lit à un autre, et alus servir aux passements ou aux bains de tous les maidacs out blessés d'une salle et même d'un étage. Le dispositif des cadres et des augles présente certains avuntages sur les modes de suspension habituels : passage facile desangles A râded up assext de sangles présente partie portante, en plus des régions sus et sous-jacentes, de la région symétrique de celle dont ou veut faire le pansement.

# Indéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0,04) PILULES (0,01)

TOUX EMPHYSEME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# **Broméine** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.02)

INSOMNIES
SCIATIQUE
NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# EXTRAITS NIECTABLES CHOAY: SUNT ADDPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS HYPOPHYSAIRE DOSAGE: 1.ºº Correspond à l'étable postèrieur d'Hypophyse de bœur? SUR BEHANDE STÉCILIE: lobe postèrieur d'Hypophyse de bœur? SUR RENAL DOSAGE: 1.ºº Correspond à OFTO d'extrait de glande totale SUPRENAL DOSAGE: 1.ºº Correspond à OFTO d'extrait de glande totale SUPRENAL DOSAGE: 1.ºº Correspond à OFTO d'extrait de glande totale SUPPRENAL DOSAGE: 1.ºº Correspond à OFTO d'extrait de glande totale SUPRENAL DOSAGE: 1.ºº CORRESPOND À OFTO d'extrait de glande totale SUPPRENAL LABORATOIRE CHOAY. 44 AVENUE DU MAINE. PARIS

# MÉDICATION NOUVELLE

# Troubles trophiques sulfurés

GRANULÉ

# Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble. la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE,

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M∞ ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoidol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non. parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope. INDICATIONS : S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE. dans l'ANÉMIE REBELLE,

la DÉBILITÉ en DERMATOLOGIE dans la FURONCULOSE l'ACNÉ duTRONC et du VISAGE. les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VÁGINITES. dans les INTOXICATIONS

MÉTALLIQUES SATURNISME. HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme:

1º Injectable (ampoules de 2.c. cubes); 2º Capsules dutinisées (dosées à 0.10 de soufre colloïdal par capsule);

( 1º dosée à 1/45° pour frictions: 3º Pommade 2º dosée à 2/15° pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites);

L'ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

# MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent, - M. SERRE (Fernand), pharmacienmajor de 2º classe, hôpital de Outramitylène ; M. Gour-VITEH (Isaac), médecin aide-major de 2º classe, sujet russe, hôpital de Şedès; M. DIONISI (Henri), officier d'administration de 2º classe, hôpital de Florina; M. Duchein (Pierre), médecin aide-major de 2º classe, artillerie de montagne, 1220 division; M. PAROUTY (Raymond), médecin aide-major de 170 classe, ambalance coloniale nº 2 : M. SAINT-PAUL (Marius), médecin aide-major de reo classe, hôpital temporaire no 3; M. ROBERT (Jean), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 1; M. HENRY (Marie), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire no 1; M. Dumaine (Victor), médecin aide-major de 1re el., hôpital temporaire no 1 ; M. Mossic (Prosper), médecin aide-major de 1re classe, infirmerie de Salonique ; M. COUDRAY (Ferdinand), médecin-major de 2º classe, centre hospitalier de Salonique ; M. Boquer (Alfred), vétérinaire aide-major de 2º classe; M. Gonor (Léon), médecin aide-major de 2º classe; M. Roux (L.), médecin de 17º classe de la marine : M. DUPUY-FROMY (C.-H.-M.), médecin de 17e classe de la marine ; M. CAZE-NEUVE (H.), médecin de 11c classe de la marine ; M. MOL-LON (Pierre), pharmacien aide-major de 2º classe, ambnlance coloniale mob. 2/1; M. DESTOUESSE (Michel), médecin aide-major de 2º classe, hôpital Narishkine; M. Chazal (Paul), médecin aide-major de 1re classe, 30 artillerie coloniale : M. GALICHET (Jules), officier d'administration de 2c classe, direction du service de santé; M. Pagnier (Armand), médecin-major de 2º classe, ambulance 2/57; M. MARCHAU (Francis), médecin aidemajor de 1º0 classe, ambulance 2/57; M. CASENAVE (Alexandre), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 2/57 ; Mme Dreyfus (Georgette), hôpital temporaire nº 1 ;

Mmc Pinho, en religion sœur Gabrielle, des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, hôpital temporaire nº 1 ; Mme NI-COLLE, en religion scent Thérèse, des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, hôpital temporaire nº I; Mllo DE LA FARGUE (Suzanne), hôpital temporaire nº 2; Mme VII,-LERS (Panla), hôpital temporaire nº 2; Mmc Saillens (Lydie), hôpital temporaire nº 2 ; Mmc D'OULLENBOURG (Amélie), hôpital temporaire nº 2; Miss Lindon (Éliath), hôpital temporaire nº 2; Mme Teissier du Cros (Anne), hôpital français; M<sup>110</sup> FACHE, hôpital temporaire nº 2; Mme Radzivanowitz (Jeanne), hôpital français; MRC MISRACHI (Liliane), hôpital français; MRC GUELBMANN (Simone), hôpital français : Mme DE POUMAYRAC, hôpital temporaire no 8 : MIIO GUYARD (Lucienue), hôpital temporaire no 11; Mile Lendratis (Alexandra), hôpital temporaire no 11; Mine Morei, (Louise), hôpital temporaire no 5; Mmc Walther (Marguerite), hôpital temporaire no 5; Mile Schoetzle (Alice), hôpital temporaire nº 5; Mile Roux (Marie), hopital temporaire nº 5; Mile Bruneton (Marie) hôpital temporaire no 5; Mile Joyau (Anne), hôpital temporaire no 5; Mile Rizzi (Berthe), hôpital temporaire no 4; MHe PRUDHOMME (Alice), hôpital temporaire no 4; Mme Hissar, en religion sœur Angèle, hôpital temporaire no 3; Mme Surlane, en religion sœur Vincent, hôpital temporaire nº 3; Mile DE LABUSSIÈRE, hôpital temporaire nº 3; M'me DE DOSNE, hôpital temporaire nº 3; Mme BINET-VALMER, hôpital temporaire nº 3: Miss Mac-Ilroy, hopital écossais; Miss Emsije, hôpital écossais; Miss Kear, hôpital écossais ; Miss Swan (Isabel), hôpital écossais ; Mile Cou-VRET (Renée-Marie), hôpital temporaire nº 8; Mile PAR-DON (Berthe), hôpital anxiliaire no 1 ; Mme DECHELETTE, hôpital auxiliaire nº 1 ; M me RICHARDY, hôpital auxiliaire

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurosthénie, Hysté, le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Ashème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

# INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

BRONCHITES
ASTHME-TOUX GRIPPE
(ISBULES) w/DE KORAB
ALMELENIE DE KORAB
STEPINS ED BACILES DE LOUECUSOS
CHAPES ERROCEUSED PARIS

## MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

nº I; Mme MISRACHI (Angélica), hôpital français. Médailles de bronze. - Mile FLOQUET, hôpital auxiliaire nº 1; M110 ROUX-MEULIER, hôpital auxiliaire nº 1; Mmo Drouhard, hôpital auxiliaire nº 1; Mme La-CHELIER, hôpital temporaire no 7; M110 MIQUEL, hôpital itemporaire no 7: Mile Lemonne, hôpital temporaire no 7; Mile JARDIN (Marguerite), hôpital temporaire nº 7; Mme TROUSSEAU (Rina), hôpital temporaire no 7; Mme DE BRUNVILLE, hôpital temporaire no 7; Mme Godineau (Yvonne), hopital temporaire no 7: Mme Vuillaume (Marie), hôpital temporaire no 11; Mile Cazalis de Maureillan (Suzanne), hôpital temporaire nº 14; Mmo Cazalis de Maurelllan (Emma). hôpital temporaire no 14 ; Mme Vautrin (Charles), hôpital temporaire, nº 14 : Mile PAILLIETTE (Léopoldine). hôpital temporaire nº 9 ; MHe REDOULES (Amélie), hôpital temporaire no 9; Mme Valllant (Julictte), hôpital temporaire no 9; Milo Ducreux (Claire), hôpital temporaire nº 6; Mile LESOURD (Colette), hopital temporaire no 6; Mme Dumond (Virginie), hôpital français; M. Pierre (Joseph), pharmacien auxiliaire, hôpital temporaire nº 11; M. Colaneri (Joseph), médecin auxiliaire, hôpital français; M. Danties (Michel), sergent, hôpital temporaire no 10; M. GUILLAMO (Antoine), soldat 20 classe, hôpital temporaire no 10; M. Grandvoiner (Émile). sergent, hôpital temporaire nº 9; M. Ardisson (Baptistin), soldat de 2º classe, hôpital temporaire nº 8; M. Ala-PHILIPPE (Pierre), sergent, hopital temporaire no 5: M. COMPAGNE (Charles), sergent, hôpital temporaire ио 5; M. Fobis (Marius), sergent, hôpital temporaire nº 7; M. MITRY (Félix), médecin auxiliaire, hôpital tem-

poraire nº 3; M. LEROY (Joseph), soldat de 2º classe, hôpita i temporaire no 3; M. Audineau (Stanislas), caporal, G. B. D., 122° division; M. DEGUY (Claude), médecin auxiliaire, 3º groupe artillerie, 122º division ; M. Cornille (Charles), médecin auxiliaire, 3º groupe artillerie, 122º division; M. Pesce (Louis), soldat de 2º classe, ambulance coloniale no 2; M. BASTIDE (Jeau), pharmacien auxiliaire, 84° rég, d'infanterie ; M. HALLUIN (Jean), médecin auxiliaire, 84º rég. d'infanterie; M. CARRON (Jacques), médecin auxiliaire, 84° rég, d'infanterie; M. Serre (Alexis), adjudant, G. B. D., 1560 division; M. Juster (Louis), sergent, G. B. D., 156e division; M. CAZENAVE (Edgar), médecin auxiliaire, 3º génie; M. JANTON (Eugène), caporal, 372º rég. d'infanterie; M. GRÉSILLON (Alphonse), sergent, ambulance no 2/57; M. Moisan (Eugène), caporal, hôpital d'évacuation nº 2; M. ROCCA (Iean), soldat de 2º classe, ambulance nº 2; M. Duha-MEL (Eugène), soldat de 2º classe, hôpital d'évacuation nº 2; M. Moisan (Jean), soldat de 2º classe, ambulance coloniale nº 2 ; M. PALANQUE (Jean), soldat de 2º classe, hôpital temporaire nº 3; M. LAURENT (Roger), soldat de 2º classe, hôpital temporaire nº 3; M. CRESPEL (Edmond), adjudant-chef, hôpital temporaire nº 5; M. RUELLE (Charles), sergent, hôpital temporaire nº 4; M Ben-DER (Pernand), sergent, ambulance coloniale no 3; soldat Duckeux (Alexandre), de la 5e section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 71, à Jouarre ; soldat VEUILLE (Gustave), de la 5º section d'infirmiers militaires, hôpital militaire 71, à Jouarre ; M. CATLLAT (Adrien-Charles), infirmier, hôpital militaire des Ménages V. R. 62, à Issy-les-Moulineaux

# URASEPTINE ROGIER

# ALIMENTS DE REGIMES

BIGNON-PARIANI 5, rue de l'Aronde, 5 % CATALOGUE FRANÇO SUR DEMAN





directement et entièrement assimilable

REMINÉRALISATION

PHOSPHATES DES CÉRÉALES

Puissants modificateurs du Terrain :..

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE-CACHETS-GRANULÉ DUSES : Une mesure, un cachet une cuillère à cafe de granulé au milieu de chaque repas Laboratoires ALBERT BUISSON 15 Avenue de Tourville, PARIS

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOÎDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE Traitement rapide du rhumatisme

I ITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

# TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

# Par le

(Déposé)

Comprimés à base d'oxude d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN COMMUNICATIONS | Académie des Sciences. | Académie de Médecine. | Société Médicale des Hópitaux. | Thèse de Marcel PEROL (Paris 1917)

Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

### NÉCROLOGIE

### LE DOCTEUR OPPENHEIM

Refictous en quelques mots la sympathie et les regrets qui s'attachent an souvenir de Robert O'ppendien frauché par la mort à l'âge de quarante-trois aus. Arrivé jeune à l'internat des hôpitaux de Paris, Il devint l'êlève de MM. Maurice Letulle, Blima, Moeretier, puis fut nommé médeein de la Maison départementaile de Nanterre, où il s'adonna aux recherches chiliques et aux travanx de

laboratoire. Il s'est occupé tout spécialement des capsules surréndes, mais a été conduit à étudier aussi la pathologie des vélillardis et les maladies nervouses chroniques, notamment la dyspepsie tabétique, la perméabilité du rein sétille des

Il était membre du Comité de rédaction du Progrès Médical. Médecin distingué et recherché, esprit très cultivé, Robert Oppenheim était comme homme, pour ceux qui l'ont particulièrement comm, me conscience ct un caractère, en même temps que d'aunité sire.

### NOUVELLES

Nécrologie. — M. Henry Bocquillou, docteur en pharmacie, décédé à Paris à l'âge de soixante et un ains. — Mass A. Fernand, veuve de M. Le Dr A. Fernand, miere du Dr J. Terrand (de Blois) et du Dr L. Fernand, — Le Dr Henri de Vallencienne, médecha idéemajor au 6e génie, décoré de la croix de guerre, chevalier de la Egion d'homeur, — Le Dr Chailloux (de Longué). — Le Dr Lespinasse, médecin principal de 1re classe, officier de la Léglon d'homeur, decoré de la croix de guerre médecin-chef d'une cidivision d'infantierie, décédé sur le front des suites d'un accident d'autombolle.

Mariage. — M. le Dr P. Lavat, aide-major aux armées, décoré de la Croix de guerre, et M<sup>110</sup> Suzanne Prieur.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour commandeur:

GOUZIEN (Paul), médecin inspecteur général, chef supérieur du service de sauté d'une armée : hymme de devoir et de haute conscience, technicien remarquable, n'hásitant pas à se rendre personnellement en premitre ligne pour s'assurer lui-même du fonctionnement du service de santé A dépassé la limite de ses forces, qu'il à toute sa vie consacrésé sans compter au service du pays.

BOPPE (Louis-Marie-Adrien), médecin inspecteur, chef du service de santé d'une armée: médecin d'une haute valeur professionnelle, dirigeant avec la plus grande distinction el avec une autorité incontestée le service de santé d'une membreuse armée. Une blessure, trois citations.

Pour officier :

Braun (Alphonse-Dominique), médeein inspecteur, directeur général du service de santé au Maroc: remarquable à tous points de vue, bear sie au Maroc i remarquable à tous points de vue, par se vuleur morale comme par sa valeur professionnelle. Rend au Maroc des services imapéricables, aussi bien comme directeur du service milituire que comme directeur de Passistance médicule.

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

Médaitle militaire. — GUIMOND (Georges-Armand), pharmacien auxiliaire (réserve) à un groupe divisionnaire de brancardiers : sous-officier très courageux et d'un dévouement absolu. Très grièvement blessé, en assurant la relève des blessés sous un violent hombardement.

Union des Syndicats médicaux de France, 28, rue Serpente, Parls. - L'Union des Syndicats médicaux de Frauce ayant saisi le ministre de l'Armement de la question des attributions de charbon pour les médecins de province, le ministre a répondu que ceux-ci doivent s'adresser au préfet du département auquel ils appartiennent. Le préfet fera, s'il le juge utile, droit à leur requête dans la mesure où le lui permettront ses disponibilités en charbon (25 septembre 1017).

Ordre du 10ur. - Le Conscil d'administration de l'Union des Syndicats médicaux de France.

Tout en accordant une importance de premier plan aux graves questions d'avortement et de dépopulation,

Déclare qu'aucune atteinte ne doit être portée au sccret professionnel, garantie indispensable du malade et base essentielle de l'exercice de la médecine :

Rappelle qu'il a toujours protesté et qu'il proteste encore avec énergie contre les exigences de la loi de 1902 qui oblige le médecin à déclarer les maladies contagieuses aux lieu et place du père de famille, seul intéressé :

Et reste toujours fidèle à l'inviolabilité absolue du secret professionnel médical.

Affiche en anglais sur les murs du Havre. - L'affiche que voici, en langue anglaise, a été posée cet été sur les murs du Havre. Elle est blanche, la couleur des affiches officielles.

### FLIES, ICES AND SHELL FISH

Men are warned of the very serious risks they run of contracting enteric fever and dysentery by eating ice creams and water ices obtained from vendors in the etroote

The eating of mussels and other uncooked shell fish is strictly forbidden.

A case of enteric fever has bien traced in Havre, to the eating of mussels.

PLIES are out of the chief causes of the spread of

### ENTERIC FEVER AND DIARRHŒA

Flies breed in dung heaps, badly kept latrines, collections of decomposing rubbish, and foul mud. They fly from these to food supplies, and so infect them.

### MEASURES TO PREVENT THEIR APPEARANCE

- 1. Burn all excreta if possible.
- 2. Strict attention to latrine conservancy.
- 3. Buru all decomposable and cook-house refuse. While awaiting burning, it must be kept in closed receptacles. Food scraps, left after meals, must be promptly removed from dining halls and cook-houses, and placed in fly-prooffreceptacles pending burning.

8888

# 1913. GAND | MED. D'OR - Produit ex-DIPLOME D'HONNEUR'I LYON 1914

Gouttes de glucérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvàxx gout. à ch. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS -Le Fl. 3 fr. - Ni suore, ni chaux, ni alcool

**නසසසස**ස

# INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

# MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÉSES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques.

EAU D'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE

PRODUITS "PHYSIOLOGIQUES TÉLÉPHONE III

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bile MONCOUR Colleges hépatiques Lithinse Ictère par rétention

En sphérulines

dosces à 10 e/gr. De 2 à 6 sphérulines

Albuminurie Néphrites, Urémie En snhérulines dosées à 15 e/gr. De 4 à 16 sohérulines par jour.

Extrait rénal

MONCOUR

Insuffisance rénale

MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

De 1 à 6 sphéruli

dosés à 5 ejgr. En sphérulines dosées à 35 e/gr. De i à 4 bonbons par jour.

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 e/gr De i h 3 sphérulines

. par four.

Extrait Muscle lisse Fxtrait

Muscle strié Moelle osseuse Myocardine oudre surrénale Thymus, etc., etc.

Autres préparations

MONCOUR

TÉLÉPHONE 114

4. Stable refuse must be promptly removed from dung pits. Directions as to disposal either by burning or stacking must strictly adhered to.

5. Fonl mnd if it cannot be drained, must be treated with chloride of lime or cresol solution (wineglasfull to bucket) thickly sprinkled from a watering can twice daily.

6. TO DESTROY FULL GROWN FLIES:

USE : Fly traps in kitchens, messes and canteens.

Fly wires in kitchens, messes and canteens.

Tanglefoot tapes in kitchens, messes and cauteens. Voici la traduction:

### MOUGHES, CRÈMES ET CRUSTACÉS

Les soldats sont avertis des risques sérienx qu'ils courent de contractor la fièvre typhoïde et la dysenterie en mangeant des crèmes glacées, de l'eau glacée, vendues par les marchands ambulants dans les rues.

La consommation des moules et autres crustacés non cuits est formellement interdite.

Un cas de fièvre typhoïde a été provogné an Havro par l'absorption de moules crues

Les mouches sont une des principales causes de la propagation de

LA FIÈVRE TYPHOIDE ET LA DIARRHÉE Les monches se reproduisent dans les tas de fumier, dans les latrines mal tenues, dans les tas d'ordures, les immondices. Elles volent de là sur la nourriture et transportent ainsi la contagion.

- MESURES POUR EMPRCHER LA PULLULATION DES MOUCHES
  - 1º Brûler les excréments si possible.
  - 2º Entretenir les latrines en état de propreté.
- 3º Brûler tous les rebnts organiques des cnisines. Avant de les brûler, les conserver dans des boîtes fermées par un convercic. Les restes des repas doivent être immédiatement enlevés des salles à manger et des enisines et placés, en attendant de les brûler, dans des boîtes à l'abri du contact des monches.
- 4º Les fumiers des écuries doivent'être mis rapidement à l'endroit désigné pour les recevoir. Les recommandations faites pour s'en débarrasser doivent être sempnleusement
- 50 Les immondices humides, qui ne peuvent pas être enlevés, seroit arrosés deux fois par jour avec du chlorure de chaux ou une solution de crésyl (un yerre dans nu seau).
- 6º POUR DÉTRUIRE LES MOUCHES A L'ÉTAT D'INSECTE: SERVEZ-VOUS: De pièges dans les cuisines et salles
- à manger.
- De grillages en fil de fer dans les cuisines et salles à manger. Des papiers'à la glue dans les cuisines et salles à manger.

# PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - bien-toléré Efficacité

IRRHUETINE JUNGKE



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

remarquable

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Liquide : 1 ou 2 cuillerées à sonpe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à c MODE D'EMPLOI nfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### CHRONIQUE DES LIVRES

La syphilis dans l'armée, par G. Thibierge, médecin de l'hôpital Saint-Louis, 1917, 1 vol. in-8º de 196 pages,

a fr., collection Horizon (Maisson et C\*\*, édifeurs à Paris). Les dangers du péril vénérien, déjé considérables avant la guerre, se sont accrus depuis le début des houtlités avec une rapidité justement dénoncée ces demiers temps. La fréquence de la syphilis dans l'armée, che les couvriers des teisses de guerre, dans la population civile à laquelle sont mèlés soldats et ouvriers shobilisés, en font actuellement une vértatels maladie épdémique qu'il faut combattre sans trève. Le métecin a la plus grande part dans cette lutte, unis il lui fant comattre exactement la maladie et surtout son traitement, que les méthodes nouvelles ont si heurensement modifié.

Le petit manuel de M. Thibierge vient à son heure pour apporter, en peu de pages, au médecin l'essentiel de ce qu'il doit savoir. L'étiologie de la syphilis dans l'armée et les conditions spéciales de sa prophylaxie, ses aspects cliniques, les modes de traitement auxquels on doit s'affersser y sont successivement passés en revue avec clarité et conjuéteme; l'auteur notamment explose avec précision la technique des injections mercurielles et arsenicales telles que le médeche est journalement appelé à les pratiquer.

Il a rédigé ainsi un excellent vade-mecum de syphiligraphie qui contient à la fois tout ce que le médecin doit savoir pour traiter le syphilitique et tous les éléments des conseils qu'il peut avoir à donner aux antorités civiles et militaires pour arriver à une prophylaxie utile.

Preuves médicales du miracle. Étude clinique, par le Dr La Buc, chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph, 1917, 1 vol. fin-16 de 47 pages (Tandy-Piglett, Bourges). Dans cet intéressant ouvrage, M. Le Bec expose, avec une réelle clarté, une grande conseience et une absolué sincérité, comment il conocid, comine médicein et comme

catholique, le miracle tel qu'il se manifeste à Lourdes. Il écarte de son sujet les malades nerveux, rappelant que l'Église elle-même s'est défiée, avec Benoît XIV, des faits qui se produisent purement sous l'influence du système nerveux. Ceux qu'il groupe ont ceci de commun que dans tous existait une lésion grave de tissus (fracture compliquée, tuberculose, nicère étendu, etc.), que la cicatrisation est survenue dans un temps trop court pour une guérison médicale naturelle, qu'elle a persisté un assez long temps pour ne pas être considérée comme une simple amélioration. Il insiste surtout sur la suppression du facteur temps, évidente dans les faits qu'il cite, dont plusieurs ont été observés par lui-même, Après une discussion où il met en relief les raisons médicales qui, selon lui, permettent de parler de guérison surnaturelle dans cesfaits, il rapporte la plupart des observations qui servent de base à sa démonstration. Ainsi, tant par les documents qu'il renferme que par la compétence reconnue de son auteur, ce livre, s'il ne peut convaincre tous ceux qui l'ouvriront, mérite d'être lu par tous ceux qui s'intéressent à ces questions déjà si souvent discutées,

P. LEREBOULLET.

Le paludismie macédoniem, par Awanav-Dellalar, Amanin, Passanu et Lishante, 107, 1 vol. in-8 écu de 120 pages., 4 fr. (Magon et C'), éditeurs à Paris). Le paludisme s'est manifesté au cours de la campagne qui se poursuit en Macédoine et a eu soir retentissement en France, sous des formes graves, bien que, pour une morbidité considérable, la mortalité ait été, heureusement, très faible, grâce aux progrès de nos connaissances mélicules.

Les auteurs, MM. Armand-Delille, Abrami, Paisseau et Lemaire, ont été à même de suivre longuement les paudéens en Macédoine et en France même; aussi, leur *Précis* est-il une œuvre « vécue » au sens le plus fort du terme.

# CHLOROFORME DUMOUTHIERS

PRÉPARÉ SPÉCIALEMENT FOUR L'ANESTHÉISIE
Son flaconnage, en subes jaunes scellés, le moi à l'abri de foute altération
Pharmacle DUMOUTHERS, 11, Rue de Bouryogne, PARIS.



Tuberculoses
Bronchittes
Catarrhes
Émulsion MARCHAIS

Phospho-Créosotée De 3 à 6 cuil. à café

PRODUITS DE RÉGIME

ME

# CH. HEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

TÉLÉPHONE : Gebelins 24-81

# CABINET GALLET

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

FONDÉ En 1886

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.
Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

### A PROPOS DU TUBE COOLIDGE

Agrégé de l'Université

le D' Lucien MALLET

Les présentes remarques ont pour but de compléter et de rectifier certains points de l'article. publié ici même (1) sur cette nouvelle ampoule par le Dr Réchou ; nous ne reprendrons pas la description qu'il en donne ni les montages classiques qu'il indique, mais il nous semble utile de signaler aux lecteurs de Paris médical deux études déià anciennes : celle de Maurice de Broglie (2) et celle de nous-mêmes (3), toutes deux parues aux Comptes rendus de l'Académie des sciences,

1º Le Dr Réchou ne dit rien (4) sur ce que nous avons appelé les « courbes du régime électrique ». c'est-à-dire sur les variations respectives du voltage aux bornes, du courant de basse tension qui alimente le filament et du courant (5) qui tra-

(1) Paris médical, 2 juin 1917.

(2) C. R., t. 162, 1916, p. 596,

(3) C. R., t. 163, 1916, p. 302. - Cette note a été analysée dans le Journal de radiologie, dans la Revue électrique, dans le Journal de physique...; elle a fait l'objet d'une communication à la Société française de physique (1et décembre 1916),

(4) En se reportant à notre étude, ou verra qu'il est manifestement inexact d'écrire : « Variation du courant de basse tension = Variation du conrant qui traverse l'amponie ».

(5) Ce courant est appelé « courant ionique » ; il faudrait

e le tube. Ces données sont importantes à pointre pour suivre le fonctionnement de talamboule et pour réaliser à coup sûr un ravonnede qualité et d'intensité données.

Dès qu'on veut faire de la radiographie et de la radiothérapie, il est nécessaire de déterminer aussi exactement que possible la puissance rayonnée sous forme de rayons X, autrement dit ce qu'on appelle vulgairement l'intensité de ravonnement. Nous nous bornerons à signaler que nos mesures, basées sur l'ionisation produite par les rayons X, ont donné la valeur de cette intensité en unités V (ou en unités H) pour tous les régimes possibles. Cette intensité est donnée par les courbes de la figure ci-contre.

Il faut signaler que pour un voltage maintenu constant l'intensité de ravonnement commence par croître avec le milliampérage, passe par un maximum et décroît jusqu'à devenir négligeable ; n'importe quel radiologiste qui se sert du tube Coolidge doit savoir qu'avec 4 centimètres d'étincelle, l'intensité du rayonnement est 50 fois plus betite pour 35 milliampères que pour 5 milliampères : nous avons donné les raisons de cette apparente anomalie

dire courant électronique ; d'ailleurs tous les courants électriques sont électroniques.



# Le Diurétique rénal par excellence

# LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sur des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

que comme est la digitale p

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroique pour le bright les oddemes et la dysparaltre que commeest la digitale pour le cardiaque de la systole, règularise. le le cardiaque DOSES : 2 à 4 cacheta par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et se pre

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta

tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires. en boltes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

# VARIÉTÉS (Suite)

3º Pour connaître le degré de pénétration, il y a un moyen plus scientifique que celui qui consiste à radiographier sur une seule plaque tous les



radiochromomètres dont on peut disposer: c'est de mesurer l'absorption du rayonnement pour plusieurs épaisseurs d'aluminium et d'argent, de construire les courbes et de vérifier, pour 6º B.

par exemple, si o<sup>mm</sup>. It d'argent absorbent bien autant que 6 millimètres d'aluminium. Quand on prend ces précautions, on constate que le tube Coolidge ne peut guère directement (sans filtre) dépasser 7º B. De plus, en faisant la courbe de la variation du degré de pénétration avec le voltage (à milliampérage constant), on s'aperçoit que ce degré décroît lentement, mais très nettement, ce dont on ne peut se rendre compte par des radiographige sioélées.

4º Enfin, au sujet de la non-hétérogénétié du rayonnement du tube Coolidge, le Dr Réchou a reproduit, sans les citer, nos expériences; mais surtout, il ne mentionne pas les belles recherches de Maurice de Broglie, qui, en étalant les rayons X en un spectre de tous points comparable aux spectres lumineux, a montré que ce spectre était celui du tungstène et ne différnit guère de celui des ampoules ordinaires dont l'anticathode est faite du même métal.

Insistons, en terminant, sur les conclusions de nos recherches faites sous les auspices du Dr Béclère: le tube Coolidge et les tubes analogues paraissent avoir un avenir très brillant, à cause principalement de leur stabilité, de leur souplesse, de leur rendement et de leur grande intensité (radiographie et radiothérapie rapides); cette grande intensité permet de réaliser des rayonnements très pénétrants (10° B.; radiothérapie des tissus profonds) après filtration du rayonnement à trayers de notables épaisseurs (1 centimètre) d'aluminium.

# DIGITALINE cristi

Académie de Médecine de Paris.

Prix Orfila (6,000 fr.)

Prix Desportes.

SOLUTION ou millième
GRANULES BLANCS
ou 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr
AMPOULES au 1/10 de milligr
49, Boul. Fort-Roys), Paris

# NATIVELLE

# PipérazineMIDY l'anti-urique type .



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS et alimentation progressive et variée des enfants

FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - OFRÉMALTIME - ORGÉOSE - RIZIME - GRAMEMOSE - AVENOSE, ETC. ÚÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rochure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

# **MORRHUETINE JUNGKEN**



# PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - bien toléré





LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATIO

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires



l'Acide Diiodobrassidique

41 % d'IODE

Ether Ethylique de



Sous cette forme, l'iode est absorbé lentement, disséminé dans tous les tissus, éliminé progressivement, d'où ACTION SURE, RAPIDE, SANS IODISME

> ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA. - 1, place Morand. à Lyo-

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. Advnamie. Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

Paraffine LIQUIDE

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à c

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### NÉCROLOGIE

### ALPHONSE BOISSARD 1852-1917

Le corps médical des hôpitaux vient de perdre, en la personue de Boissard, accoucheur honoraire des hôpitaux, un de nos meilleurs et de nos plus sympathiques collègues dont toute la carrière fut un remarquable exemple de probité scientifique, de droiture professionnelle, de labeur conscieucieux et modeste.

Né le 21 août 1852, Alphonse Boissard fut élevé dans sa famille, sans fréquenter les cours du lycée. Il n'avait pas encore quinze ans lorsque son père mourut. Témoin affligé de ses souffrances, des angoisses de ceux qui l'entouraient, il avait été vivement impressionné par le rôle bienfaisant et consolateur du médeciu qui venait chaque jour à la maison. Dès ce moment, il manifesta le désir de se consacrer à notre profession.

S'il dut à la sollicitude un peu craintive d'une mère, profondément dévouée à ses cina enfants, la douceur de caractère, l'exquise seusibilité que nous lui avons tous counue, il lui dut aussi une grande timidité qui faillit paralyser ses études, Les concours l'effrayaient. Il venait d'affronter, non sans hésitation, le concours de l'externat, lorsqu'il alla faire son année de volontariat à l'hôpital militaire de Lille, Il y rencontra tout un groupe d'étudiants en médecine, récemment nommés externes, comme lui, qui se disposaicut à préparer, dès leur retour à Paris, le concours de l'internat auquel il n'osait pas songer, Parmi eux se trouvait Chauffard, dont la bienveillante amitié le réconforta et le détermina à suivre ses camarades, dans la voie des concours, •

Nommé iuterne en décembre 1879, il fut successivement l'élève de Cruveilhier, à la maison Dubois, de Périer à Saint-Antoine, de Rigal à Necker, et il passa sa quatrième anuée d'internat dans le service du professeur Pinard, à la maternité de Lariboisière ; c'est ce qui fixa son orientation définitive.

Au cours de sa dernière année d'études, il présenta pour le prix Dupareque un excellent mémoire sur les troubles de la miction se rattachant aux divers états physiologiques et pathologiques de l'utérus. Quelques mois plus tard, il consacrait sa thèse à l'étude de l'excavation pelvienne et du périnée au point de vue obstétrical, travail personnel basé sur des observations métieuleuses et sur des expériences bien conduites.

Il avait été chef de clinique du professeur Piuard, pais, en 1891, il fut noumé accoucheur des hôpitaux.

Peu de temps après, il devint l'assistant de Budin à la Maternité. Accoucheur de l'hôpital Tenon, en 1898, d'où il passa à la maternité de Saint-Louis, puis à celle de Lariboisière qu'il fut obligé de quitter au début de la gaerre, non seulement à cause de la limite d'âge, mais parce que sa santé ne lui permettait plus d'en assurer régulièrement le service.

Sincèrement attaché à sa profession, Boissard l'exerça jusque dans les dernières semaines de sa vie avec une conscience admirable. Il ne se laissa iamais tenter par les brillants succès de la chirurgie gynécologique. Son enseignement, ses travaux furent exclusivement consacrés à l'art des accouchements qu'il eonnaissait à merveille. Ou lui doit d'excellentes études sur les accouchements provoqués, sur la dilatation rapide et torcée du col utérin, dont il perfectionna la technique, sur l'évacuation de l'utérus en cas de rétention de tatus mort. Ses nombreuses communications à la Société d'obstétrique, puis à la Société d'obstétrique et de gynécologie se rapportent toutes à d'intéressantes particularités de pratique obstétricale : cas de dystocie, monstruosités fætales, traitement de l'infection puerpérale par les abçès de fixation, etc.

Son esprit curieux, investigateur, l'avait porté à l'étude de questions générales de physiologie encore très controversées. Ses recherches sur la formation des sexes, sur la télégonie, constituent des documents de réelle valeur pour la discussion de ces intéressants problèmes, Il s'occupait de diverses œuvres de puériculture,

Boissard fut surtout un clinicien dout la constante préoccupation était de soigner avec toute sa conscience, tout son dévouement, les femmes qui lui étaient confiées. Il accouchait lui-même, surveillant avec une inlassable patience les dernières phases du travail et veillant avec une impeccable minutie aux moindres détails des soins que réclamait l'accouchée. C'est au seutiment élevé qu'il avait de sa responsabilité, à l'accomplissement scrupuleux de son devoir, qu'il dut ses succès de clientèle.

L'hiver dernier, bien qu'il fût déjà malade et qu'il eût besoin de grandes précautions, il n'hésita pas à se rendre au milieu de la nuit, à pied, dans la neige, auprès d'une clieute qui demeurait très loiu de son domicile. Il arriva transi auprès d'elle et il accomplit tout son travail, sans pouvoir se réchauffer, Rentré chez lui, il dut prendre le lit et ce fut là l'origine des graves accidents qui l'emportèrent quelques mois plus tard, véritable victime du devoir

Il était d'ailleurs très estimé de ses collègues, de ses élèves et de tous ceux qui faisaient appel à son expérience. Il suivait avec attention les sociétés scientifiques les groupements professionnels dont il faisait partie. Boissard présida la Société médicale du IXe arrondissement en 1905, la Société d'obstétrique en 1911,

Dès le début de sa carrière, Boissard avait épousé une feume de cœur, profondément dévouée et qui consacrait toute sa vie à son foyer, à ses enfants. Il eut la grande

(Suite à la page IV.)

(Bi-Jodure de Codéine)

TOUX SIROP (0.04) EMPHYSÉME PILULES (0,01) ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# **FOMELINE** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0,01) TOUX nerveu AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

43, Bouleyard de Port-Royal, PARIS,

# Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

0 0000

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'intolérance ni d'Accidents d'Iodisme

# URASEPTINE ROG

# BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NEF

ODO-BROMO-CHLORURÉ Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV.).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux ét la Tuberculose osseuse infantile.

# SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX HYGHENIQUES ET MEDICAMENTEGA Savon doux ou pur, S. surgras an Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufre, S. Sublime, S. Rosorcine, S. Salicyle, S. & l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. & l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE, VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

BLESSÉS

# BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

MIGNON

Médecin inspecteur général, Directeur de l'École d'application du Val-de-Grâce, médecin d'armée. Henry BILLET Professeur agrégé du Val-de-Grace, médecin-chef d'une ambulance chirurgicale automobilé.

Henri MARTIN Médecin-major de 2º classe

A PRATIOUE C

Dans la zone de l'avant Un volume grand in-8 de 210 pages avec 118 figures.....

10 fr.

Téléphone : 749-37

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Caturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** 

Littérature et Behantillone : VIAL, 4, Place de la Greiz-Rè

RÉGIMES LACTÉS .= NORMAL # VIVANT ASEPTIQUE des vaches laitières sélectionnées et alimentées fationnellement VERBAILLES - Fournisseur des Höpitaux de Paris:

AU LAIT NORMAL Préparés au Laboratoire de Galactologie appliqués du Lasterium.

> Notice et échantillons sur demande Livraisons et Bureaux à PARIS, 46, Avenue de Ségur

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et antièrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

# SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

. ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE **GALBRUN,** 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

# Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

# NUCLEATOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. - Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

# NUCLEATOL GRANULE « COMPRIMÉS

(Nucleophosphates de Chaux et de Soude) DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. - S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

# -PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phos et au méthylarsinate disodique)

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique),

# S'emploie sous forme de : NUCLEARSITOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

# NUCLEARSITOL GRANULE at COMPRIMES (à base de Nucleophosphates de Chaux et de Soude méthylarsines)

Dose : 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthy-

larsinate disodique. Prétuberculose, Débilités, Neuras-thènie, Lymphatisme, Scrofules, Dia-bète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre.

# NUCLEO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATEE

INJECTABLE (Nucleophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux. Paralysie etc. (Ogr. 02ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 20.0.)

BORATOIRES ROBIN. 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

Cunnat. (René-Buille-François), médicein aide-major de ve disse un l'ob hatillon de chasseurs à pied : médecin d'un dévouement et d'un courage exceptionnels. S'est tou-jours fail tremarquier, depuis ée dibut de la campaque, dans les circonstauces les plus graves, en Lorraine, en Argonne, en Champaque, è Verdun, sur la Somme et sur l'Atisme, en Champaque, è Verdun, sur la Somme et sur l'Atisme, partout et foujoirs au protte l'plus arancé où it assirre son service avec un calme et un dévouement qui ne se sont déments à aucum mouvent.

DR PONTICH (Adrien), niedecin aide-major de 2º classe au y batalillo du 224 reg. d'infanteire : a tonjoure donné, comme médecin du bataillon, des preuves nombreuses d'une science, d'un exprit de sacrifice et d'une bryvoure exceptionnets. Le 2º juin (1971, sommairement installé dans un poste de secours des plus précaures constamment baths par les gos projecties, a continué à panser avoc le plus grand miépris du danger les diessés qui y affinaient. Mortellement cultur d'un poste. Didi cité.

Chaviory (l'au-blatie-Victor), médecin principal de 2º clàsse, inédecin-chef du centre médico-légal de Nauey médecin de la plus grande valeur, qui apporte dans la déleuse contre les qua toxiques le concours précieux de son savoir, de son dévoumenti ultusable et de son courage. Visite plusieurs jois par semaine les premières lignes et se porte, au mépris de tout danger, pariout où des émissions gazussés sont signiales. Sest particultirement distingué au cours d'une enquête périlleuse qu'it a jaite le 8 avril 1917 à la satte d'une émission de gan.

Gioncia (Paul-Léon), médecin-major de 2º classe du 3/32º rég. d'infanterie: médecin d'un dévouement profissionnel au-déssus de lout éloge. A fait fonte la campagne auge son régiment, où il s'est attité l'admiration et l'attachement do ses ricles et de ses subordomnés par son mépris du danger et son sèle à soigner les blessés dans les circonstuces les plus péritleness. Le Ca avril 1917, a domin's tine nouvelle preuve de son esprit de sacrifice, en conduisant, luimême, une équipe de brancardiers chargée de rameuer un officier supérieur tombé grièvement blessé en avant des lignes, dans une zone on personne n'osait pénétrer.

COLIN (Georges), médicein de 2º classe du croiseur. Kliber: a collabor destinement à l'embarquient des malades; a reçu et porté dans ses bras un blessé atleint d'une fracture de la junte éroite, l'a pausé, et fait pleere, sur un cadre dans la chaloupe. N'a quitté l'inféruerie qu'après embarquiennet de tous les madacs. Mort des suites de blessures dues à une explosion pendant le chavirement du butens.

LANY, médecia auxiliaire au 6º batalilon du 204º rég. d'infanterie : médecia auxiliaire d'un dévouement constant, d'une bravoure à toute éprave. Le 5 mai 1917, le poste de secours du batalilon étant violenment bombarié, a seconié, avec uns sang-joui ermarquoide, le médecia dus batellon pour le sauvetage des occipants. S'est, par la suite, dépensé sans compter pour assurer le secourse sur blessés, reconnaissant jusqu'un première ligne, sans souci du dauger, des cadroits Javorables à leur groupement et airigent son personnel sons des feux d'artillerie et de mitrailleuses avec un courage digne des Plus grands doges.

WINTER (Pierro), inédectin aide-major de 'z' elasse au d'o bateillion de chasseurs : médecin qui joint à une grande valeur professionnelle, un courage, un dévouement, un esprit d'abnégation et de sacrifice au-dessus de tout éloge. En toutes circontances, ést colupours mounte un vivant exemple des plus belles qualités militaires, n'héstient pas à rendre, à chaque instant, jusques sur la ligne de feu pour surveiller et diriger le trèvail des brancérdiers et prodiguer ses soins immédiates sus blessés. A têt, le 16 avril, rès grid-venent atteint par éclat d'obus alors qu'il d'amont les soins aux blessés en terrain découvert, sous un violent bombárdement.

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses.

Natresthênie, Hystie is, Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

# INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3 bls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par le 606

Par le D' MILIAN

2º édition, 1914, 1 vol. in-16 cartonné ..... 1 fr. 50

### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Calsse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8e). - Le total de la souscription au 15 septembre 1917 s'élève à 851 000 francs.

Souscriptions reques du 1et au 15 Septembre 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscribtions provenant des engagements de versements mensuels.)

1 000 francs: Dr Walther, Paris (abandon d'honoraires pour soins donnés au fils d'un de ses confrères) (4º vers.), 500 francs: Drs Isaac, Paris (2º vers.). - Stelwagon, Philadelphie (Etats-Unis).

200 francs: Drs Bussière (I.-A.), médeciu-major de 1re classe des troupes coloniales, médecin de la Légation de France à Pékin (Chine). - Veslin, Evreux (Eure) (2º vers.). — Williatte (de Lille, Nord), aide-major, 95º inf., 3º bataillon, S. P. 51.

150 fraues : La Société des Sciences médicales de Madagascar (Dr Fontoynont, président).

130 francs : Dr Pontovnout, Tananariye (Madagaseat) (7º vers.).

113 francs: Drs Plessard et Abramoff, Paris. 109 francs: Dr Laffitte, aide-major, dépôt d'éclopés,

Remirement (Vosges) (15° vers.). 100 francs : La Paculté de médecine d'Alger (130 vers.),

-- M. Masse, ingénieur, Paris (par l'intermédiaire du Dr Delille). - Dr Moisson, Evreux (Eure) (2º vers.). 50 trancs: Drs Couderc, Beaumout-Ic-Roger (Eure) (2º vers.). - Dimey, Les Andelys (Eure) (2º vers.). -

Goupil, Evreux (2º vers.), - Larrieu (de S.-et-O.), tuédeciu-major 1re classe, hôpital X., S. P. 510. - Lhuillier, Cannes (3º vers.). - Martelli, Rugles (Eure) (4º vers.). - Mauban, Vichy (Allier) (3º vers.). - Raymond, sénateur de la Haute-Vienne, Paris (6º vers.).

40 francs : Drs Festal, Areachon (Gironde) (7º vers.). -Oursel, Evreux (Enre) (2º vers.).

30 francs: Drs Cancalon, Paris (6º vers.). - Clément, Bernay (Eure) (5º vers.), - Guyot (Th.), Paris (7º vers.), 20 francs: Drs Andret, Aubusson (Creuse) (2º vers.). -Biuet, Saint-Honoré-les-Baius (Nièvre) (2º vers.). -Genévrier, Sénozan (S.-et-I.) (3º vers.). — Lerat, Evreux (Eure) (2º vers.). - Margain, Mexico (Mexique) (2º vers.). - Maupetit, Fontenay-sons-Bois (Seine). - Mofrique. Damville (Eure) (2º vers.).

10 francs: Drs Feuilleteaud, Courtelain (E.-et-I.). --Pillouard, Mainneville (Eure) (2º vers.).

5 francs: Drs Barbin (J.), Orléaus (Loiret). - Bugiel, Paris (2e vers.), - H. V., ambulance 12/1, S. P. 223

ENGACEMENTS DE VERSEMENTS MENSUELS recus du 1er au 15 septembre: 1917. - M. le Dr Barbin (Jean), (Loiret), 5.

Prière d'adresser les souscrittions à M. le trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des m'decins de France, 5, vue de Surène, Paris (8º).

La Caisse d'assistance médicale de guerre a alloué, eu secours immédiats, sur les 10 p. 100 affectés à ce service. une somme de 93 782 francs.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, 19, rue Hautefeuille, Paris,

# BIBLIOTHÈOUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE (GILBERT et FOURNIER)

# Pathologie Interne

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE et MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

PAR UNS DOCTEURS

LŒPER JOSUÉ PAISSEAU PAILLARD Professeur agrégé Médecin à la Faculté de médecine de l'Hôpital de la Pitié, Ancien chef de clinique . Ancien interne. Lauréat des hópitaux de Paris. Faculté de Paris.

1914, i vol. petit in-8 de 756 p. avec 175 fig. noires et coloriées. Cart..... 14 fr.

### MALADIES INFECTIEUSES - INTOXICATIONS MALADIES DII SANG

Ch. DOPTER Valide Grâce

PAR

RATHERY Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux.

RIBIERRE Professeur agrégé à la Faculté de Paris.

volume in-8 de 908 pages, avec 92 figures noires et coloriées...

Indispensable à

tous ceux aul veulent connaître les idées actuelles

sur les MALADIES DU CŒUR

et des Valsseaux.

Indispensable à tous ceux qui veulent connaître les idées actuelles sur les MALADIES du SANG et les Maladies infectieuses,

# MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

# GELOTANI

(TANNATE DE GÉLATINE)

AVANTAGES REUNIS DU TANIN ET DE LA GELATINE PAS D'INTOLÈRANCE

> Celles du Tanin et de ses Dérivés : — Tannigène, Tannalbine, etc. — INDICATIONS:

FORMULER pour :

ADULTES CACHETS DE GÉLOTANIN CHOAY: Une boite.

ENFANTS

PAOUETS DE GÉLOTANIN CHOAY : Une boite. NOURRISSONS Par jour: De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25, à diviser dans le lait ou l'aliment habituel.

LABORATOIRE CHOAY, 44, AVENUE DU MAINE, PARIS - TEL. : FLEURUS. 13-07. 

Médication totale des maladies dufoie et des voies biliaires OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE : BILIAIRE ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES

Prix du flacon 6 frs. toutes pharmacies ...

LITHIASEBILIAIRE CHOLÉMIE FAMILIA

INSUFFISANCE HÉPATIOUE ÉCHANTILLON GRATUIT ET LITTÉRATURE LABORATOIRE de la PANBILINE Annonay (Ardé

TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL"

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimes à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. COMMUNICATIONS Académie de médecine.

Société Médicale des Hôpitaux. (en Mai 1917) Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917 Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

# ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert

PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF ;
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau –
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Seluble dans l'Eau: " Cures d'sau dialplés "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôplatux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisonts dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

# Dialyl

Cures d'eau diaipiles \*

TOUTES PHARMACIES

## NÉCROLOGIE (Suite)

douleur de perdre, à l'âge de sept ans, son fils afné qui lui donnait les plus belles espérances. Il adorait ses trois autres enfants et fut pour ent le meilleur des pères, mais il ne put jamais oublier l'absent, dont le souvenir ramenait souvent sur sa physionomie un voile de tristesse qui terien ne pouvait dissiper.

Ses apparences froides, son air calme, flegmatique, cachaient une grande bonté, nu cœur très sensible, un esprit fin, très cultivé, d'un commerce agréable et facile.

Profondément attaché aux principes dans lesquels il avait été élevé, hoissant les défendit príofa suve fapreté, dans les discussions; il pratiquait en réalité une large tolérance et janais il ue sut mauvais gré à ses meilleurs amis de penser autrement que lui. Il fint d'ailleurs toute sa vic droit et loyal, d'une parfaite correction; c'était un ami sife ret dévoué.

Des les premières atteintes du mal anquel il succomba. Boissard en pressentit tous les incidents, toutes les complications, sams se faire la moindre illusion sur le sort qui l'attendait. Sa seule préoccupation était d'apaiser les traintes de ceux qui l'entouriaeit; c'est pourquoi il s'efforça de conserver son activité professionnelle jusqu'an dernier mounent. In ue confiait ses véritables sentiments qu'à sa femme ainsi qu'à deux ou trois amis dont il accepciatit les soins. Il montra, dans ces circonstances, une force d'âme peu commune. Il eut encore la satisfaction, d'assister, le 26 juillet, au mariage de sa fille aînée que la guerre avait retartié longtemps. Le prochain départ de son fils pour l'armée lui apporta bientôt de nouvelles résoccurations.

Il ne craignait pas la mort, il l'attendait avec une touchante résignation, mais il entrevoyait avec un serrement de cœur la trisfesse de copey que quittaient deux de ses enfants et auquel il allait bientôt manquer lui-mênue. Une seule pensée semblait le consoler, celle de rejoindre, dans un petit cimettère de la banlieue, son cher fils René, qu'il avait perdu vingt-trois ans auparavant.

Son plus jenne fils, Jacques, partit le 3 septembre pour rejoindre le régiment d'artillerie anquel il était affecté. Boissard accepta la séparation avec un calme stofqué, impressionnant. Deux jours après, sou état s'aggrava subtément; il succomble le 7 septembre au matin.

A tous ceux qui ont pu l'apprécier Boissard laissera le souvenir d'une âme droite et d'un excellent cœur.

A. SIREDEY.

# Granules de Catillon, CTRORU ANTILO

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ DE

Cest avec oes graules quois définites les observations discutées à l'Academie en 1833; elles prouvent que 2 à 1 par joundonnent une sturces rapide, relévent vite le coors affaible, dissipent ASYSTOLE, DISPHÉE, OPPRESSUM, EGÉMES, MINISTER, SAROMEATRIES EST ERHAITS et VIBILABLE, etc.

GRANULES 0,0001 STROPIANTINE CRIST. TONIQUE DU COMPARTICION DE CATILLON

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, viget la Sipature LATLINE Brits de l'écédant de délétain pour "Étrophants et Étrophants", détéails d'Et Appe, sair, 1900,

Ampoules : STROPHANTINE-OUABAÏ

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires, en cas urgent



### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Gaston Bourret, médecin-major de 1re classe des troupes coloniales, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de guerre. -Mme Magnan, veuve du Dr Magnan, ancien président de l'Académie de médecine. - Mme Georges Linossier, femme de M. le Dr G. Linossier et belle-mère de M. le Dr Latarjet. Nous prions notre dévoué membre du comité de Rédaction de croire que nous prenons une bien vive part à la cruelle épreuve qui le frappe et nous lui adressons ainsi qu'à sa famille l'expression de notre bien doulourense sympathie. - Le Dr Segal, médecin major, médecin-chef de l'hôpital B-17 de Champiguy.

Mariages. - M. René Barth, ingénieur des constructions navales, décoré de la Croix de guerre, fils du Dr H. Barth, médecin de l'hôpital Necker, chevalier de la Légion d'honneur, et Mue Françoise Monroë, - On annonce les fiançailles de Mile Boucher avec M, le Dr René Samson, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin aide-major de 1re classe

Naissance. — Le Dr Maurice Villaret, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Paris, et M<sup>me</sup> Villaret font part de la naissance de leur fils François.

Le professeur Dastre renversé par une automobile. -- Le professeur Albert Dastre, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, professeur de physiologie générale à la Paculté des sciences, a été renversé par une

de guérison.

automobile militaire alors qu'il sortait de l'Académie de médecine. Il est mort des suites de ses blessures.

Légion d'honneur. - Sont juscrits au tableau spécial pour officier :

RAULT (Fernand), médecin-major (active) de 2º classe au 115° rég. d'infanterie : médecin de tout premier ordre, d'une valeur, d'un dévouement et d'un courage exceptionnels. A organisé et assuré, depuis le 24 juin, dans des conditions parfaites, le service sanitaire du régiment, dans un secteur particulièrement battu par l'artillerie ennemie. Se dépensant sans compter, visitant nuit et jour les postes de secours et les premières lienes, a été erièvement blessé, dans la nuit du 15 au 16 juillet 1917, pendant qu'it inspectait le fonctionnement du service des brancardiers dans une tranchée enlevée la veille aux Allemands. Nommé chevalier de la Légion d'honneur pour faits de guerre,

Pour chevalier:

Zæppel (Marcel-Amédée), médecin aide-major de 1re classe (réserve), au 27e bataillou de chasseurs : médecinchef d'un dévouement absolu, d'une grande bravoure, d'une haute valeur morale. Sur le front depuis le début de la campagne. A été très grièvement blessé, le 10 août 1917, en prodiguant ses soins aux blessés au cours d'une violente attaque allemande lancée sur le front du bataillon,

Médalile militaire. - Missis (Emile), pharmacien auxiliaire à un groupe de brancardiers divisionnaires (16º section d'infirmiers militaires) : blessé griévement,



(Teinture d'iode solidifiée)

# L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale Service de Santé, Groupement des Bataillons d'instruction

...... le 13/11 1917.

Monsieur SANTONI. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi rée. d'IOSORBOL F. L., Les essais que j'en al faits m'ont donné pleine salisfaction, Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voic

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraiernelles salutations. Signé: Dr F., Médeein-chef de service.

Monsieur SANTONI.

J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer el je vous remercie beaucoup. Je fais en ce momeul les essais de ce médicament el les résultats déjà obteuns sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sineères salulations et mes meilleurs sentiments. Signé : Dr C., Médeein-major au ... Chasseurs d'Afrique.

..... d'Artillerie .... Bat S. P. ....., le 23 mars 1917. Mousieur SANTONI,

J'ai bien reçu voire colis arrivé en bon étal ; et j'ai déjà employé voire produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-soufflet est très INGÉNIEUSE et très PRATIQUE, Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

### FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI – MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000

Section des Produits spécialisés résentant général pour la France et les Colonies : M. M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº) 

le 12 novembre 1916, à Douaumont, en accomplissant avec bravoure une mission périlleuse de relève de blessés.

FERRÈRE (Maurice), premier maître médecin auxiliaire, 64-5: volontaire, au front depuis 1914. Moral et entrain remarquables, alliés à un haut sentiment de dévouement et de conscience professionnelle. Les 31 juillet, 1ex, 4, 9, 16 et 17 août 1917, avec un mépris absolu du danger, a suivi partout les patrouilles et vagues d'assaut, faisant l'admiration de tous, recherchant lui-même et soignant les blessés sur le terrain de combat, sous le jeu des mitrailleuses et de violents tirs de barrage accompagnés d'obus asphyxiants. A réussi ainsi et malgré l'épuisement de ses forces à assurer l'évacuation rapide des blessés dans un terrain bouleversé par l'artillerie et détrempé par les pluies. Deux fois cité à l'ordre.

Faculté de Paris. - Immatriculation, inscriptions. -I. IMMATRICULATION. - Nul n'est admis aux travaux de la Faculté (travaux pratiques, laboratoires, cliniques, bibliothèque, etc.), s'il n'est porté sur le registre d'immatriculation (Décret du 31 juillet 1897).

Immatriculation d'office. - L'étudiant qui prend une inscription trimestrielle se trouve immatriculé d'office. Il n'acquitte pas le droit d'immatriculation.

Immatriculation sur demande. - Ne sont immatriculés que sur demande : 1º Les étudiants titulaires de toutes les inscriptions réglementaires ; 2º les étudiants dont la scolarité est interrompue; 3º les docteurs, les étudiants français et étrangers qui désirent être admis aux trayaux

La dernière inscription, ainsi que les inscriptions délivrées à titre rétroactif ne confèrent point l'immatriculation. A l'immatriculation sur demande est attaché le droit réglementaire : 30 francs.

Les immatriculations d'office auront lieu aux dates indiquées ci-dessous pour la prise des inscriptions.

Les immatriculations sur demande sont effectuées au Secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

II. Inscriptions. - Première inscription. - La première inscription doit être prise du 1er octobre au 8 novembre, de midi à 3 heures. En s'inscrivant, l'étudiant doit produire : I. Diplôme de bachelier de l'enscienement secondaire, institué par décrets des 31 mai 1902 et 23 juillet 1912, et certificat d'études P. C. N.; II. Acte de naissance sur timbre ; III. Consentement du père ou tuteur, si l'étudiant n'est pas majeur. Ce consentement (établi sur papier timbré à o fr. 60) doit indiquer le domicile du père ou tuteur dont la signature devra être légalisée (la production de cette pièce u'est pas exigée si l'étudiant est accompagné de sou père ou tuteur) ; IV. Un certificat de revaccination jennérienne établi conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 15 février 1002 sur la vaccination obligatoire.

Il est tenu en outre de déclarer sa résidence personnelle et celle de sa famille, comme tout changement d'adresse survenant au cours de la scolarité.

888

# 1913. GAND : MED. D'OR - Produit ex - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

Gouttes de glucérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xyaxx gout, ach. repas. - 6. Rue ABEL, PARIS - Lo Fl. 3 fr. - Ni suore; ni chaux, ni sic

388888

Contre toutes les formes Faihlesse 1'Epuisement

# Reconstituant général sans contre-indications hosphate

vital

Glycérophosphate l'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

acquemaire

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

# CABINET GALLET

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

FONDÉ En 1886

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

> Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

Inscriptions trimestrielles. — Peudant l'aumée seolaire 10;7-10;8, les inscriptions trimestrielles, consécutives à la première, seront délivrées dans l'ordre et aux dates de-après, de midi § à leures ; se trimestre du 9 au 6 janvier 19;8 (except éle la undis et mardis), 3º trimestre du 9 au 6 janvier 19;8 (except éle la undis et mardis), 3º trimestre du 10 au 20 avril 19;8 (except éle la undis et mardis), 3º trimestre du 10 au 20 avril 19;8 (except éle la undis et mardis), 4º trimestre. Inscription trimestrielle des étudiants de l'ancien régime d'études du 9 au 13 juillet 19;8. Les dates de délivrance des 4°, 8°, 12° et 10°, inscriptions N. R. seront aumoncées ultrieurement.

L'entrée des pavillons de dissection et des laboratoires de travaux pratiques sera interdite aux étudiauts qui n'auraient pas pris les iuscriptions trimestrielles.

Les inscriptions sont personnelles. Nul ne peut prendre inscription par correspondance ou par mandataire.

MM. Ies étudiants sont priés de déposer, deux jours à l'avance, leur feuille d'inscriptions chez le concierge de la Pacutté; il leur sera remis en échange un numéro d'ordre indiquant le jour et l'heure anxquels ils devront se présenter au Secrétariat (melchet n° a).

Avis spécial à MM. les internes et externes des hôpitaux.
— MM. les internes et externes des hôpitaux doivent
jourde à leur feuille d'inscriptions, qu'ils déposent deux
jours à l'avance chez le concjerge de la Faeulté, un
certificat émanant du ou des chefs de service auxquels
ils ont été attachés, indiouant au'ils ont rempil leurs

fonctions d'interues et d'externes pendant e trimestre précédent. Ce certificat doit être visé par le directeur de l'établissement hospitalier auquel appartient l'élève.

L'inscription d'un trimestre pent être refusée, pour manque d'assiduité et de travail, par décision de la Commission scolaire. La décision est définitive. L'étudiant auquel une inscription a été refusée ne pent, pendant le trimestre correspondant, obtenir le transfert de son dossier dans un autre établissement.

Examens. — 1º Ancien régime d'études. — Les consignations pour les différents exameus probatoires du doctorat de médecine sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les lundi et mardi de chaque semaine, à partir du 1º² octobre 1917.

Les limites des cousignations pour ces examens sont fixées aiusi qu'il suit :

Pour le 1<sup>et</sup> exameu, le registre sera clos le madă of février 1918; pour le 2<sup>et</sup> exameu, le registre sera clos le mardi 15 jauvier 1918; pour le 3<sup>et</sup> exameu (1<sup>et</sup> partie), le registre sera clos le 22 jauvier 1918; pour le 3<sup>et</sup> exameu (2<sup>et</sup> partie), le registre sera clos le 12 mars 1918; pour le 4<sup>et</sup> exameu, le registre sera clos le mardi 30 avril 1918; pour le 5<sup>et</sup> exameu (1<sup>et</sup> partie), le registre sera clos le mardi 21 mai 1918; pour le 5<sup>et</sup> exameu (2<sup>et</sup> partie), le registre sera clos le mardi 21 mai 1918; pour le 5<sup>et</sup> exameu (2<sup>et</sup> partie), le registre sera clos le 3<sup>et</sup> juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse, le registre sera clos le mardi 25 juin 1918; pour la thèse pour

Indications the repentiques of anotheries, trouble digestiff, sure of heratique and for actions and fortigues de flustrais and fortigues de flustrais and fortigues de flustrais de plus actions.

Tamurgy l

An B? Cottonnate de ble repassions un pen dieme.

Cleet un tel de Vanedium hon toxique.

Caroi gratuot any huseins

6 rue de Laborde

PRODUITS DE RÉGIME

# CH. HEUDEBERT

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les pharmacles

# INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

# MÉDECINE PRATIQUE

### L'ABSORPTION DES SALICYLATES

Point n'est besoin de rappeler les théories par lesquelles on a vouly expliquer le mode d'action des salicylates dans le rhumatisme. Un fait est certain, les salicylates, et le plus ancien comme le plus communément employé encore, le salievlate de soude, ont sur le rhomatisant une triple action ; 1º action vaso-dilatatrice générale concourant à l'atténuation des fluxions aigues : 2º action antipyrétique indéniable et spécifique aux affections rhumatismales; 3º action analgésiante.

 Cette dernière, que l'on serait peut-être tenté de mettre au second plan, est cependant celle à laquelle le malade est le plus sensible : de là, la vogue des applications salicylées externes qui, objectivant en quelque sorte l'influence du remède au point malade, satisfait au désir du patient d'être promptement soulagé. Ces applications externes de dérivés salicylés ont-elles au moins une action générale comparable à celle du salicylate de soude pris par la voie gastrique? Saus aucun doute, lorsque l'on a recours à un composé absorbable et contenant une forte proportion d'acide salicylique, C'est le cas du salicylate de méthyle qui, administré à la dose de 10 à 12 grammes, permet de relever dans les urines, pendant les heures qui

suivent son application, jusqu'à 3 grammes ou 3st, 50 d'acide salicylique. Il en est de même avec le salène, (mélange des éthers méthyl et éthyl-glyco-salicyliques), qui présente de plus sur le salieylate de méthyle le gros avautage de son absence d'odeur et de toute action irritante sur les téguments. Deux heures après l'application de quelques grammes de salène, on peut procéder avec succès à la recherche de l'acide salieylurique (forme d'élimination de l'acide salicylique par les urines). Après acidification de l'urine par l'acide acétique, on laisse tomber quelques gouttes de la solution officinale de perchlorure de fer, aussitôt apparaît la coloration violette caractéristique.

Par le salène, on obtiendra donc une prompte sédation des douleurs rhumatismales, sans incommoder en aneune façou le malade, et ces applications externes très bien tolérées, pouvant par conséquent être poursuivies plusieurs jours de suite, permettront de suppléer plus ou moins largement le traitement interne lorsque celui-ci sera mal toléré ou contre-indiqué par la sénilité du sujet ou la présence d'une affection organique du cœur.

Le salène est fabriqué par les Laboratoires Ciba. 1, place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical. La Sémiologie Cardiaque actuelle

Tuberculoses Bronchites

Phospho-Créosotée Émulsion MARCHAIS

Archives des Maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang:

Sommaire du Nº de Septembre 1917 : JEAN HEITZ, Quel-ques remarques sur le cœur des athlètes. — L. GALLA-VARDIN, Les tachycardiques. - Revue analytique: Cardiopathologic. Thérapeutique cardio-vasculaire. Pression artérielle. — Revue des livres. — Prix du numéro.

Le Nourrisson :

Sommaire du Nº de Septembre 1917 : MARFAN, Étude historique et critique sur les affections de l'appareil digestif dans la première enfance. Les troubles fonc tionnels dans les affections des voies digestives de la première enfance. Vue d'ensemble des causes des affections des voies digestives de la première enfance. Les quatre éléments pathogéniques de ces affections. AN ROY, Les consultations de nourrissons en Belgique, — RAMARONI, Calculs préputiaux chez un enfant de trente-trois mois, — MARPAN. Des modifications que doit subir le lait de vache pour pouvoir servir à l'allaitement artificiel. — Revue analytique: Alimentation, Digestion, Pathologie, Physiologie, Hygiène, etc. 

1014. 1 volume in 16 de 06 pages avec figures, cartonné... 2 fr SOMMAIRES DES REVUES Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale :

Sommaire du Nº de Septembre 1917 : Grall, La Malaria des armées en campagne, - Consommation après stéri lisation des viandes saisies. — Loi concernant l'allaitement maternel dans les établissements industriels. Effets du bombardement par avions sur le moral et l'état physique de neuf enfants. - Installation des hôpitaux de paludéeus. — Méningite cérébro-spinale et météorologie. — Syphilis familiale. — Charbon aux armées. — Accidents produits par les explosifs. — Question du pain. — Problème de la viande. — Dispositions à prendre pour détruire les mouches. - Inconvénients de la farine non nettoyée, — Prix du nu-

Sommaire du Nº d'Octobre 1917 : M. E. MAUREL, Des productions alimentaires de l'Allemagne, Leur insuffisance pour sa population. — LANDOWSKI, Le véné-risme. — Variétés: La lutte contre la syphilis. — Revue des journaux : Paludisme de Macédoine. Secret médieal en matière d'avortement. Lait concentré. La guerre et les éclopés psychiques, Mouvement de la population. -Prix du numéro

GOUTTE -- GRAVELLE -- DIABÈTE des ARTHRITIQUES Régime

- CONGESTION DU FOIE HEPATIOUES

### VARIÉTÉS

UN PRÉCURSEUR. L'ÉTUDE SUR LES VIRUS, DU DOCTEUR-JEAN HAMEAU (1836)

DE DIEUDONNÉ Médecin-chef des hôpits sanitaires de Cambo

Dr J. ROSHEM Médecin-major de 2º classe

En un temps où l'héroïsme des nôtres fait croffe chaque jour en nos cœurs l'orgueil de la patrie, où les alliés, les neutres et uos ennemis eux-mêmes commencent à rendre justice aux profondes qualités de notre race, il est bon de montrer que dans le domaine de la pensée scientifique, nous avons été, comme toujours, les guides, les « flambeaux ».

C'est là une vérité devenue banale, à force d'avoir été répétée. Mais il est rare d'en trouver un aussi éclatant exemple que celui que nous avons reucontré dans le petit livre de Jean Hameau

Écrite du 1836, imprimée en 1847 dans la Revue médicale, réimprimée en 1895 avec une préface de Graucher, cette étude, complètement oubliée aujourd'hui, inérite d'être tirée de l'ombre. Et ceux de nos lecteurs qui, tentés par l'iucomplète et pâle analyse que nous allons en donner, pourront la retrouver et la relire ne manqueront pas d'être frappés par le génie de l'écrivain.

Le génie, le mot n'est pas trop fort. Peut-on dénommer autrement l'inspiration qui permet à un médecin de campagne, sans laboratoire, avec un pauvre microscope qui ne lui montrait rieu, de deviner la nature réelle des agents pathogènes vivants, et d'entrevoir leurs caractères

essentiels? Et cela, cu 1836, plus de vingt ans avaut les ¿ communications de Pasteur sur les fermentations et la génération spontanée, plus de quarante ans avant ses travaux sur le charbou, avant la découverte du bacille treberculeux par Koch (1882).

1'époque où Jean Hameau réfléchissait aux faits il observait dans sa pratique quotidieune et, d'induc-Mons eu inductions, se laissait conduire à des conclusions dont la clairvoyance nous frappe, la médecine étiologique était négligée. Cruveilhier perfectionnait l'anatomie pathologique; Louis, Andral, Chomel écrivaient ces pages de clinique que plus d'un contemporain aurait grand profit à relire. L'école du Val-de-Grâce avec Broussais, attaquée et défendue avec un acharnement égal, ne s'occupait pas davantage des origines de la maladie, et,

Ce n'est que vingt aus plus tard que l'étude de la pathologie cellulaire commence à ramener les savants vers la recherche des causes. Le livre de Virehow est de 1856, il montre les réactions de la cellule vivante en face d'éléments pathogènes dont la nature, pressentic par Hameau, reste encore, à cette époque, in connue des laboratoires, des écoles et des praticieus.

comme le remarque Grancher, ce chapitre « était de tous

le plus pauvre, le plus négligé ».

Cependant Hameau n'a découvert aucuu microbe. Nous ne prétendons pas faire de lui l'égal de Pasteur. Et comment aurait-il pu voir ces infiniment petits avec l'outil primitif dout il disposait? « Ce · n'est pas que mon père n'ait compris toute l'importance d'une démons-



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLI, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le medicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la egale dans I arterio ocici dans l'hy-prescierose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE 

LITHINÉE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4. rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

# VARIÉTÉS (Suite)

tration directe. I'ai là encore sous les yeux le petit microscope qu'il acheta sur ses économies laborieusement acquises s. écrit le Dr G. Hameau, dans un avant-propos de juin 1804. Et il ajoute : « Je n'ai pas oublié les heures

la foi de cet homme, si convaiucu d'être dans la bonue

voie, penché sur l'oculaire, ne distinguant rien, et malgré

tout tenace, acharné, encourageant les autres. Il n'a rien

établi sur un fait scientifique, il n'émet qu'une livpo-

thèse. Mais cette hypothèse est ancrée au fond de lui-

même, elle l'habite, elle le possède. C'est une véritable

tilles primitives le liquide du vacciu ou de la variole les pellicules de la rougeole et de la scarlatine, les squames et la sanie des pellagreux, Vains efforts! La preuve saus relâche pour-

Cela n'empêcha pas le chercheur obstiné d'écrirc à un ami : « Vous êtes mieux placé que moi pour étudier. Cherchez et vous trouverez, avec uu bon microscope, la cause animée de cette maladie virulente (la syphilis), que yous approfondissez avec tant de talent: cherchez, yous finirez



qu'il passait à regarder patiemment sous ces leufoi, ne craiguons pas de répéter ce mot, qui seul est juste Nous allons par des citations choisies nous efforcer de faire counaître le livre de Hameau sur les virus : elles n'en donneront qu'une idée incomplète, mais tout serait

à reproduire et la place nous est mesurée.

Le travail de Hameau. adressé d'abord à la Société rovale de médeciue de Bordeaux, n'obtint à l'époque qu'un succès des plus modestes : une deuxième mentiou houorable lui fut décernée : certains auteurs. comme Ozanam, le jugèrcut très sévèrement et même sans politesse. Il ne faut point s'en étouner.

La médecine était alors. nous veuous de le rappeler. purement symptomatique: et l'écrivaiu qui commeuçait en ces termes semblait un dangereux révolution-

« Le devoir le plus important du médecin, c'est de travailler, autant que possible, à la connaissauce des causes des maladies, parce qu'elle conduit ordinairement à celle des remèdes qu'il doit leur opposer... Ardemment désireux de suivre ce précepte, j'ai principalement porté mon attention sur ces vastes causes qui nous

# DIGITALINE criste

Académie de Medecine de Parts Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

COLUTION au militem GRANIS ES DI ANCS GRANULES ROSES au 1/10: de r \* MEQULES au 1/4 de milligr. . 2. Boul. Port-Royal, Park

# NATIVELLE

# MORRHUETINE JUNGKEN



# PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût — bien toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME. à COURBEVOIE-PARIS



# Alcalin-Type, spécialement adapté A LA THÉRAPEUTIQUE GASTRIQUE

# SEL HUNT

= GRANULÉ FRIABLE = Pansement calmant e la Muqueuse stomacale"

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique, ou alcaloïdique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'acouttumance: le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effetsaux. mêmes doses. — On le trouve dans toutse les PhieEnvoi gratuit de Flacons de

SEL de HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais, ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit; en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles docses, ou à-défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre le Sel de Hinstà sec.

EMPLOI AISÉ

ABSORPTION AGRÉABLE

SEL DE HUNT

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, Paris (16

# VARIÉTÉS (Sulte)

attaquent le plus souvent sans qu'elles apparaissent (1), »

«Il ya dams la nature un genre de matière qui, întroduite en nous... agit d'après des lois qui lui sont propres. Tautôt cette matière est visible, tantôt elle ne l'est pas. Elle pheire en nouse par un contact médiat on s'immédiat. Ses effets sont extrêmement variés: quelquefois its sont bournés à une seule de nos parties, maste le plus soucent its s'étendent sur lout le corps et peuvent l'altérer au point de conser la mort (1).

« Lorsque cette matière s'introduit en nous, n'importe commeut, elle reste un certain temps dans l'inaction pour apparaître ensuite sous la même forme qu'avait celle qui lui donna naissance et toujours avec un aceroissement prodigieux (3).»

Que l'on veuille bien ne pas perdre de vue la date où ces ligues furent écrites, et remarquer qu'elles exposent : l'origine exogène des maladies infecticuses, la uature spécifique de la cause morbide, les modes de contagion, enfiu l'incubation et la multiplication de cet agent inconverse.

Plus loin l'auteur nous raconte comment il a été amené à concevoir sa théorie : « Pour moi, sans prétendre au titre de savant, ni à celui de philosophe, j'ai toujours été frappé des phénomènes que présentent les maladies

- (1) Première partie, paragraphe 1.
- (2) Première partie, paragraphe 8.
- (3) Première partie, paragraphe 9.

virulentes et j'en ai fait un des principaux objets de mes méditations. J'rai cherché à consultre ce que les mellleurs anteurs ont pu dire sur cela, et je n'ai pu rient trouver qui satisfit pleinement mon esprit, ni qui portât un grand Jour sur es grave sujet. Il n'ai semblé qu'on ne l'avait pas assez étudié conformément aux lois générales et unimuables de la nature; c'est pounquoi je l'ai éxaminé sous ce point de vue. J'ai fait des rapprochements, des comparaisons, entre les virus et certains autres objets qui se présentaient à mon observation dans de grands tableaux qui m'étaient offerts par une nature agreste, au milleu de vastes softtudes que je parcourais chaque jour, pour requipile les devoirs de mon état.

\* ) y ai vu des épidémies de toutes sortes sur les plantes, produites par des aulmanx divers, qui les articulates produites par des aulmanx divers, qui les articulates produites pour s'y régenérer. J'observais que ces animanx procédaient comme certaines épidémies que ces animanx procédaient comme certaines épidémies temps caractéristiques par lesquels tous les tires sont ieups caractéristiques par lesquels tous les tires sont initiés à la vie, sonoir : la condeigno, l'incubation, la multi-plication. En avaucquit dans cette étude, je suis resté convainea qu'il y avait la plus grande similitude entre les virus et ces animanx parasites, qui, en s'introduisant dans d'autres corps vivants, y incubeut, y vivent à leurs dépens ainsi que leurs générations, et qui finissent aussi souvent par les tuer. Recomanissant une sorte d'identité curte tous esse cifics, j'ai did aussi: en supposer entre

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



l'essence des eauses. Et alors ie me suis dit : Il faut que les matières virulentes aient un principe de vie, puisqu'elles agissent comme des insectes parasites (1), a

Il n'est pas besoin de commenter cette page, qui nous montre par quelles analogies l'auteur, observateur patient et profond penseur, est arrivé à coucevoir sa théorie de la nature vivaute des virus. Déjà sa prescience, sa merveilleuse clairvoyance nous apparaissent. Cette vie microbienne, qu'il ne peut affirmer, qu'il ne peut vérifier par aueun fait seientifique coueret, il en entrevoit nettement l'infinie richesse.

Il est arrêté au seuil de la vérité, il ne peut le franchir faute de moyeus matériels, mais on dirait ou'il voit au delà de la porte interdite. A la fin du paragraphe où il cite le « ciron » de la gale comme le type gigantesque de ce que doivent être les virus, on peut lire ces lignes :

«En ne considérant seulement que le ciron, si mes lecteurs ont bien suivi l'ordre de mes idées, ils devront trouver que c'est avec juste raisou que je propose de le prendre pour type des maladies virulentes, paree qu'ils comprendront que cet inscete pourrait être comme l'éléphant d'une création encore inconnue et dont les cruels essets méritent toute notre sollicitude.

« Ce qui est dit ici est, en quelque sorte, la clet de tout cet ouvrage et nécessite une projonde méditation (2), »

Ce ciron, éléphant d'une création inconnue, u'est-ce pas là, à proprement parler, uue parole prophétique?

Et ailleurs, avec encore plus de précision : « Oui, j'ose le dire, ces graves sujets n'ont pas encore été

(1) Première partie, paragraphe 11.

compris, ou du moins ils n'ont pas encore été considérés avec cette vive sollicitude qu'ils méritent. Quelque fugaces, quelque subtils que soient les virus, ils sont de la matière; ils ont des corps; ils occupent des lieux dans l'espace : ils sont en contact, en rapport d'action ou de ressemblance avec d'autres corps, en un mot ils sont dans la nature et soumis à ses lois (3). »

Évidemment Hameau ne prouve pás, au sens seientifique du terme, il raisonne, il compare des effets, remonte aux causes. Il ne peut mettre à l'appui de son hypothèse aucune observation directe, aucune expérience, Il démontre logiquement, il affirme, mais sans preuves.

Sou mérite en est-il diminué? N'est-il pas plus grand, au coutraire, et ne peut-on dire qu'il avait du génie, ce médeein de campagne, qui loin des Facultés et des laboratoires, loin des sociétés scientifiques, pourvu seulement d'uu pauvre microscope, arrivait à la conception étiologique moderne grâce aux seules ressources de son cerveau?

Et de cette théorie qu'il échafaude de toutes pièces. il tire déjà des conclusions sur la marche des épidémies et sur la prophylaxie, d'autres sur la thérapeutique. d'autres sur le mode d'action et les particularités des agents virulents, conclusions dont certaines sont illuminées de ce même génie : « Il y a autipathie entre certains virus (exemple : la variole et la vaccine), du moins pour un temps assez long ; de telle sorte qu'un eorps attaqué par l'un ne peut pas l'être par l'autre, ce qui doit dépendre d'une opposition de nature entre eux,

(3) Première partie, paragraphe 14.

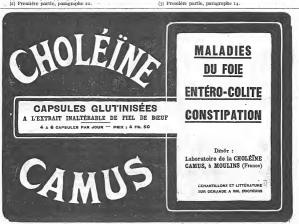

Il y a aussi antipathie entre les virus passagers et les corps qu'ils ont quittés, puisque ordinairement ils ne les attaquent plus. Ceci ne peut s'expliquer qu'en suppoiant que ces virus laissent dans le corps des parties exerdmentitielles qui les repoussent tout le temps qu'elles y demeuvent (1), »

Elles pourront faire sourire nos savants d'aujourd'hui, ces «parties excrémentitielles», mais ne voyons-nous pas une parenté singulière entre la pensée de Hameau sur ce point et nos modernes conceptions sur les formations d'anticorps et d'antitoxines?

Ailleurs l'auteur s'explique nettement sur la spécificité des virus.

e Un fait bien extraordinaire et que tous les médécilus devraient toujours avoir présent à l'esprit, évat que... chaque virus produit loujours la même maladie, quoique des des degrés divers... Cette couvietion sera bientôt acquise si l'on fait attention que tout le travail des virus n'a récliement pour but que de reproduire la matière dont lis procédent et qui les earnetéries, Peut-être que quelques experigues une ditons : « Nous concevous que eç que vous edities am les virus visibles puises étre vrai ; mais pour ceux qui sont invisibles, qui n'ont pas de liquidir repro« ducteur (a), tels que le choléra asiatique et la fièvre « jaune, il nous sera permis de douter et méme de ne par experiment par la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra

de ces fléaux, leur aceroissement et leurs caractères si différents des autres maladies? Dites pourquoi ils se régénérent et se multiplient d'eux-mêmes à l'infini (3)? »

On le voit, non content d'avoir établi la nature vivante de ce qu'il appelle les virus, Hameau en décrit certains caractères essentiels, en tire d'intéressantes déductions sur la marche des maladies épidémiques. Il a découvert la source de la vérité : et lorsqu'on le suit pas à pas dans ses réflexions, on va d'émerveillements en émerveillements. Ainsi quand il écrit : « Ces causes de maladies pareourent, pendant leur action, trois périodes qui sont earactéristiques (il veut dire la contagion, l'incubation, la multiplication); s'il y a dans la nature des choses qui leur ressemblent, je distinguerai des périodes analogues dans ces choses-là et je verrai leurs similitudes... Je mettrai toute la nature à contribution, je la consulteraj dans ce qu'elle pourra montrer à mes veux, à mes instruments et à mon esprit. Si je m'adresse à la matière inerte, je trouverai un commencement de ce que je cherche dans certaines fermentations, surtout dans les fermentations panaires et acétiques qui me montreront les trois temps caractéristiques et dont les produits, si je les examine bien, ne me paraîtront pas êtrangers à la vie (4), s

Il faudrait encore rapporter l'insistance de l'auteur à réclamer la reclierche d'une thérapeutique causale, et capable de détruire les virus, comme on voit le soufre tuer le ciron de la gale ; la clarté avec laquelle il distingue les infections qui restent locales et celles qui, se sgéné

(1) Première partie, paragraphe 16.
 (2) L'auteur appelle virus visibles «

(2) L'auteur appelle virus visibles « ceux qui fournissent nue matière qui donne à l'art le moyen de les reproduire indéfiniment » : ainsi l'acare de la gale, la vaccine, le liquide des pustules varioliques, des plates syphilitiques, etc.

(3) Première partic, paragraphe 18.(4) Première partic, paragraphe 42.

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

. Médication des Affections

# BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploit Une cuillerée main et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

ralisant de proche en proche, attaquent l'organisme entier ; enfin sa critique ardente de la génération spontanée: « Résoudre cette question par l'affirmative, écrit-il, est chose facile puisqu'il ne faut faire aucun travail, cela plaît à notre esprit parcesseux et peu pénérant. « Aussi bleur que les vera qu'il a observés dans les eaux et dans le corps de divers poissons sont absorbés par les hommes et se développent en eux, aussi bien les virus sont introduits dans l'organisme, et ce n'est pas parce qu'ou ne les voit p'out qu'on leut doit supposer des causcs différentes, puisque leurs modes d'action et leurs effets sont intentiques.

« Ce qui se passe dans ce cas dome l'asstrance que les virus out des germes qui les reproduisent; que ces germes sont d'une grande ténuité; qu'ils ont la puisance de traverser toutes nos parties, de granuir à uos dépens et de valucre toujours les forces vitales pour accomplir leur destinée... Lorsqu'on trouve de ces animaux sans avoir d'où lis vienment, évet que leurs germes les avaient précédés, sans qu'on efit pu les apercevoir, ni se donter de leur existence, »

Une courte étude sur le choléra fait suite à l'ouvrage

sur le virus: nous ne pouvons en aborder l'analyse, qui nous entraînerait trop loin.

Au reste, nous pensons avoir assez démontré l'intérêt du livre que nous avons voulu présenter au lecteur. Certes, Hameau n'est pas le premièr à avoir entrevu la véritable nature des agents patitogènes animés.

Déjà Varo et Columelle et d'autres anciens croyaient au contaginos visions exa animatum; mais con t'était qu'une vue de l'esprit, vague et sans fondements logiques. Fracastor de Vérone, au xvr siècle, attribuait les maladies contagieuses à une s'emence doncé d'une certaine force et capable de se propager semblable à elle-même, et de procréex à la façon des esprits ». Mais il pensait que ce germe naissait de la putréfaction de nos humeurs. Linné dans les Exanthemata viva, Cullen, Montfacon dans le Dictionnaire en 60 voltimes, d'autres moins comus approchèrent de la vérité.

Aucui ne l'embrassa de ve génial coup d'œil qui permit à Hameau d'écrire sans hésiter les conclusions remarquablement précises que nous avons citées. Dars un temps où nous devons être jaloux de toutes nos gloires, n'était-il pas légitime d'évoquer ce précurseur insuffsanment connu?

## Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois — MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

# CRYOGÉNINE LUMIÈRE HÉMOPLASE LUMIÈRE PERSODINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

Médication énergique des déchéances organiques
Ampoules, Cachets et Dragées

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

POZONES LUMIÈRE Préparations organochéraphiques à tous organes con-

TULLE GRAS LUMIÈRE se détache alsément, Facilite le

Évite l'adhérence des pansements se détache aisément, sans douleur ni hémorragie Facilite les cicatrisations.

# RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et éhroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITÉMENT

### PAR ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

# LA STATION SANITAIRE MARITIME DE COTRONE

#### Par le médecin alde-major LEMAIRE.

Le gouvernement italieu, pour éviter la propagation des maladies contagieuses que pourraient iunporter ses troupes rapatrifees d'Orient, a confié à une commission spéciale le soin de prendre toutes les mesures prophylactiques nécessaires.

Cette commission, constituée par MM. le colond-médican Cavalli-Molinelli, le médecin-major Mariotti Bianchi, professeur d'anatomie pathologique, le professeur Siriso, a décidé la création de stations samitaires maritimes où scraient reçus tous les navires-hôpitanes to bateaux de troupes porteurs de cas de maladies contagienses comme le cholèra, la peste, le typhus examifantatique, la dysenterie ambienme on bacillaire. Le type de ces stations-samitaires maritimes est installé sur le bord de la mer, dans le petit port de Cortone en Calabro. Le plan et la direction en out été confiés à M. le professeur Rosolino Clauri (1).

Ces sortes de lazaret ont un double but d'isolement et de traitement. Les malades contagieux, les portens de germes convalescents ou sains y sont isolés et soignés jusqu'à guérison. Ces stations sanitaires sont, à cet cflet, munics d'un laboratoire de bactériologie, d'un pavillon de chirurgie et de tout l'arseaul thérapeutique utille pour

(r) Sulle stazioni militari marittime per il prot. Rosolino Clauri. (Giornale di medicina militare, fase. VI, 1917). le traitement des maladies contagienses et de leurs complications.

Le lazaret de Cotrone comporte 1 308 lits dout 80 pour les officiers. Il est divisé en quatre zones, séparées les unes des autres par des palissades :

 ${\tt 19} \, Lazone \, des \, sujets \, en \, observation, \, dite \, zone \, \, de \, \, contumace \, ;$ 

2º La zone des contagioux;

3º La zone des sujets évacuables;

4º La zone des services.

Disons de suite que les trois premières forment un bloc nettement isolé de la quatrième qui possède son entrée sur la ville, entrée par oh ne passe jamais le malade. Celui-ci., eu effet, ne prientre dans le inazaret que par la porte de la zone de contunnes, qui donne sur la mer. Il en sortira, comme nous le verrons, par la porte de la zoue des évacuables.

Le soldat, en débarquant, est en effet tout d'abord admis la sune de contunuec, où il est placé en observation et soumis aux examens bactériologiques nécessaires pour le diagnostie de son affection. S'il est reconum pet ent de germes de choléra, de dysenterie ambleenne on bacillaire, suspect de typhus exanthématique ou bacillaire, suspect de typhus exanthématique ou beste, il est dirigé sur la zoue des contagleux et isséé dans le pavillon réservé à chacune de ces maladies ; il y est soigné jusqu'à ce que l'On ne puisse plus le regarder comme dangereux. Deux exameus négatifs et consécutifs des féces, pratiqués à huit jours d'intervalle, soin nécessaires pour le considérer comme indemne de vibrion cholerique, de bacille dysentérique ou d'amille pathogène. Il est alors àdmis dans la troisième zone, celle des sujets évacunables, où îl ne reste que quelques jours.



# PEPTONATE DE FER ROB

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris, Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Pentonate de Fer. fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc ... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mce ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Me ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autree prépa-rations similaires" Docteur JAILLET. Ancien Chef de Laberatoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

eur G. POUCHET:

"Le PEPTONATE DE FER
ROEIN est un sel organique début
constitué par deux combinaisons:
fer, formant un est ferrique double,
l'etat de combinaison particulière,
a l'état de combinaison particulière,
al l'état de l'état de l'une
particulière par les réactifs ordinaires de la chimie minerale. Cet
est particulière le read énunemment
(Analyse du Bocteur G. POUCHET, Froissour de pharmacologé à la Festité de l'étôcite
de l'etat, Blennie de l'étacétie de blôtde Paris,

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'auctine Spécialité Pharmaceutique n'a Jamais eu une parelli consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang, il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ... )

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 20 gouttes par repas dais un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soliuble dans tous les liquides organiques, lait, etc...

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, ctc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueurs très agréables). — Dosa : Un verre à liqueur par repas. Médecine de Paris pour qu'il en soit fait d'examen et l'analyse. Les résultats en furent et d'analyse. Les résultats en furent et d'analyse. Les résultats en furent et d'a Marque \*FER ROBIN avec un LION COUCHÉT.

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médaille d'or. — M<sup>me</sup> Liouville (Rosemonde), infirmière-major, hôpital d'Hazebrouck.

Médailles de verneil. — Soldat PTACE (Rélmond-Benoît-Louis), 81° erg. d'arthlierie lourde, P. H. R., Versailles; M. ROUTIBE (Armand-Bidmond), chirugienchef, hôpital auxiliaire 106 à Paris; M. ASTRUC (Adrien-Alexandre), médecin alue-major de 1º classe, centre de stomatologie et de profiches muxillo-faciale de la 10° t-6 gion; 3.1º TROLLE (Marie-Suzame), infirmière-major, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Bufon; Nº M. VERTEN, née FAVUEX, infirmière benévole, hôpital complémentaire du Panthéon, annexe du V. G.; Mº BLOCH, du Panthéon, annexe du V. G.; Mº TARV, infirmière du Panthéon, annexe du V. G.; Mº TARV, infirmière principale militaire, hôpital complémentaire du Panthéon; Mº DB MONCHY (Bérengère), infirmière S. B. M., hôpital complémentaire du Panthéon.

Médailles d'argent. — M® DAVID, née ALEXANDUS, infirmière de I'U. P. P., hojbril auxiliaire 124 à Paris; 10% BARATON, (Afondie-Jeanne), infirmière U. P. P., hojbril a 124 à Paris; 10% BARATON (Afondie-Jeanne), infirmière bénévole, hojbril al Grand-Palais, 10% RATIS (Céclie-Adèle), infirmière U. P. P., hojbrila Jauxiliaire 2117 à Paris; 10% MATTIEN-JORAIS (Céclie-Adèle), infirmière, hojbril auxiliaire 213 à Paris; 10% Karstine, née Rivollaf, infirmière A. D. P., hojbril al auxiliaire 213 à Paris; 10% Etalauxiliaire 215 à Corto-Rivollaf, infirmière alor, née Rivollaf, infirmière alor, 10% Paul-LIN, née Trinquesse, infirmière A. D. P., höpital auxiliaire 23 à Paris; 10% PAU-LIN, née Trinquesse, infirmière A. D. P., höpital auxiliaire 23 à Paris; 10% PAU-LIN, née Trinquesse, infirmière A. D. P., höpital auxiliaire 23 à Paris; 10% PAU-LIN, née Rey, directrice de

l'hôpital auxiliaire 191 à Gambais (Seinc-et-Oise); Mmc Billot (Prancoise-Marie-Margnerite), infirmièremajor, hôpital auxiliaire 36 à Paris : Mme Huguer, née Lainé, infirmière-major, hôpital auxiliaire 108 à Paris : Mme Gy, née de Ricci, infirmière-major, hôpital auxiliaire 108 à Paris ; MIIO LELOUP (Marie-Thérèse-Alice), infirmière, hôpital auxiliaire 108 à Paris ; Mme PIGEORY, née Sanches, infirmière, hôpital auxiliaire 506 à Paris; M11e Dalligny (Pauline-Henriette-Noémie), infirmièrechef U. F. F., hôpital auxiliaire 101 à Paris ; M116 GÉRARD-Varet (Céline-Louise-Iuliette), infirmière-major de l'U. F. F., hôpital complémentaire 1 à Rennes ; Mmc MACHE-NAUD, née Lafon, directrice de l'hôpital 41 à Rennes Mme Malapert (Marie-Julie), infirmière-major U. F. F., hôpital auxiliaire 101 à Rennes : Mmc Mallard, née Boivin, infirmière-major U. F. F., hôpital auxiliaire 101 à Rennes; Mite Guimard (Paule-Henriette-Gabrielle), infirmière-major U. F. F., hôpital auxiliaire 101 à Rennes; Mile Régnier (Marie-Anne-Valentine), infirmière-major, hôpital auxiliaire 101 à Rennes; Milo Savart (Anna-Jeanne), infirmière-major U. F. F., hôpital auxiliaire 101 à Rennes : Mme Moussaud, née Abadie, infirmière U. R. F., hôpital auxiliaire 101 à Rennes ; M1le DE SAUNHAC DU FOSSAT (Amélie-Louise-Marie), infirmière, hôpital V. G. 4 à Paris ; soldat PÉPIN (Edmond-Paul), 3º section d'infirmiers militaires, hospice de Bernay ; Mile Delli-MOGES (Rose-Jeanne-Lilian), infirmière bénévole, hôpital complémentaire 31 à Deauville ; soldat LE TEINTURIER (Léon-Louis-Pierre). 3º section d'infirmiers militaires. hospice mixte du Havre; Mme Alloend-Bessand, née



#### MEDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

Desplanques, infirmière U, F. P., hôpital auxiliaire 104 à Elbeuf; Mile Gaudray (Lucienne-Maric), infirmière U. F. F., hôpital auxiliaire 104 à Elbeuf ; Mmc Sabourdy. présidente de l'U. F. F. de Vichy, directrice de l'hôpital auxiliaire 109; M. GRANEL (Louis-Marie-François), médecin aide-major de 2º classe, médecin-chef, hôpital complémentaire 17 à Castres; soldat Dubois (Pierre-Octave), 9º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 37 à Tours ; Mme Coutet, néc Beulaigue infirmière, hôpital complémentaire 20 à Toulouse : soldat Gaston (Jean-Baptiste), infirmier, 83º rég, d'infanterie. hôpital 143 bis; soldat Lemozie (Amédée), infirmier, hôpital bénévole 98 bis à Marmande ; Mmc RONDET-SAINT (Marthe-Florence-Charlotte), infirmière-major, hôpital complémentaire V. G. 1. lycée Buffon : Mme Chalus. née Cavy, infirmière-major, surveillante générale, hôpital auxiliaire 1 et 2 à Clermont-Perrand ; MHe DE L'HER-MITE (Jeanne), infirmière-major, hôpital auxiliaire 2 à Chamalières, près Clermont-Ferrand ; Mmc Chibret, née de Rollat, infirmière-major, hôpital temporaire 22 ă Aurillac ; Mme Rosser, née Devins, surveillante générale, hôpital auxiliaire 4 à Brioude : M. HUET (Pélix-Victor), chef du service radiographique, hôpitaux d'Elbeuf; Mile Mango'r (Claire-Emilie-Rose), infirmière S. S. B. M., hôpital temporaire 7 à Amicas ; Mue Honoré (Raphaëlle-Marie-Charlotte-Marguerite), infirmière S. S.

B. M., hôpital temporaire 9 à Amiens; Mile RIQUIER (Françoise), infirmière S. S. B. M., hôpital mixte d'Abbeville : Mme Fleury, née Bianchi, infirmière S. S. B. M., H. O. E. 16; Mme Eugène ALLUAUD, infirmière-major, hôpital temporaire 4, Limoges, annexe du Mas-Loubier ; Mme Deschamps, née Chansard, infirmière, vice-présidente du comité de la S. S. B. M. à Périgueux, hôpital auxiliaire 3 ; Mme BERTRAND (Madeleine), infirmière bénévole, hôpital complémentaire 14 à Périgueux : Mme Per-SONNE, née Breuil, infirmière-major, hôpital auxiliaire 201 à Tulle : M. Gras (Jean-Victor-Robert), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'ambulance 4/60 ; M. Dévê (Félix-Augustin), nuédecin-major de 2º classe, nuédecinchef de l'ambulance 11/3; M. Nobécourt (Pierre-André-Alexandre), médecin-major de 2º classe, ambulance 12/2; M. BOURGET (Joseph-René), médecin aide-major de 2º classe, hôpital mixte de Laval; MIIc GRIZONNET (Marie), infirmière, hôpital complémentaire 26 à Roanne ; Mme BOUDREAUX, née Pathier, infirmière, hôpital complémentaire du Panthéon, annexe du V. G.; Mue Bou-DREAUX (Louise-Angette), infirmière, hôpital complémentaire du Pauthéon, annexe du V. G. : Mile Alexan-DRE (Louise-Herminie-Délie), infirmière, hôpital complémentaire du Panthéon ; Mase DE CUVERVILLE, née Charpentier, infirmière, hôpital complémentaire du Pan-

# CRATÆGINE LEROUX

MEDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Palpitations des Neuveux et des Neurasthéniques. Eréthisme cardinque de toute erdre, des affections fonctionsaclles

:: comme des affections organiques du cœur, Tachycardie essentielle paroxystique, Goitre exophtalmique, etc. ::

DOSES: 15 à 20 gouttes 2 on 3 fois par jour.

E. LEROUX. 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies



GOUTTE GRAVELLE

ARTERIO-SCLÉROSE

# Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Honitaux de Paris



Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>bis</sup>, RUE ABEL — PARIS 🛼

Tél. Roq. 41-85

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

# ronidia

DOSES: ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE: là 2 cuillerées à potage

Laboratoires ALBERT BUISSON 15 Avenue de Tourville . PARIS

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

COMMUNICATIONS Académie de Médecine.

Société Médicale des Hôpitaux. (en Mai 1917) Société de Chirurgie.

Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917). | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

0000000000000000000000 Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

Mais le soldat qui, à son entrée, n'est pas reconnu portent de germes ne passe pas néanmoins immédiatement de la zone de continuace dans la zone des évacnables. Il reste, en effet, douze jours en observation dans la première zone, c'est-à-dire le temps moyen d'iucubation du tvebus exantéematione.

Le lazaret de Cotrone possède une station de désinfection placée à l'entrie même de la zone de contamuace. C'est par cette station que pénètre le soldat en débarquant da ponton. Il y est reçu dans un hall d'attente où il remet à l'admiuistration les objets précleux qu'il possède et où il reçoit un nunéro d'ordre. Ce numéro sera celni de son lit et de deux sacs qui contiendront son linge, ses vêtements et son écupiement.

Il passe alors dans une salle contigué, où il se déshabile pour entrer ensirie dans la salle des cofferns. Ses cheveux et sa barbe sont compés très ras. Cette opération se pratique sur une aire en tôle, une sorte de grand tub, arrosée de pétrole. Le sujet prend aussitó aprèse une douche tède savonnense et ses régions veltes: jubbis et aisselles, sout induites d'une préparation yédiculicide. An sortir de la salle de douche, il reçoit des vétements et du linge propre et il est admis dans un pavillon de la zone d'observation.

Les effets qu'il a abandonnés dans la salle de déshabillage sont divisés en deux paquets : l'un constitué par ceux qui supportent la désinfection par la vapeur sons pressiou, comme le linge de corps, l'autre par les objets de cuir, les vêtements de laine que l'on désinfecte par le formol. La désinsectisation est souvent complétée par l'action de l'anhydride suffureux.

Presque tous les bâtiments de ce lazaret sont construits en ciment et sont par conséquent faciles à désinfecter. La zonc d'observation possède cependant, pour les sujets non fébriles, une série de tentes, mais dont le sol est constitué par une after en ciment. A chaque pavillon sont annexés un lavabo, un vidoir et un water-closet muni d'un réservoir de chasse d'ean.

\* Les féces et les caux niées sont amenées par une canalisation dans trois fosses successives. Dans la première, clles sont soumises à une épuration biologique qui est incomplète par suite de l'absence de lits bactériens,

Une fois liquéfiées, les féces sont conduites par un siphon dans la deuxième fosse où elles sont soumises à l'action d'hypochlorites ou de chlorure de chaux.

Enfin les eaux usées parvienneut, dans la troisième fosse qui seule n'est pas étauche et où elles sont partiellement absorbées, le surplus étant directement rejeté à la mer,

Les infimilers révêtent pour le service une combinaison en toile chaussant les pieds et à laquelle ils peuvent adapter des gants et une sorte de cagoule quand ils sont employés à la désinsectisation on an pavillon du typhns. L'installation et le fonctionuement de cette station

AFFECTIONS

DE L'ESTOMAC

DYSPEPSIE

GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE
Chez l'Enfant -- Chez l'Adulte
VALS PRÉCIEUSE
l'Equ des Hégatiques

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNII

INIIC essent

Rapidement résorbé, vito éliminé, le **DIAL** ne laisso an réveil aucune sensition désa-

Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

**ECHANTILLONS:** 

LABORATOIRES CIBA O. ROLLAND, Phice, Place Morand, à LYON

PRODUITS DE RÉGIME

# CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES
ASTHMETOUX GRIPPE
(IOBUILS) DIDE KORAB
ALHELENIE DE KORAB
EXPENIENTES DANS LES ROPINUS DE MEN.
SHELENIE DE KORAB Compa de lous, les
commons de quante, oriente les important
Sicilias les Decides de la ubernolose
et carrier de la company.
CHAPES INCREDENTES DANS DE PARIS

# ARTHRITISME.

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF ;
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau –
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Selubio dans l'Eau : " Gures d'eau dialgiée '

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT
de Flacons de "Dialy!"
à MM. les Docteurs ainsi
qu'aux Hôplatus, Fornations sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldats rhumatisants dont
l'adresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoire du "Dialy!"

# Dialyl

Soluble dans l'Eau : "Cures d'eau diaigiée "

TOUTES PHARMACIES

sanitaire présentent, comme on le voit, quelques particularités intéressantes

C'est tout d'abord l'existence d'une entrée uniquement réservée aux malades. Cette entrée se fait par la station de désinfection et de désinsectisation où le sujet est débarrassé de tous ses parasites externes, habillé de linge et de vêtements propres avant d'être admis en salle.

C'est enfin la division du lazaret en quatre zones : l'une des services généraux, les trois autres, formant un bloc, réservées aux malades. La première zone, d'observatiou, reçoit d'emblée toutes sortes de sujets : des malades contagieux, des porteurs de germes convalescents ou sains en apparence, des sujets indemnes. Le plus rapidement possible, le médecin, aidé du laboratoire, opérera parmi eux un triage : tous les contagieux fébriles ou convalescents seront alors isolés dans la deuxième zone, qui fonctionne comme un véritable lazaret. Dès qu'un sujet est reconnu indemne et non suspect, il passe dans la zone des évacuables, où il est en instance de départ.

Ces quelques particularités d'installation et de fonctionnement nous ont semblé intéressantes parce qu'elles nous ont paru faciles à appliquer dans tout hôpital destiné à recevoir des troupes pouvant importer des maladies contagieuses d'origine exotique,

#### FRANCE ET URUGUAY

Il y a quelques mois, j'annoncais dans ce journal (1) la magnifique souscription adressée par les médecins de l'Uruguay à la Caisse d'assistance médicale de guerre pour nos confrères malheureux, victimes de la guerre. Je disais combien le Conseil d'administration de la Caisse d'assistance avait été ému de la spontanéité et de la générosité du geste des médecius urugavens, affirmant aiusi leur sympathie pour notre pays et leur solidarité confraternelle. Il a voulu leur témoigner publiquement la gratitude du corps médical français. Dans ce but, il a profité de la présence à Paris d'une délégation de médecius de l'Uruguay pour les recevoir à la Faculté de

(1) P. LEREBOULLET, La Caisse d'assistance médicale de guerre et l'Amérique (Paris médical, 9 juin 1917).

médecine et les charger de dire à leurs compatriotes la reconnaissance des médecins de France,

Le dimauche 14 octobre, le professeur Gaucher, président de l'Association générale et de la Caisse d'assistance médicale, leur a souhaité la bienvenue dans la salle des thèses et. dans une allocution émue, a heureusement exprimé les sentiments de tous.

Il a rappelé qu' « au milieu des manifestations de sympathie que la France a soulevées dans le monde entier, il s'est tronvé un petit pays, petit par l'étendue, mais grand par le cœur, qui, dès le premier jour, s'est rangé à nos côtés contre nos ennemis : ce pays, a-t-il ajouté, c'est le vôtre, c'est la République orientale de l'Uruguay. Comprenant que, dans cette lutte éponyantable, dans cette guerre qui est la plus effroyable et la plus meurtrière de l'histoire, la France est debout, non pour

### COLLOBIASES

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

CHANTILLONS: Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

reste toujours et mulgré tout l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

VALERIANE OFFICINAL

# et des

Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 10 Poudre de feuille sèche de Digitale.
50 gouties contiennent 1 milligramme de glucosides totaux. LANCELOT & Co., 26 et 28, Rue Saint-Claude,

attaquer, mais pour se défendre, non pour son intérêt personnel, mais comme champion de la civilisation, de la liberté, du droit, de la justice et de la vértié, fidéles à vos origines, vous avez voulu, donnant l'exemple à toute l'Amérique du Sud, affirmer, une fois de plus, l'union des races latines.

4 Les médecins de l'Uruguny, que je connais bien, car, tons, fils viennent terminer leurs études à Paris, se sont entus de la détresse de leurs féres de Prance. Sur l'initiative du professeur Fouevy (de Montevideo), ils se sont réunis dans une généreuse pensée commune, ils ont associé leurs efforts et ils nons ont euroyé, pour nos confrers malheureux et si éponveis par la guerre, la plus magnifique souscription que nous ayons reçue. Cette souscription s'élève à plus de 34 noof rance, se é mane de 210 médecins, pour un pays d'un million d'habitants. Le D' Poucey à fait plus encor: il a envoyé le montant total de son traitement de professeur à la Faculté de médecine de Montevidoc.

Après avoir dit pourquoi il était heureus de recevoir les perpésantants de la médecine urugayeme à la Paeulté de médecine de Paris, « dans cette vieille maisou qui est le sanctuaire de la nuédecine française», le professeur Gancher a terminé en offrant à nos confrères urugayens la sincère gratitude de tous les médecins de l'rance et en buvant à la prospérité de la République de l'Uruguay,

Le D' Blauco Acevedo a pris ensuite la parole et, dans un discours qui a enthousiasmé son auditoire, a rendu un superbe hommage à la médecine française. Nous en reproduisous avec plaisir les principaux passages. « Les médecins de l'Uruguny, a dit le D' Blanco Acevedo, ca s'associant à votre magnifique élan, ont voulu vous faire sentir que leurs cours latins battaient au rythme des vôtres. Les médecins occupent une si large place dans la société; ils se trouvent, dans leur éternelle lutte contre la maladie et la mort, si prés des œuurs et reçoivent tant de confidences; ils pénétrent si profondément dans le secret et dans le psystère des ânnes; lls découvrent d'une façon si lutime les pensées et devinent les capois, qu'on peut affirmer qu'ils sont, plus que tous autres, capables de traduire exactement les sentiments de la société; aussi, messieurs, ai-je le droit de dire que le jour où vous avez reçu les témoiganges d'amité du corps médical de l'Uruguay, vous avez reçu en même temps les témoiganges d'affection d'un peuple entier.

« Notre peuple a trop durement lutté pour conquérir sa liberté, a trop longteups combattu pour le droit et la justice, a trop souffert pour établir une démocratie dont nous nous seutous fiers, pour ne pas se solidariser avec votre glorieuse patrie...

«... C'est pour cela que nous regardons avec une reconnaissance énue ceux qui, dans des leures trajques, sur les charaps glorieux de la Marue, ont trouvé dans l'amour de la patrie, dans la haute notion du devoir, dans leur conscience du droit, l'abnégation héroïque, l'élan irésistible pour matritser les flots débordants d'un impérialisme envahisseur qui, bouseulant tout, détruisant tout, voulait innosec le règne odieux de la force brutale.

e ... La science médicale française jouit d'un prestige et d'une renommée universels. Vos rivaux les plus orgueil-

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

leux, vos eunemis les plus acharnés sont obligés de le reconnaître et de s'incliner devaut elle. Aussi, dans le monde entier, les savants frauçais sont-ils counus et leurs travaux justement appréciés; mais, j'ai l'orgueil d'affirmer, messieurs, que, nulle part plus que dans mon pays, ou n'est resté fidèle à vos maîtres et à votre enseignement.

« Nous étudions dans les livres français, que nous lisons eu français, et vous me permettrez de dire que quelquesuns de vos livres, qui ne sout pas très répandus en France, nous sont familiers à Moutevideo.

« Si vous parcouriez les salles de nos bibliothèques, combien vous seriez énus de voir de jeunes cerveaux tendus sur votre pensée; notre vivacité latine anime les pages de vos livres et fait vivre parmi nous leurs auteurs, de telle façou que l'esprit français semble le lumineux flambeau qui éclaire le chemin où uos consciences devaient fatalement se rencontrer.

« Les grandes ombres tutélaires de Pasteur et de Claude Bernard dominent notre laboratoire, comme Laënnee et Dupuvtren ont juspiré nos travaux cliniques.

o ... Après ce fervent hommage au passé, laissez-moi vous dire que, si nous admirous votre tradition et votre histoire. nous vivous chaque jour en suivant vos travaux, la vie n tense de vos laboratoires et de vos hôpitaux.

«... La médecine française possède des qualités incomparables d'exactitude, de méthode, de grand bon sens, de finesse, d'honnêteté ; votre large esprit s'élève toujours au-dessus des faits particuliers ; c'est que, comme disait un ancien : « Il n'y a pas de science en dehors des idées générales, » Elles négligent les détails inutiles, et si elles

rereserences

LITHIASE BILIAIRE

COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES

**HÉPATIQUE & BILIAIRE:** 

HÉPATISME :: ARTHRITISME

CHOLÉMIE FAMILIALE

DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE.

TURERCULOSE et SCROFULE

justiciables de l'Huile de Foie de Morue

DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE

MIGRAINE :: ENTERITES

COLITE MUCO - MEMBRANEUSE

CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES

MALADIES INFECTIEUSES

ANGIOCHOLÉCYSTITES

FIÈVRE TYPHOIDE

INTOXICATIONS

TOXHÉMIE GRAVIDIQUE

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlossms, Ephélides, Xanthomes, etc.)

DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES

(Acné, Furoaculose, Pyodermites, etc.,

Maladies des pays chauds

HÉPATITES ET CIRRHOSES

(Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.)

acrerenenenenene

CONGESTIONS DU FOIE

Névroses et Psychoses Dyshépstique NEURASTHÉNIE

EPILEPSIE

approfondissent l'analyse, c'est pour remonter aux éternelles vérités.

« Daus votre milieu médical et sur toute votre terre française existeut le culte de la vérité, le goût inné du travail et le respect raisonné de tout ce qui représente 1'effort

« Voilà pourquoi nous avous de tout temps choisi votre école et suivi religieusement votre enseignement, le préférant à cette autre école et à cette autre science qui se seront déshonorées dans l'histoire en se solidarisant avec le crime v

Après avoir rendu un éloquent hommage au praticien français, à sou abnégation et à son altruisme, le Dr Blanco Acevedo a terminé en évoquant la mémoire glorieuse de nos confrères français tombés à leur poste d'honneur.

Le professeur Gaucher s'est alors fait l'interprête de toute l'assistance en embrassant le jeune orateur qui avait si noblement parlé de la France et des médecins français, et la cordiale réunion qui a suivi a montré aux médecins de l'Uruguay combien leurs confrères de France étaient sensibles à la sympathic de leurs compatriotes.

La sonscription des médecins urugaveus que nous reproduisons ci-dessous, avec «l'adresse qui la précède, montre l'élan avec lequel ils se sont associés à l'œuvre de la Caisse d'assistance médicale de guerre. On y lira bien des noms qui sont familiers au public médical français.

Les soussignés, médecins établis dans l'Uruguay, désireux de témoigner leurs sympathies envers les médecins français mobilisés, prient ceux-ci de vouloir bien accepter leur obole en faveur des médechis peu fortunés et leurs familles,

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE

Prix on France : 6 france

EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES Dépôt Général, Échantillons, Littérature

LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et

sanctionnée par des milliers d'observations ou même d'auto-observations de confrères, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'exerétion de la glanda hépatique, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroit les propriétés hydragogues de la glyeérine. Elle constitue une thérapeutique complétée, en quelque sorte spécifique des maindies du FOIE det des VOIES BILIAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en dérivent. Un traitement d'épreuves par la PARBILINE permet d'affirmer le diagnostic causal dans les eas incertains où il amépe la guérison, au même \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* titre que son échec, après un temps d'application suffisant, autorise à recouris

yesterservers

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-

ment en une association qui exalte leurs propriétés : EXTRAIT HÉPATIOUE EXTRAIT BILIAIRE

EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolêrée, légèrement amère mais sans

arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à des de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, dans une bolsson froide ou tiède - Demi-dose pour les Enfants

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL. RÉP. ARGENTINE, CUBA, etc.

à l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voies biliaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de

Agissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétublissement de la biligenèse normale, la médication exerce, en outre, blen que ne renfermant aucune drogue à di Agasant sur le tracus support, avant out par le returniscente de la singuisse nonmas, sa incutation exerce, en outre, not que ne returnant autore drogte à de principale ou manier le facilité, un catémo directe sur la mortifielé et a dévelle de l'intestinqu'e lle ramine et l'êtet posiçque dans les expériences de perfusion intestina. Dépourrue d'effet toxique ou nocif, ne réunissant que des produits blen comus et n'exposit da neuen mécompe, el le combine harmonieusement la substance de plusique précipités expérientes qu'elle compliéte et dont el se accord l'efficatélé par association synéglique. Elle permet ainsi au météche de touver d'emblé, sans tétonement de précipités et dont els accord l'efficatélés qu'elle compliéte d'out el se expérience de perfusion intesting de l'entre de l'entre de compliéte d'out el se expérience de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'en Entratous the reportance of anaryie, Trouble dignity, Insufficance, Legatique, adjustine augustance augustance

6 rue de Laborde Par.

SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

# POUGUES

\*\* SAINT-LÉGER \*\*\*\* ALICE \*\*
Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G<sup>ie</sup> de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

# CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE



TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ. En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements.

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

En ce faisant, lis croient remplir bien faiblement un devoir de reconnaissance que les sentiments de justice leur imposent, car ils ne sauraient oublier tout ce qu'ils doivent à la Seieuce médicale française.

MM. les Dacteurs :

470 dollars: Burique Poucy. - Alejandro Galliual.

300 dollars: Alfredo Navarro, 200 dollars: Prancisco Soen,

100 dollars: Alfonso Lamas. - Eduardo Lamas. - Luis-P. Bottaro, -- Juan-B. Morelli, -- Pablo Scremini, -- Luis Mondino. - Eduardo Lorenzo. - Pardo Sautayana. Americo Ricaldoni. - Comité des Dames françaises

60 dollars: Gerardo Arrizabalaga,

50 dollars: Bernardo Etchepare. - Manuel Ouintela. -Emilio Penza, -- Fernaudo Giribaldo, -- Enrique-F, Llovet, --Arturo Willimau. - Silvio Guerra. - N. N. - José-Brito Foresti, — Buchaventura Delger.

40 dollars: Tuan-P. Bessio. - Luis Calzada. - Maria-Armand Ugon (Dra). 30 dollars: Arturo Lussich. - Luis Gutierrez. - J. Testa-

seca. — Antoinio Haran. — José-I., Amorin. — Domingo Prat. — Humberto Lorenzo y Losada. — Joaquin de Salterain. - Juan-A. Bastillo. - Etchechurry.

25 dollars: Lorenzo Lombardini. - Antonio Barreiro. -Luis-G. Murgnia. — José Ortiz (de Melo).

20 dollars: Lorenzo Legnani. - Ernesto Quintela. - José Martirené, - Sosé Repetto, - Narciso Olarriaga, - Carlos Sayaguès Lasso. - Ramon Varquez. - Ramon Llambias de Olivar, - Anibal Mevdez del Marco, - Carlos I,egnaui. -Lorenzo Leguani. - Labat. - Halty. - Emilio San Juan. -1. Pon v Orfila. - José Rodriguez Anido. - Pedro Ricci. -"Fausto Veiga. — Eduardo Payssé. — Rafael Rodriguez. — Juan-C. Dighiero. — Esteban Toscano. — Manuel Albo. — Clemente Escande, - Luís Morquio, - Manuel Ferreria, N. Burghi. - Mauuel Nieto. - Mario Rossi. - Alberico Ysola, - Ferederico Velazo. - Juan-José Murguia. - J. Cungo. Arnoldo Berta, — Paulina Luisi (Dra), — Luis-A. Surraço.

 Adolfo Cordero de Sau José. 15 dollars: Del Pino (de Plores). - Juan-P. Alaggia. -

Salvador Pintos. — Laborde. — Comon. — Pedro Rivero. — Agustin Sauguinetti.

10 dollars: Luis Payssé. - Camilo Payssé. - Augusto Turenne. - Vicente Arsuaga. - Inneo-A. Castagno. - Emilio Bilbao. — Juan Paladino. — Atilio Chiazzaro. — Alcides I,affranchi. — Juan-José Cuenca y I,amas. — Pablo-P. Munon. - Carlos-M. Maldini. - Tairuc-H. Oliver. - Carlos Nérv. -J. Mainginon. - Manuel Bereiauos. - Eduar Pedoya. -Juan Pissauo. - Estudiante Ulises Ferreira. - Alfredo Persico, — Aucardi Bosio (Damian), — Alberto Morov. -Juan-Lopez Aguerre. — Luis Castagnetto. — Ernesto Seijo. — Prancisco Cortabarria, — Juan-B. Bado, — Venancio-Perez Pallas, — Courado Pelfort, — Alieia-Armand Ugon (Dra). -M.-Mier Velasquez, - Elias Regules (hijo), - Agustin-J. Aguerre. - José May. - Julian Roseude. - Carlo Stajano. Mario Simeto. — Carlos Butler. — Roundo Silva. — Enrique Mendez. — Antoinio-S. Viana. — Eduardo Bastos. — Cesar-Crispo Acosta. — Jaime Nin y Silva. — José Iraloa. — Juan Hiriart. — Alberto Carriquiry. — Juan-Darie Silva. — José Scoseria. — Gayol. — Pedro-Escuder Nuncz. — Fernando Calleriza. - Raul del Campo. - Antonio Carrau. - Hector Rossello. — Carlos Bellinere. — Juan-J. Jaume y Bernat. -Joaquin Ponce de Leon. — Julio Carrère. — Julio Bauza. — Lorenzo Mérola, - Antonio Lebano, - Eduardo Biraben, -Alfredo Nario. - Alejandro Nogueira. - Clivio Nario. -Juan-J. Coppola. - Hector Talice. - Aquileo Claramunt. -Andres Puyol. - Juan-F. Canessa. - Justo Triay. - Alberto Galcano. - Mario Artagaveytia. - Francisco Vidal y Cuervo. - Americo Mola, - Carlos Ma Giuria, - Ernesto Caprario, -Julio Moreau. — Elbio-Martinez Pueta. — Francisco Caffera. - Autonio-1, Oliveres. - Juan Servetti y Larraya. - Alberto - Pedro Delfino. -- Alberto Auselmi. -- Rafac-

### MONTAGU

(Bi-lodure de Codéine) 8IROP (0.04)

Toux EMPHYSEME PILULES (0,01) ) ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# romeine Montagu

(Bi-Bromure de Codéine) SIPOP

TOUX nerves INSOMNIES PILULES (0.01)

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Advnamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

RENSEIGNEMENTS & ECHANTILLONS, 6, RUE DE L'ABORDE - PARIS

LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

à l'abri de toute altération tie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

Séhádino. — Arturo Jarabelli. — Jonalio Ciris. — Ignacio-Arcios Petros. — Authure Stavanie. — Julio Loreno (ce Montevideo). — Carlos Rucker (de Montevideo). — José Prebadori (de Montevideo). — Fine Cainer (de Montevideo). — José Poladori (de Junio Carlos Pino. — Horacio-García Tagos. — Sebastian Puppo. — Alterto-Vasique Euririce. — Carlos Colistos. — Justo Gonzaler. — Pelits-Angel Olivera. — Horacin Vacholii. — José-P. Urioste. — Emento Rede de San José. — Arguerio de Cerro Largo.

5 dalloris: Miguel Becerro de Bengea. — Susano Almada. — Valentin Advaree (de Colon). — Alberto Penco. — Estudiante de medicina Parietti. — Carlos Brito Foresti. — Baltolomero Cuenca y Jamas. — Alberto-Perez Montebruno. — Octavo Guiterez Diaz. — Lacon Brin. — Alberto Iriguolo: — Ivo Perreyra (de Tamarembo). — Gimene: Arechaga (de Tamarembo). — Hilmfon Loriente.

2 dollars: Adolfo Cordero. — R. Sagarra. — Angel Chiolini. — E. Rieci. Cette liste dispense de longs commentaires. Elle montre comment l'unanimité du corps médical de l'Urugnay s'est groupée autour de ses maîtres pour contribuer largement à la souscription ouverte 5, rue de Survine. Grâce à leur effort et à celui de nombreux comféres français. In Caisse d'assistance médicale de guerre peut faire actuellement une utile besogne. La liste devient chaque gour plus longe de ceux qu'elle a et ausp à secourir. Puisse la généreuse initiative de nos confrères urugayeus crit pour tous un stimulant et attier de nouvelles sous-criptions qui permettent d'étendre encore l'action de cette œuvre confraternelle!

P. LEREBOULLET.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Meyssan, sous-aide-major, décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire. — Le D' Boob (de Léognam). — Le D' Jean Peyrot (de Néris), renversé par un taxi-auto, avenue de l'Opéra. — M. Chevertin, pharmacien à Paris. — Mes Millard, veuve du D' Millard, médecin honoraire des hópitaux. — Le D' Daniel Serraud (de Paris) médecin-chef de l'hópital 120 bis, Mariages. — Le D' Paupe et M'le Madeleine Cornette. — M'le Adrieune Paure, fille de M. le D' Jeau-Lonis Paure, professeur agrégé à la faculté de Médecine, et M. Jeau Jalaguier, lieutenant, chevalier de la légion d'Homeur décoré de la croix de guerre, fils de M. le D' Jalaguier, professeur agrégé à la faculté de Médecine. — M. Pierre Paure, adjudant, pilote aviateur, fils de M. le D' Jeau-Lonis Paure, et Mile Hélène de Djakeli.

La Sémiologie Cardiaque actuelle 1914, 1 volume in-10 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr.

Tuberculoses
Bronchites
Catarrhes

Émulsion MARCHAIS

Phospho-Créosotée
Do 3 à 6 cuil. à café



# **MIERS-SALMIÈRE**

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPES et des OBÉSES. — Traitement des Entiero-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE. Solun léterale de Mai à Octobre.

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers

en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

# Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES OVARIQUE, THYROÏOIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE,

NEPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C', 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

En lisant

#### UNE CURIEUSE AFFAIRE

#### DE SECRET PROFESSIONNEL AU XVIII° SIÈCLE

Le secret professionnel médical vieut de faire beaucoup parler de lui ; ce n'est pas la première fois, loiu de là, que chose pareille lui arrive. Mais rarement, sans donte, la question s'est-elle présentée comme elle le fit le vendredi 11 février 1722, Cette fois, il s'agissait d'une violation involontaire, pnisque posthume, de ce fameux secret. Voici les détails de l'affaire, tels qu'on peut les voir dans les Mémoires de Marais, avocat au parlement de Paris.

A la date que je viens de dire, il y avait une majestueuse assemblée des Pairs du royaume et de toutes les chambres, en la grande chambre du Palais. Cette rénuion était motivée par la plainte qu'une demoiselle de Saiut-Cyr demandait à déposer contre le duc de la Vallière, Elle était, disait-elle, fille du duc et de la duchesse de Choisenl. laquelle l'avait confiée audit duc de la Vallière, son oncle, dès son âge le plus tendre. Elle réclamait son bien à celui qui l'avait élevéc et ne le voulait point reudre, prétextant qu'elle se parait 'd'un nom qui ne lui appartenait pas.

Il semble que cette jeune personne était, en effet, la fille sinon du duc de Choiseul, du moins de la duchesse (et du comte d'Albert, amant de celle-ci). Le fameux principe de droit : Is pater est quem nuptiæ demonstrant lui donnait pleinement raison. Toujours est-il que, pour le faire valoir, il fallait déjà prouver qu'elle devait le jour à la duchesse. C'est ici qu'intervient le secret professionnel.

VARIÉTÉS

Mme de Choiscul, ponr sa délivrance, s'était confiée à un acconcheur nommé Leduc. Or cet honnête praticieu teuait registre de ses faits et gestes. Et sur ce registre, il avait mentionné avoir accouché Mme de Choiseul d'une fille qu'il avait fait baptiser à Saint-Etieune-du-Mont « sous le nom de Julie et sous de faux noms de père et de mère ; qu'il l'a portée à Meudon, en nourrice; qu'il lui a fait trois incisions sous le jarret, où il a mis de la poudre à canon, pour servir à la reconnaître, et qu'il a fait tout cela à la prière de Mme de Choiseul »; Le registre avant été retrouvé entre les mains du neveu de l'acconcheur, on contrôla, tant les tatouages de la densiselle que les livres de baptême de Saint-Etienne-du-Mont. Tont se trouva conforme et il n'v avait guère de scenticisme qui pût teuir contre de pareilles preuves.

Marais s'élève véhémentement contre l'acceptation d'un pareil genre d'argument : « Et moi, je dis que les registres doivent être brûlés, et qu'il n'est pas plus permis à un accoucheur d'écrire ses secrets qu'à un confesseur la confession de son pénitent. La question est de savoir si ce registre peut être compulsé. On en a cacheté les feuillets qui ne servent point à l'affaire. Il y a peut-être là deux cents filles accouchées et antaut de familles déshonorées. On excuse l'accoucheur sur ce qu'il a tenu ce registre comme un marchand, pour écrire ce qu'il a reçu de ses pratiques et ce qui lui est dû, comme un marchaud ou un ouvrier. Mais un pareil registre ne serait pas eru en justice et on ne l'y doit jamais faire paraître. On en veut faire un commencement de preuve par écrit. Que n'arrivet-il point dans le monde? Il ne faut s'étonner de rien. »



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE

excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître thritisme et de ses manifesta-les codemes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

LITHINÉE

ur. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24, - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANÇAIS

L'opinion de Marais tie fut pas celle du tributal qui après pladioriers qui ditrérent plusieum audiences, ordonna tout d'abord que l'écriture serait jugée par experta. Il était explictée, ce registre, domanit la date des demières règles de M<sup>me</sup> de Choiseul, celle des différents examens, quelques détails sur l'acconchement et mentionnuit que les soins de Leduc avaient été pays 42 no l'Ives. « Les l'emmes sont blen embarrassées, dit notre avocrès, et les venteut avoir des hommes pour les accondence, et ces hommes sont des docteurs, des journalistes et des teneurs de livres. Les sages-femmes sont des ignorantes qui les blessent et les font mourir. Il vaut mieux se tenir aux hommes, saul fe hasard des registres et des vérifications. «

A partir de là, l'affaire se traine de juridiction en juridiction. Sur appel, en février 1725, la sentence qui a ordonné copie du registre est confirmée. La cause revient ensuite devant la grande chambre, où elle est plaidée « avec les gens du roi». Le 12 juin 1725, il y a un arrêt qui ordonne que le registre de Leduc sera apporté au greffe de la Cour, porté ensuite chez M. de la Malmaison pour reconnaître ses cachets, rapporté au greffe pour tre décacheté, visité, collationé. Enfin on plaidera à luis chos. Le 8 juillet, Mille de Choiseul (c'est la première fois que Marais hui donne ce non) a gague la première partie de 8a Gause: le registre est admis. Au 26 janvier 1726, on continue à plaider, cette fois sur le fond. Le 14 mars, les Juges se départagent: 5 yoix pour Mite de Choiseal, 5 voix contre. L'affaire reviendra une fois de plus devant la grande chambre, oi l'avocatgi-ferd'a d'Bhert conclut que le geure de preuve dont on a fait état doit étre rejetéet que le registre doit être brâlé. Enfin, le 18 juillet 1726, le procès est terminé: Mite de Choiseat, par arrêt contradictoire, est maintenne dans son nom de Choiesul et touleur a 2000 france de dommages et intéréts, ses seul et touleur a 2000 france de dommages et intéréts.

Quant au registre, que « les gens du roi » veulent décidément faire disparaître, l'arrêt ordonne qu'il sera tiré du dépôt du notaire, pour être apporté au greffe de la Cour et y être gardé. Logiquement il doit y être encore.

Je m'excuse d'avoir très probablement mal rapporté les vicissituées de cette affaire qui fit, à l'époque, très grand bruit. Elle est assez difficile à éclairer pour qui n'est pas très au courant de la judiciaire de l'époque, J'ai voulu seulement exposer ce genre assez inattendu de violation du secret professionnel. C'est une e espèce s sur laquelle je ne doute pas qu'anjourd'hui encore on puisse épiògeur et plaider pendant plusseurs années.

DI HENRI BOUQUET.

# DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 ir.) Prix Desportes.

SOLUTION ou millième
GRANULES BLANCS
ou 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
ou 1/10° de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
AMPOULES au 1/10° de milligr
AMPOULES au 1/10° de milligr
AMPOULES AU 1/10° de milligr

# NATIVELLE

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

# CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.
Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉAGE - RIZINE - ORAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

cohure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni texicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES **ENVOI GRATUIT** de Flacons de "Dialvl" à MM. les Docteurs ainsi au'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

#### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR DASTRE

L'illustre physiologiste de la Sorbonne vient de mourir à l'hôpital de la Charité, à l'âge de soixante-douze ans. victime d'un accident tragique : il avait été renversé par un camion automobile militaire; une fracture du fémur, avec enfoncement du bassin, semblait en bonne voie lorsqu'il fut emporté par des complications pulmonaires. Cet accident, survenu à la sortie de l'Académie de médecine, rappelle la mort tragique du grand physicien Curie, écrasé rue Dauphine, à la sortie de l'Iustitut, par un camion dont les roues brovèrent stupidement un des plus beaux cerveaux de l'humanité : qui sait de quelles immenses découvertes l'humanité et la patrie ont pu être privées par un aussi injuste sort?

Dastre était arrivé au sommet de la gloire et des honneurs : membre de l'Institut, président de la Société de "Biologie, professeur à la Sorbonne depuis 1887, il v représentait avec éclat la physiologie française. Il continuait. d'une part, les traditions de Claude Bernard et de Paul Bert dont il était l'élève et le successeur ; il avait su, d'autre part, donner à son école une impulsion féconde vers les recherches physico-chimiques appliquées à la Biologie.

Aucien normalieu, parti des sciences physiques et pénétré de la pensée, si souvent exprimée par Cl. Bernard, que la physiologie n'est autre que la chimie et la physique des êtres vivants, il a appliqué à l'étude de divers problèmes de la vie les méthodes et la discipline de ces sciences expérimentales : par là même il a donné à son œuvre une orientation philosophique générale, dont son

livre célèbre sur la Vie et la Mort représente, en quelque sorte, la synthèse,

Il débuta par des recherches sur la composition de l'auf et du placenta : il a décrit uotamment, dans le jaune d'œuf l'existence de lécithine, avec des croix brillantes à la lumière polarisée,

Cette découverte conduisit sou auteur à la recherche et à la découverte des lécithines dans la dégénérescence graisseuse. Elle le conduisit, par là même, à la physiologie des graisses et de leur digestion. L'expérience classique de Dastre, montrant par que fistule cholécysto-intestinale que l'émulsion des graisses et l'injection des chylifères ne commeuce qu'à partir du lieu où la bile se déverse daus l'intestin, est la contre-partie des constatations de Cl. Bernard sur l'injection des chylifères au-dessous du point d'abouchement du canal pancréatique situé très bas, chez le lapin : ces deux expérieuces classiques moutrent le rôle complémentaire de la bile et du suc pancréatique dans la digestion des graisses.

De ces recherches dérivent une série de belles découvertes sur la physiologie de la bile et du foie, où fut contiunée l'œuvre de Cl. Bernard, Dastre étudie l'action de la bile sur la digestion gastrique, perfectionne la technique des fistules biliaires, étudie surtout l'élimination du fer par la bile. la fonction martiale du foie dans la série animale, Il étudie, d'autre part, les relatious intimes des fonctions biliaire et glycogénique, la glycémie asphyxique.

Une autre partie, très importante, de l'œuvre de Dastre est relative aux vasomoteurs et a été poursuivie avec son

(Suite à la page IV.)

(aux Sels IODO-LACTO Ferreux et Amers)

# OMINERA

84, Rue Saint-Louis-en-l'Ile (IVe)

TONIQUE AMER DES DÉPRIMÉS, DES NEURASTHÉNIQUES DES CONVALESCENTS DE TOUS LES GENRES, === DES AFFAIBLIS, DES DÉBILITÉS DE TOUTE NATURE ANÉMIE -- CHLOROSE

·····

DÉPOT TOUTES PHARMACIES

# MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOIDOL

# GRANULÉ

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du **SULFOÏDOL** sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides titoniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloidal (Suffoido) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il paut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les camatères des mouvements

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS : S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANEMIE REBELLE, la DEBILITE.

en DERMATOLOGIE,
dans la FURONCULOSE,
l'ACNE du TRONC et du VISAGE,
les PHARYNGITES,
BRONCHITES, VAGINITES,
URÉTRO-VAGINITES,
dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOIDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);

(4º dosée à 1/45º pour frictions; 3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (acné, rhinites);

40 Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

Donnadieu (Alphouse), médecin aide-major de 110 classe du service de santé de la place de Nanev : pendant le bombardement par avions, dans la muit du 16 au 17 iuin, a dirigé le service de secours aux blessés avec une méthode et un sang-froid parjaits. A montré un dévouement très digne d'éloges et couru les plus grands dangers au cours de ce bombardement.

Cocaign (Yves), médecin aide-major de 17c classe au 327° rég. d'infanterie : a fait preuve, au cours des combats des 16 et 17 avril 1917, d'un courage et d'un dévouement inlassables, en se portant en première ligne, en terrain découvert et sous un violent jeu de mitrailleuses, pour relever les blessés de son bataillon. A fait l'admiration de tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre. Déjà blessé et trois fois cité.

CARRADE (Pélix), médecin auxiliaire au 272º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un dévouement à toute épreuve, toujours prêt à marcher, sans souci de sa peine et du danger. Le 30 avril 1917, a été suffoqué par les gaz en portant secours à un komme enseveli dans un abri qu'un obus venait de bouleverser.

Chenelot (Emilien), médecin-major de 2º classe, chef du service médical au 94º rég. d'infanterie : médecinmajor d'un dévouement, d'une conscience et d'un sang-froid au-dessus de tout éloge. Pendant l'attaque du 16 avril 1017 et les jours suivants, dans un poste de secours continuel-· lement bombardé et dans ses visites journalières aux unités avancées, a fait l'admiration de tous les officiers et soldats. par son zèle, son absolu métris du danger et son estrit d'organisation. Déjà quatre fois cité à l'ordre,

Lucchini (Pierre-Dominique), médecin aide-major de 2º classe au G. B. D. 10 : officier plein d'ardeur et de courage, qui se distingue chaque fois qu'il prend part à une affaire ; a donné du 16 au 20 avril 1917 de nouvelles preuves de son ardent dévouement et de son exceptionnelle bravoure.

parcourant les lienes sans un instant de repos de jour et de nuit, malgré les plus violents bombardements, montrant un absolu mépris du danger, dirigeant la relève des blessés de la division et assurant leur évacuation: Déià trois fois cité à l'ordre.

MIRAMOND DE L'AROQUETTE (Marie-François), médecin principal, médecia divisionnaire 126e div. d'infanterie : a organisé avec une intelligente activité et un entrain passionné, en payant de sa personne, le service des évacuations de la division qui, grâce à lui, a fonctionné à merveille, en organisme dont les rouages étaient en parfaite harmonie, dans les attaques des 20-21 août 1017.

GROUPE DES BRANCARDIERS DIVISIONNAIRES DE LA 126º D. I. : sous les ordres du médecin-major DORNOY, le G. B. D. 126, animé tout entier du meilleur esprit militaire, a montré, pendant les opérations des 20 et 21 août 1917 et les jours suivants, une activité tout à fait remarquable. En liaison constante avec les corps de troupe, il a jour et nuit soiené et transporté les blessés sur des routes et à des postes constamment exposés au tir de l'ennemi. A ainsi, malgré la fatigue et le danger, assuré l'évacuation la plus rapide des blessés, puis contribué avec le plus grand zèle à l'assainissement du champ de bataille.

SECTION SANITAIRE AUTOMOBILE AMERICAINE Nº 18 : sous les ordres du lieutenant français BLANCHY et du chef américain SLIDELL (William), la section américaine nº 18 a, bendant les obérations des 20 et 21 août 1017 et les jours suivants, rendu les plus grands services, allant jusqu'aux postes de secours avancés, stationnant ou circulant jour et nuit sur des routes constamment bombardées. Ses voitures ont été plusieurs fois atteintes par des éclats d'obus. Tout son personnel a fait preuve du plus grand zèle : son dévouement et son sang-froid ont été remarqués de tous

# PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIA

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Paléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses : Nearusthénie, Hysté le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines. Palpitations, Toux nerveuse, Astame nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc. Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71. Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE

LE DENTU & DELBET Maladies de la Poitrine

Par le Dr SOULIGOUX Chirurgien des Hopitaux de Paris ne grand in-8 de 282 pages, avec 48 figures

. 6 fr. - Cartonné, 7 fr. 50

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

BEURNIRR (Adolphe), médeciti-major de 1ºº classe au G. B. D. 126; médecin actif et sérieux. A dirigé les évacuations avec beaucoup d'entrain et de sang-poid les 20 et 21 août 1917, et donné aux blessés, sous un violent bombardement, les soins les blus débousé.

SENÉCIAI, (Alphouse), pharmacien aide-major de jré clause: Lebenicien très actif et courageair, a assurér à un poste arancé et sous su violent bombardement l'enalyse immédiate des caus prélevées en terroin conquist. A rendu ainsi aux troupes un important service. Toujours peix à se détoure, a aidé avec beaucoup de zéle à soigner et éveueur les blessés, particulièrement au cours de la wuit du 20-21 audi 107. 20-21 audi 107. LICCIRCO (Jules), médecin-major de 2º classe, chef d'un centre médico-légal; médecin de premier ordre, qui possible au plus haut degré le seutiment du devoir et qui, possible au plus haut degré le seutiment du devoir et qui, per son esprit méthodique et ses comasissances tendues, a rendu déjà de grands services dans lo protection contre les inhosications. Lors des situques par les que de la journée du 31 janvier 1917 et des innits du 9 au to cel du 19 au 20 avril 1917, a fait preuve du mépris le plus absolu du douger en callant, malgré lu violence du homberdement, dans les tran-chées les plus éprouvées, recueillir des documents suitées à lettude des gas coviques. A domé, avec un dévoucement inlassable, ses soins éclairls aux victimes de l'intoxica-tion.

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8°). — Le total de la souscription au 30 septembre

1917 s'élève à 860 000 francs.
SOUSCRIPTIONS REQUES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 1917.
(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des

engagements de versements mensuels.) 500 francs: Vve Marc Sée, Paris (2º vers.).

400 francs : Dr Manson, Paris, 300 francs : Le Comité de la Croix-Rouge et les femmes

de nédecins de Lamalou-les-Bains (Hérault).

200 francs: Un médecin des troupes coloniales.

100 francs: Dr Bazy, père, Paris (8º vers.).
74 francs: Dr Laffitte, aide-major, dépôt d'éclopés,

74 francs: Dr Laffitte, aide-major, dépôt d'éclopés Remirement (Vosges).

so frames: Des Brule (M.), Paris (2º vers.). — Champenois, Alger (13º vers.). — Geoffroy, de la Pêre (Alsne), actuellement à Paris. — Lyou-Cacen (I.), Paris (2º vers.). — Manquat, Nice (2º vers.). — Mennessier, médecinadjor, secteur postal 503 (2º vers.). — Mins, médecinchef, 34º Colonial, S. P. 51.1. — Mook, Paris (4º vers.). — Potelet (R.), Paris (6º vers.). — Roudouly, Caussade (T.-e.-t.-6.) (2º vers.).

40 francs: Dr Créquy, Bondy (Seine) (176 vers.). 25 francs: M. Capoté (A.-R.), Paris (par l'intermédiaire du Dr de la Calle) (28 vers.).

20 francs: D<sup>18</sup> Baroz, médeciu militaire, Segré (M.-et-L.). — Minoret, aide-major, 1<sup>18</sup> classe, 3<sup>o</sup> zouaves, Sétif (Constantine). — Poullain, médecie principal, Fez (Maroc). — Spire, état-major d'armée, S. P. 178. — Un médecin colonial du cadre actif (Armée d'Orient).

To francs: M. Roger d'Anson, Paris (3º vers.). — Drs Neveu, Aizenay (Vendée) (7º vers.). — Sée (Marcel), Paris (2º vers.).

Montant des souscriptions recueillies du 16 au 30 septembre 1917 : 9 000 francs. Moyenne quotidienne :

ENGAGEMENTS DE VERSEMENTS MENSUELS REÇUS du 16 au 30 septembre 1917. — MM. les Drs Neveu (Victor) (Veudée). 10. — Sée (Marcel). Paris. 10.

Prière d'adresser les souseriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

 La Caisse d'assistance médicale de guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 94 232 francs.

# RECOUVREMENTS PARIS H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

# Bibliothèque d'Orthopédie

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.

Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

# Les appareils platres

PAR MM. Jacques CALVÉ et Marcel GALLAND

2 fr. 50



Artério-Sciérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sciérose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Rehantillons : VIAL, 4, Place de la Greix-Royane, LYON



# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY

# HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: Icc Correspond ale lobe posterieur dilypophyse de bouf sur DEMANDE SPECIALE: Lobe antérieur ou Glande totale

### SURRÉNAI

DOSAGE: 1se Correspond à 0,910 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY À L'EXTRAIT (PÉRIGNER)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS



### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL"

== (DÉPOSÉ) ==

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

COMMUNICATIONS Académie de Médecine.

Le flacon de 80 comprimés
Société Médicale des Hôpitaux.

4 fr. 50

(en Mai 1917) Société de Chirurgie. 4 II. OU
Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

a range as a large to the second of the seco

Laboratoire ROBERT et CARRIERE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### NÉCROLOGIE (Suite)

auti Morat. Ici encore, il continuait les admirables recherches de Cl. Bernard, inaugurées en 1851 par sa découverte de l'action du sympathique cervical et par ses études sur les vasomoteurs. Il démontre tout d'abord. par l'expérience brillante et significative de l'excitatiou du cordon cervical, la présence de nerís vaso-dilatateurs, là où Cl. Bernard et Brown-Séquard n'avaient trouvé que des vaso-constricteurs. Puis il démontre l'existeuce systématique des vaso-dilatateurs pour tous les organes et donne une théorie de l'inhibition nerveuse. Enfin il fait connaître le rôle physiologique des ganglious sympathiques, centres toniques et inhibiteurs d'on partent des vaso-constricteurs et où se termineut des vaso-dilatatenrs, ces nerfs antagonistes se trouvant réunis dans le même trouc nerveux. Ces recherches out conduit Dastre et Morat à l'étude du fonctionnement du cœur et de son appareil gauglionuaire.

Une grande partie de l'œnvre de Dastre a été consacrèe à des applications chirurgicales et médicales. Nous citerous, notamment, ses études classiques sur la physiologie des anesthèsiques, sur le lavage du sang. Il a, dans son laboratoire, développé avec prédilection les études de chirurgie expérimentale et a en pour élèves les Tuffier et les Delbet

Enfin la dernière partie de sa carrière scientifique, poursuivie grâce à une pléiade brillante d'élèves, est relative aux ferments solubles, aux couditions physico-chimiques des actes vitaux, et, d'une façon plus générale, à la Chimie physique dans ses applications à la biologie; les recherches de Lapicque, de Portier, de Victor Henri. d'André Mayer, de Terroiue, de Bierry, etc., si pleines de promesses, sont sorties de son laboratoire de la Sorbonne.

Telle est, en quelques ligues, l'œuvre scientifique considérable du professeur Dastre, se rattachant intimement à celle de ses devanciers. Cl. Bernard et P. Bert, se coutinuaut dans celle de la brillante École de physico-chimie biologique qu'il a créée.

De cette œuvre se dégage une philosophie scientifique réelle qu'il a maintes fois détaillée dans des articles de revne, dans des livres destinés au grand public, d'une haute tenne littéraire et d'une réelle graudeur de couceptiou.

L'œuvre de Dastre est une de celles qui ont pâti le moius des èprenves du temps. Elle contient une série de pages gloricuses pour la Physiologie française et a contribné graudement à maintenir celle-ci au premier rang.

#### HENRY SALIN

P. CARNOT.

Heury Salin, aucien iuterue des hôpitaux, chef du Laboratoire central de l'hôpital des Eufants malades. vient de succomber à Salonique, emporté par une attaque de dysouterie, uouvelle victime du devoir militaire et professionnel.

D'une santé assez délicate, il n'avait pas hésité à s'engager volontairement an début de la campagne; il était parti en octobre 1916 pour Salonique où il avait été chargé de la direction d'un service hospitalier de la divisiou russe, plus particulièrement affecté aux dysentériques. C'est en revenant du front de Macédoine où il avait été recueillir des documents sur cette maladie.



#### (Teinture d'iode solidifiée)

## L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.. Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé.

..... le 13/11 1917.

Monsieur SANTONI. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pieine satisfaction. Des deux matades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraiernelles salutations. Signé: Dr F., Médeein-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsteur SANTONI.

de guérison.

J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'annabilité de m'envoyer et je vous en remercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce mèdicament et les résultats déjà obtenus sont TRÈS BONS.

vous prie d'agréer mes plus sineères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : Dt C., Mèdeein-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P......

..... d'Artillerie ..... Bat. S. P. ...., le 23 mars 1917.

Monsieur SANTONI, J'ai bien reçu votre colis arrivé en bon état; et j'ai déjà employé votre produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boite-soufflet est très INGENIEUSE et très PRATIQUE, Quand ma provision sera

poinsée, je oous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

### FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spécialisés

tant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº) 

#### NÉCROLOGIE (Suite)

qu'il a été frappé lul-même et emporté, malgré les soins dévoués dont il a été entouré par ses amis.

C'était une nature d'une distinction rare, d'une valeur morale des plus élevées, un caractère des plus délicats et des plus sûrs, entraînant la sympathie et l'affection de tous ceux qui l'approchaient.

Esprit d'élite et travailleur extrêmement conscieucieux. il avait été l'élève de Landouzy, de Brissaud, de Gaucher, il avait fait une thèse de grande valeur sur la pathogénie de l'hémoglobinurie paroxystique, et de nombreux mémoires, en particulier sur les réactions sériques dans le traitement de la méningite cérébro-spinale; il laisse inachevées des études importantes sur la tuberculose ganglio-pulmonaire du hile.

La destinée, cruelle aux meilleurs, a brisé ce faisceau de brillantes espérances, au moment où sa pauvre mère attendait la dépêche annoncant son retour, au moment où l'espérais le retrouver comme collaborateur.

En Orient, comme ou France, il avait été entouré de toutes les sympathies ; elles se sont traduites au moment de ses obsèques par la nombreuse assistance qui l'a accompagné, et comme l'écrivait son ami Ch. Foix, il s'en est allé dans le petit cimetière de Zeitenlick sous un soleil de feu ct dans une profusion de fleurs ; il allait recevoir la croix de la Légion d'honneur.

Que ces marques de sympathie, que les nôtres à nous qui lui portions une si profonde affection, aillent trouversa pauvre mère, dans sa douleur inconsolable, fidèle gardienne de la mémoire du fils tant aimé, et l'assurent que nous aussi nous saurons conserver à jamais le souveuir de l'élève et de l'ami disparu, dans l'accomplissement du plus noble des devoirs. H. MÉRY.

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - M. Pierre Lacharme, médecin aide-major au 4149 régiment d'infanterie, décoré de la Croix de guerre (deux citations), âgé de trente ans, a été tué au champ d'honneur, dans son poste de secours. Le D'Maxime Thomas, médecin aide-major, décoré de la Croix de guerre, fils du Dr E. Thomas. - M. Pierre Magnien, sous-aide-major, décoré de la Croix de guerre, tué sur le front de l'Alsne

Nécrologie. - Le Dr Alfred Bessard (de Genève). -Le D' Camille Payre (de Plainpalais-Genève). - M. Joseph Dupuis, médecin auxiliaire au 6º régiment d'infanterie coloniale, décoré de la médaille militaire. - M. le Dr Lallier, médecin à bord des paquebots des Messageries maritimes, décédé à Majunga (Madagascar). - M. le Dr Fernand Bouyer, âgé de quarante et un aus, décédé à Marseille. - M. le Dr Anselme Mounic, médecin à borddu paquebot Natal, des Messageries maritimes, a péri en mer, victime de l'abordage accidentel qui a causé la perte de ce navire. - M. le Dr Antoine Ruffié, de Gémenos (Bouches-du-Rhône), décédé à l'âge de soixante-ciuq ans, M. le Dr Lucien Goy, officier d'Académie, ancien chef interne de la Charité, président de la Confraternité médicale, décédé à Marseille, à l'âge de soixante-dix ans. - M. Maurice Robiu, officier de la Légion d'honneur, fabricant de produits pharmaceutiques : nous exprimons à sa famille notre douloureuse sympathie. --- Mme Ernest Delbet, veuve du député de Seinc-et-Marne, mère de M. le Pr Pierre Delbet à qui nous adressons l'expression de notre douloureuse sympathie. - Mmc Arnoult, bellemère de M. le Dr Bouffe de-Saint Blaise, à qui nous envoyons nos bien sympathiques condoléances. --- Le Dr Alfred Weisgerber (de Paris), décédé à l'âge de 67 ans. - Le Dr Paul Oulmont; médecin de l'hôpital Beaujon, chevalier de la Légion d'honneur.

Mariages. — M. Yves Delagenière, médecin auxiliaire aux armées, fils de M. le Dr Henry Delagenière (du

Mans), officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie de médecinc, et Mue Marcelle Montigny.

Jubilé du Pr Demiéville (de Lausanne). - Une fête a eu lieu à la Policlinique universitaire de Lausanne pour célébrer le 25° anniversaire de professorat du Dr Paul Demiéville.

L'avion sanitaire du Docteur Chassaing. - Nos lecteurs sont au courant des essais de transport des grands blessés par avions spécialement agencés à cet effet, qui ont déjà eu lieu, à Villacoublay, sur l'initiative du. Dr Chassaing, député du Puy-de-Dôme, en présence de M. Justin Godart, sous-secrétaire d'Etat au Service de santé.

Poursuivant ces essais, le Dr Chassaing avait convié, récemment, les membres des commissions de l'armée et de l'hygiène des deux Chambres. Le D' Doizy, président de la Commission de l'hygiène de la Chambre, a fait un voyage de vingt-cinq minutes dans un « avion-ambulance », et cette expérieuce lui a paru coucluante.

Ajoutons que le De Chassaing compte utiliser prochainement son ingénieux avion dans le secteur de l'Aisne,

Faculté de médecine de Paris. - Examens. -Avis aux candidats ajournés. - Épreuves pratiques : Les candidats avant consigné dans les délais indiqués et ajournés à l'épreuve pratique : Du 1er examen, pourront consigner les 13, 14 et 21 mai pour renouveler l'épreuve à partir du 3 juin 1918. Du 3º examen (1º0 partic), pourront consigner les 4 et 5 mars pour renouveler l'épreuve à partir du 18 mars 1918. En cas de nouvel échec, les candidats pourront, une troisième fois, consigner les 7, 8, 14 et 15 mai pour passer à partir du 30 mai 1917. Du 3º examen (2º partie), pourront consigner les 13, 14 et 21 mai pour renouveler l'épreuve à partir du 3 juin 1918.

Épreuves orales: Tout candidat ayant subi sans succès, dans les délais indiqués ci-dessus, une épreuve

(Bi-lodure de Codéine)

8IROP (0,04) PILULES (0,01)

EMPHYSÈME ASTHME 49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# (Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS;

### NOUVELLES (Suite)

orale entrainant un ajournement à une date antérieure au 2 juin pourra consigner les 13, 14 et 21 mai pour reuouveler l'épreuve avant les vacances.

Si le délai d'ajournement expire après le 2 juin et avant e 15 août, le candidat désireux de renouveler l'épreuve ayant les vacances devra solliciter, de M. le doyen, une abréviation du délai d'ajournement,

Les demandes à cet effet (adressées au Doyeu, avant le 5 mai 1918, dernier délait seront examinées par la Commission scolaire, qui statuera sur chaque cas.

Si le délai expire postérieurement au 15 le août, candidat ue pourra consigner de nouveau pour l'examen avant le per octobre suivant.

Clinique médicale de l'Hôte)-Dicu. Professeur GIL-BERT. - L'euseignement clinique du professeur Gilbert a recommencé le lundi s novembre

9 heures : Leçous de sémiologie. Les leçons, quotidiennes, seront réparties sur les huit mois du stage. Y seront méthodiquement passés en revue et étudiés, après des préambules d'anatomie et de physiologie normales, les signes que fournissent à l'état pathologique les divers organes, systèmes et appareils.

Quelques leçons préliminaires seront consacrées à la technique générale de l'examen d'un malade et de la prise d'une observation.

10 heures : Visite des salles, Examen des malades par le chef de service ou par un élève sous sa direction. Lecture et critique des observations

Joudi, 10 h. 45, Consultation : Notions de thérapeutique et d'art de formuler.

Samedi, 10 h. 45 : Leçon à l'amphithéatre Trousseau (à partir du 17 novembre).

Clinique des maladies des enfants (hôpital des Enfants malades). — M. le professeur HUTINEL a commencé son enseignement le lundi 5 novembre à 9 heures du matin. La première leçon aura lieu le samedi 17 novembre à

Lundi, 9 heures : Consultation par M. le Dr Milhit, chef de clinique.

Jeudi et vendredi, 9 h. 30 : Policlinique.

Clinique des maladies du système nerveux (hospice de la Salpêtrière). - M. le professeur Pierre Marie a commencé le lundi 5 novembre une série de lecons cliniques dans lesquelles il traitera l'ensemble des affections du système nerveux. Ces leçons auront lieu en novembre et décembre tous les luudis, mercredis, vendredis, de 13 h. 30 à 15 h. 30, à l'amphithéâtre Charcot. Elle seront suivies d'exercices pratiques de elinique.

Les docteurs français et étrangers sout admis à suivre ces cours. A ceux qui, immatriculés à la Faculté, aurout versé un droit de 50 francs, il pourra être délivré un certificat d'assiduité, si celle-ci a été dûment constatée.

M. le professeur Pierre Marie continuera tous les mardis, à 18 h. 30 son enseignement clinique à la consultation externe.

Cours de pathologie expérimentale et comparée, -

88

# 1913, 'GAND | MED. D'OR - Pr

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout. ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS -- Lo Fl. 3 fr. -- Hi sucre, ni chaux, ni alcoci.

88888

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire-Glycérine-Boldo-Podophyllin **OPOTHÉRAPIES** 

dans tootes les Pharmacies

MÉD. D'OR

GAND

1913

-0-

LITHIASE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEPATIE HEPATISME ARTHRITISME DYSHEPATIQUE DIABÈTE CHOLEMIE FAMILIA SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE COLITE

Prix du FLACON: 6 fr MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET JÉTÉROTOXIQUES

INFECTIONS PALMA INTOXICATIONS et TOXEMIE GRAVIDIQUE

1914 plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de

HÉPATITES et CIRRHOSES \*\*\*\*\* 0 fr. 25 pro die à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidisennement FIÈVRE TYPHOIDE

I Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Cette médication essentiellement elinique, instituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'exerction, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par sureroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une

thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIÉ et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni aleool. Une à quatre euillerées à dessert par jour au début des repas. Enfant : demi-dose. Le traitement, qui combine la sabstance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de

#### PRODUITS DE RÉGIME CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Léaumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES ASTHME . TOUX l'HÉLÉNINE DE EXPERIMENTES DANS LES HOPIT CHAPES 12, RUE DE LISLY

#### NOUVELLES (Suite)

M. le professeur ROGER commencera son cours le jeudi 15 uovembre, à 5 heures de l'après-midi, au petit amphithéâtre de la Faculté et le continuera les sauuedis et jeudis suivants.

Cours de pathologie chirurgicale. — M. le professeur Lasjass a commencé son cours le mardi 6 novembre à 6 heures (petit amphithéâtre) et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants.

Sujet : chirurgic de guerre des membres, de la tête, du con du thorax.

Cours de clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — M. le professeur DE LAPERSONNE a recommencé son cours

de clinique ophtalmologique le lundi 5 novembre. Les leçons cliniques ont lieu le vendredi à 10 heures (amphithéâtre Dupuytrei).

Clinique médicale (hôpítal Beaujou). — M. le professeur Deboye fera ses leçons de clinique médicale tous les matins à 10 heures.

Clinique médicate (hôpital Saiut-Antoine).— M. le professeur Chadpfarko comuneucera son enseignement chinique le lundi 12 novembre. La première leçon aura lieu le 'vendredi 16 novembre à 10 heures et deunie et les leçons suivantes auront lieu les vendredis suivants à la même heure, avec présentation de malades.

Clinique chirurgicale infantile (hôpital des Enfants malades). — M. le professeur Kiranisson commencera son cours le mardi 15 novembre à 10 heures et le continuera les sanuedis et mardis suivants. Jeudi à 10 heures, consultations orthopédiques (conférence clinique et examen des malades).

Clinique thérapeutique (hôpital Beaujon). — M. le professeur Alderd Robin commencera son cours le jeudi 29 novembre à 10 heures et le continuera les jeudis suivants. Objet du cours : le traitement de la tuberculose.

vants. Objet du cours : le traitement de la tuberculose.
Clinique des maladies des voies urbaires. — M. le professeur Legueu a commence ses leçons le vendredi
9 novembre à lo heures et demie et le continue les
vendredis suivants.

Opérations le luudi, le mercredí, le vendredi à 9 heures et demie.

Cours de bactériologie. — M. le D' PRENAND BEZAN-ÇON, chargé du cours de bactériologie, a commencé son cours le mercredi 7 novembre à 17 heures au petit amphithéâtre de la Paculté de médecine et le continue les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure.

Conférences de pathologie interne. — Le Dr RNNÉ LEREBUULLEY, agrégé, commencera ses leçons le lundi 12 novembre (amphithéâtre Vulpian) à 5 heures et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure.

Sujet du cours: Maladies infecticuses aigues, Maladies du rein, Maladie du système nerveux.

Hôpital de la Pitié. — M. le D' WALTHER a commencé le mardi 6 novembre à 10 heures ses leçons de clinique chirurgicale à l'amphithéâtre des cours et les continue tous les unardis à la même heure.

La Sémiologie Cardiaque actuelle

Tuberculose Bronchites Catarrhes Émulsion MARCHAIS

Phospho-Créosotés De 3 à 6 cuil, à café

# VITTEL

GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIQUES

# ALIMENTS DE REGIMES

**BIGNON-PARIANI** 

, rue de l'Arcade, 5 PARIS CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE



Vient de paraître :

HERZEN

GUIDE-FORMULAIRE
THÉRAPEUTIQUE

édition, 1917, 1100 pages, cartonné....... 12

#### VARIÉTÉS

QUELQUES RECETTES DIÉTÉTIQUES

ET THÉRAPEUTIQUES DE L'ÉCOLE DE SALERNE!

#### par le Dr L. PRON (d'Alger).

L'École de Salerne a brillé d'un si vif éclat, alt-commencement du xre siècle, qu'Alphanus II, médecine

évêque, a pu écrire ce vers : Tum medicinali tantum florebat in arte,

et que, plus près de nous, divers auteurs lui ont consacré d'importants travaux, entre autres Haeser, Henschel, de Renzi et Daremberg (1)

A noter d'abord qu'il v avait à Salerne un graud nombre de femmes-médecins, qu'elles y étaient recherchées par les malades et estimées par les maîtres de l'École, La plus illustre semble avoir été Trotula, qualifiée de magister dans le Compendium Salernitanum. Elle ne s'occupait pas seulement des maladies des femmes et des accouchements, comme beaucoup de nos confrères féminins modernes, mais de toutes les branches de la médecine. Elle a écrit des chapitres sur les maladies des yeux et des oreilles, sur le vomissement, sur la pierre, sur les affections des gencives et du tube digestif. Dans son Traité des maladies des femmes, elle conseille les bains de sable de mer, en plein soleil, contre l'obésité, et recomguande de façonner la tête, le nez et les membres du uouvean-né par une sorte de pétrissage.

Bernard le Provincial conseillait uue poudre à base

(1) La Médecine Histoire et Doctrines (1865).

d'euphorbe et d'œufs contre les engelures ; le galbanum contre la suffocation ; la spatule fétide ou la vigne-vierge, maçérée dans du micl, contre les rides ; les excréments

d'alle frits, pour combattre la stérilité : le cœur de truie pour faire oublier les amis morts. De sou temps rertains droguistes et apothicaires se livraient à la frante ; ils falsifiaient la manne avec des résidus de à sucre, le muse avec du sang de bouc, la théridque, en y mettant de la robélie au lieu d'orobe.

Beruard se livrait à ce qu'on pourrait appeler le transfert thérapentique. Pour rendre les prunes laxatives, il suffit, au moment de la sève, en mars, d'introduire, entre le bois et l'écorce du prunier, un vinaigre purgatif on une autre préparation douée de la même vertu. En traitant de la même façon la vigue avec de la scammonée, on obtient des raisins purgatifs.

A l'exemple de son maître Salernus, il recommandait de traiter les malades avec la chair d'animaux nourris de substances médicamentcuses.

- Quand nn médecin voulait se venger d'un malade ingrat, il lui donnait de l'alun au lieu de sel, ce qui avait pour résultat de provoquer une éruption de pustulcs sur tout le corps.

Contre les ardeurs intempestives de l'amour, il suffit que les deux intéressés, qui ne peuvent ou ne doivent satisfaire leur penchant, se lient les mains derrière le dos, et qu'ils boivent, en se penchant sur le vase, de l'eau où l'on a éteint un fer rouge.

Coutre l'excès de maigreur, nourrissez une poule de vieilles grenouilles bien grasses, conpées en morceaux et



# Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDELE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus heroïque pour le brighti-

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedémes et la dyspnée, renforce la systole,

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifest tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

que comme est la digitale p cours du sang. les acides urinaires DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présen nt en boites de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

bouillies avec du froment, puis mangez la poule. Il faut croire que ce moyen était fort efficace, car il est bien recommandé de ne mauger que le membre correspondant à celui qu'on veut engraisser; antrement, tout le corps prendrait des dimensions effrayantes.

Contre l'avortement, rien ne préserve mieux qu'une pierre d'aimant portée au cou on, à défaut, l'os spongieux (?) qui se trouve dans la tête de l'âne.

Une décoction de vers de terre dans l'huile est un médicament souverain contre les douleurs d'oreille. Si l'on veut bien dormir, il n'y a qu'à manger des noix à son

Au point de vue de la diététique, aucun auteur ne dépasse, à cette époque, Musandinus, qui a écrit un traité intitulé: De modo praparandi cibos et potus infirmorum.

Dans les fièvres aiguës, il préconise toutes sortes d'herbes et de légumes préparés selon une certaine méthode, et divers émulsions et loochs, destinés à affiandre et soutenir le malade, sans fatiguer l'estonuc. Si le patient est très faible, il recommande un blancmanger, fait de pain broyé dans du bonillon de pouls. S'il l'est moins, faites bouilli pendant longtemps une poule grasse, pilec chiair et os dans un beau vase (car rien e plaît aux malades comme un beau vase), versez le bouillon sur cette pâte et faites réduire jusqu'à ce que le tout soit pris en gelée homogène ; ensuite, ajoutez un peu de mie de pain broyée.

Si le malade a la diarrhée, faire cuire la poule dans de l'eau de roses, an lieu d'eau simple.

Quand le malade exige du vin et qu'il n'y a pas droit, on mêle un quart de miel blanc à trois quarts d'eau; on y trempe du pain chand: on passe, en pressant, et on obtient ainsi une liqueur qui a le goût du meilleur vin. Cophon le Joune, qui pratiquait au début du XIIe siècle, distinguait la médecine des pauvres de celle des riches. Il purgeaît les nobles avec de la rhubarbe réduite en poudre très fine, et les paysans avec une macération de mirobalanum. On édulcorait les potions avec du sucre ou avec du miel. Chez les pauvres, on mettait sur les fractures de la frente de porc, de monton ou de bœnf, cuite dans du vin ou de l'eau : chez les riches, on se servait de bol d'Arménie et de fariue de fèves et de plaintain broyée avec de l'excellent vinaigre. Pour mûrir les abcès des riches, on prescrivait de l'oignon de lys et de l'axonge. Pour le goitre, Roger recommandait un baume eu frictions aux personnes de sang royal ou élevées en dignité; à celles d'une condition inférieure, il ordonnait le lapatium et l'axouge. Les fistules des riches se guérissaient avec une potion fort compliquée, celles des pauvres avec du suc d'ortie grecoue à boire pendant un an.

I. École de Salerne avait également tout un code de déontologie, renfermant, en outre, des conseils d'ordre pratique pour le médécin sur la façon de se comporter avec le malade et sa famille, la manière de se teuir à table et de demander habliement des houoraires.

Frédéric II donna une vive impulsion aux sciences et aux lettres et entoura de sérieuses garanties les études médicales. Il fallait étudier, pendant trois ans, la philosophie et la littérature avant de se présenter à l'École dê médecine, où les cours devalent durer au moins chaq aux. De plus, le nouveau docteur était astreint à un separation de voier de ses propres alles ; cétait là une mesure excellente, et qu'on devent bleen rétait l'autre mesure excellente, et qu'on devent bleen rétait plus nessure excellente, et qu'on devent bleen rétait plus nessure excellente, et qu'on devent bleen rétait plus nessure sexellente, et qu'on devent bleen rétait plus de la fait de la

# DIGITALINE crist®

Académie de Médecine de Parts
Prix Orfila (6,000 fr.)
Prix Desportes.

eQUITION au millième
QRANULES BLANCS
au 1/4 de milligra
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligra
AMPOULES au 1/6 de milligra
AMPOULES au 1/6 de milligra
AMPOULES au 1/6 de milligra
APPOULES au 1/6 de milligra
APPOULES au 1/6 de milligra
APPOULES au 1/6 de milligra

# NATIVELLE



### VAL-MONT-LA COLLINE MONTREUX-TERRITET

600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman.

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES.

Fraitement diétélique et physiothérapique des maladies de la nurition (arthritisme, goutte, diabete, obésité, aioment, anômie, etc), des difections des organes digestifs (estonnes, intersins, soie); des maladies des reins et des

oment, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomac, intestins, loie); des malades des reins et des trouble o la offeculation.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

HTDRUTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGE, RADIOTHERAPIE



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARD

# FARINES MALTEES JAMMET

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.
CÉRÉALES JÁMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
schure et échantillors sur demande, mº JAMMET, 47, Rug de Miromesnii, PARI

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini. découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES **ENVOI GRATUIT** de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formattens sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

LES PROFESSIONS MÉDICALES 3-3

Qu'un journal médical jusére un article intituté s' Les professions médicales», il y a de quoi surprendre ses lecteurs. Aussi nous nous hâtons de ácchaere que nous se lecteurs de la companie de la companie de la companie de la companie de la République prançaise et par conséquent au Gouvernement Inimine. C'est, en effet, daus le numéro du 28 esptembre meine. C'est, en effet, daus le numéro du 28 esptembre peuvent être accordés des sursis à l'exécution de la loi un oaûnt 1917 (foil Mourier), nos ministres ont découvert qu'en delors des médecins, des dentises, des photosités de la consédicales « véctémaires, il y avant des « professions médicales »

Cette découverte ministérielle ne pouvait passer insperque dans notre corporation. De toutes parts l'aspecture dans notre corporation. De toutes parts l'est protection que l'Association de la Presse médicale et l'Union des Syndicais médicaux accueillirent, et la question fut mise à Fordre du jour de la séance du 4 octobre de ladite Union. A l'unaniuité, et on, peut dire sans discussion, tellement l'accord était parfait, fut accepté le rapport suivaut :

#### Les professions médicales.

- «Le Journal official du 28 septembre dermier a public «uu fableau annece des professions pour lesquelles des sunsis peuvent fetre accordes fors de l'application de la «vation de nature à porter au corps médical le préjudice « vation de nature à porter au corps médical le préjudice » le plus grave, cui l'oré, en débord a lorus, des professions » médicales, et leur donne la consteration officialle. Voici, con effet, e qu'on lit dans l'enumération des professions
- e libérales :
  - « Dentistes,
  - e Pharmaciens,
  - « Professions médicales, « Vétérinaires.
- Quelles peuvent être ces professions dites médicales,
   classées eutre les pharmaciens et les vétérinaires, siuon
   les infirmiers, les ventouseurs, les pédicures, les mani-

- « cures, les bandagistes, les couteliers, les masseurs, les « rebouteurs, et les guérisseurs? qui inondent la presse « de leurs réclames charlatauesques.
- « Classer ces métiers parmi les professions libérales, « c'est le comble de l'invraisemblable. Les auréoler du « titre médical, c'est donuer à l'exercice illégal de la
- s indedecine le plus puissant appui.

  « Aussi l'Association de la Presse médicale et l'Union

  « des Syndicats médicaux out déciéd, tant dans l'intéré

  de la santé publique que dans cebui des practiceus, de

  » protester innaédiatement contre de parelle crematiceus,

  « protester innaédiatement contre de parelle crematiceus,

  » protester innaédiatement contre de parelle crematiceus,

  » parlementaire de vouloir bien rappeler aux rouvoirs

  » publices qu'il n'y a pas des professions médicales, mais

  » une profession médicale, et réclamer qu'ou enlève, dans

  le tableau sus-indique, aux métiers imomés, le masque

  médical, derrière lequic ou les a dissimalés, a

J.e. D'Le Pur, comme secrétaire général intérimaire de l'Union, et nous, comme secrétaire général de l'Association de la Presse médicale, nous avons été délégués pour soutenir la protestation auprès de Groupe médical partementaire. Nous sommes certains du succès de noise mentaire. Nous sommes certains du succès de noise rente rente de l'acceptaire de l'acceptaire de l'acceptaire de médicaire de l'acceptaire du Groupe médicai. — le D'Gilbert Laurent, toujours devoné à nos intérêts professionnels, a pris les devants, la question écrite que voici, d'après le Journal officiel du 10 octobre :

M. Gilbert Laurent, député, demande à M. le ministre de la Guerre pourquoi, dans la liste des professions libérales du Journal officiel du 25 septembre, page 7653, figurent à la rôis les médiceins et les professions medicales, et quelles distinctions le ministre fait entre ces deuxternes as.

On ne saurait mieux poser la question, et uous ne voyons pas comment le ministre de la Guerre sortira de la fâcheuse position dans laquelle M. Le Bureau l'a enlizé. GRANJUX.

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

#### REVUE DES REVUES

Rapport sur 25 cas de tétanos (H.-R. DEAN, The Lancet, 5 mai 1917, nº 4888. Ce même naméro contient six autres mémoires sur le tétanos et son traitement).

Dans The Lancet du 27 janvier 1917 (p. 131 et s.), sir W. Leishman et A.-B. Smallman ont publić l'analyse de 157 cas de tétanos survenus dans les hôpitaux du eorps expéditionnaire anglais en France du 1er juillet au 31 octobre 1916, Sur 111 patients traités complètement ou partiellement par la méthode intrarachidienne, 84 succombérent (76 p. 100), tandis que sur 32 traités complétement ou partiellement par la voie intramusculaire, 19 sculement out succombé (59 p. 100). Une étude de M. Greenwood proteste contre les tendances de cette statistique, et les articles de H.-R. Dean, sir David Bruce, F. Volla, etc., établissent la supériorité manifeste du

traitement par la voie rachidienne dans les eas graves Signification de l'azotémie chez les cardiaques (O. JOSUÉ et MAURICE PARTURIER, Presse médicale. nº 25, 3 mai 1917).

de tétanos.

On pent observer an cours de l'asystolie une azotémie par oligurie, sans atteinte rénale. Après la polyurie libératrice, le taux de l'urée sanguine et de la constante reviennent à la normale. Il convient d'ailleurs de remarquer que l'azotémie par oligurie peut apparaître dans nombre d'états morbides (affections rénales, maladies infecticuses), mais les cardiaques y sont particulièrement prédisposés : que les reins soient normaux ou non, on

obtiendra ehez eeux-ei nne amélioration manifeste par le traitement digitalique énergique et bien conduit.

Cinq cents opérations d'urgence pour plaies de Pabdomen (C. Ferrier Walkers, H. D. Rollinson, A. R. JORDAN et A. G. BANKS, The Lancet, nº 4876, 10 février 1917).

A signaler dans cette importante étude une courbe montrant les relations du pouls et de la mortalité dans les plaies de l'abdomen : quand le nombre des pulsations oscille entre 85 et 110, la mortalité est de 50 p. 100. Andessous de P : 85, le pronostic est très bon : au-dessus de P : 110, le pronostic est très mauvais.

Les formes parpariques de la méningite cérébrospinale (Nécessité de l'emploi de sérums antiméningococciques polyvalents) (A. NETTER, Revue de médecine, nº 3, mars 1916).

La méningite cérébro-spinale peut s'accompagner de déterminations purpuriques. Ces déterminations peuvent précéder la méningite. Elles peuvent exister sans qu'il y ait à aueun moment de méningite. La gravité toute particulière de ees méningites purpuriques implique la nécessité d'un traitement sérique précoce : il importe d'utiliser des sérums polyvalents, s'adressant au plus grand nombre possible de races de méningocoques, « C'est sans doute à l'absence de cette propriété que sout dus les insuccès et le scepticisme de nos confrères anglais qui accusent avec la sérothérapie une mortalité supérieure à 60 p. 100, alors que daus notre pays la mortalité globale est de 24 p. 100, s



### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — M. Jeau Arlot, médecin auxiliaire, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. — Le Dr Paul Danos, ancien médecin de la préfecture de police, médecin-major de 2º classe, médecinchef d'un régiment d'infanterie, décoré de la croix de guerre, tué à Monastir.

Nécrologie. — M. Octave Beanmé, père de M. le docteur Lucien Beanmé. — Le D' Robert D'inichert (de Morat) décédé à l'age de cinquant-deux aus. — Le D' Frédéric, Wullyamoz (de Laussame) décédé à l'age de quarante et un aus. — Le D' J. Peyrot, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, séauteur de la Dordogue. chirurgien honoraire des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, commandeur de la Légoin d'honneur.

Les étudiants mobilisés. — Le ministre de l'Instruction publique a été frappé du grave danger que fait courir au recrutement des carrières libérales l'arrêt des études supérieures pour les étudiants sous les drapeaux.

Par une circulaire qu'il vient d'adresser anx recteurs, il autorisc à prendre des inscriptions dans les facultés et écoles :

1º Les étudiants qui, à la suite de blessures de guerre ou de maladie contractée au front, ont été classés dans le service auxiliaire et maintenus dans cette position à la suite de la contre-visite obligatoire.

2º Les officiers de complément des armées combattantes évacués des armées pour blessure de guerre on maladie contractée au front, et déclarés inantes à faire

campagne.

3º Les médecins auxiliaires sous-aides-majors, aides-

majors, pharmaciens auxiliaires évacués pour blessure de guerre ou maladie contractée au front.

Ces étudiants pourrout se faire inscrire jusqu'an 1° décembre. Lorsque, par suite de lenr résidence ou de leur service, ils seront dans l'impossibilité de suivre les cours, ils pourront demander à prendre des inscriptions cumulatives.

Grâce à cette mesure, ils auront la latitude de reprendre leur travail autant que leur situation actuelle le permet. Elle est justifie par les services exceptionuels qu'ils ont rendus à la patrie. Elle est indépendante des mesures réparatrices qui seront prises à la fin des hostilités et qui auront pour effet d'établir tonte l'égalité possible entre eux et ceux qui ont poursnivi normalement leurs études.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour officier:

Picque (Georges-Henry), médecin-major de 1º0 classe (active) au rég. de tirailleurs marocains.

VIGERIE (Etienne-Marie-Armand), médecin priucipal de 2º classe (active) au service de santé d'une division d'infanterie.

Dor (Marie-Pierre-Victor), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active), commandant le groupe de brancardiers d'une division d'infanterie.

DEUMER (Engène-Sébastien), médecin principal de 2º classe (active), chef du service de santé d'une division d'infanterie.

DUCURTIL (Eugène), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active) à l'état-major d'une division.

# **PILAZYMES**

(aux Sels IODO-LACTO Ferreux et Amers)

# D'IODOMINÉRALINE

# PAUL CARRÉ

Pharmacien de l'Ecole de Paris 1886

- 84. Rue Saint-Louis-en-l'Ile (IV°) -

TONIQUE AMER DES DÉPRIMÉS, DES NEURASTHÉNIQUES — DES CONVALESCENTS DE TOUS LES GENRES, — DES AFFAIBLIS, DES DÉBILITÉS DE TOUTE NATURE

== ANÉMIE -- CHLOROSE =

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DÉPOT TOUTES PHARMACIES

# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFICUE DES AFFECTIONS NERVEUSES Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# 

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

#### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Pentone découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinnisses Métalle-Peptosques de Peptos et de fer et 1881

(Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans

te Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.
Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

#### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme. Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables

DOSE: ADULTES Gouttos..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. - Peut se continuer sans inconvénient plansieurs semaines. -40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

MAZII. (Pierre), médecin aide-major de 1º classe, adjoint au che d'un centre médico-légal; grâce à une indiso-légal; grâce à une inlassable activité et à une grande valeur scientifique, a rendu défà les plus grands services par ses titudes sur les gaz toxiques. D'un ouvage à toute épreuve, n'a jamais hésité, de chaque attaque par les gaz, à se rendre inmédiatement dans le secteur attaqué, sans souci du denger et maler la violence des bombardements, pour recuteillir sur plate les documents indessaires à ses études, et à la recherche des moyens de combattre l'intoxication.

Loix (Louis-Joseph), médecin-major de 2º classe du 128º rég. d'intarterie : toijours sur la brêke, stimulant son hersonnel par son exemple et sa nerveillense tenne au façon remarquable son service d'évacuation, allant himbra devant les lignes allemandes prodefer à la velève des blessés et sawonnt ainsi un grand nombre de précisses existences. Deux Jois cité à l'ordre et chevatier de la Légion d'honneur pour quits de querre

ODOUT. (André), médecin aide-major de 1ºº classe au 120 rég. d'intanterie : médecin de haute valuer professionnelle, d'une bravoure remarquable, d'un dévouement sons bornes. Pendam la période des attaques du 2 au 10 mai, a assuré, sous les bombardements les plus violents, le service médical de première ligue. A été blessé le 8 mai dans l'accourbissement de son devoir. Dés dels dinférieurements.

TCHERPOFF (Alexis), médecin aide-major au 1º rég. russe: le 16 auril, a seivil les vaques d'assaut et, sous le bombardement violent, a dirigé les opérations de recherche, de pausement et d'évacuation des blessle. Est demeuré brois jours dans un village rétemment conquis et violenment bombardé, prodiguant son activité et son dévouement de laçon remarquable. CAMPLAN (Eugène), médecin auxiliaire à l'escadrille N. 65, (arme d'origine: sérvice de sauti): pilote aussi modeste que brave. Médecin auxiliaire dans un corps de troupes, a déjà del boissé deux jois depuis le début de la campagne. Passé sur sa demande dans l'avaiton, fait preuve, depuis son arrivée à l'escadrille, de beaucoupt d'entrain et de mordant. A aballut, le 6 juin, sua voion ensemi,

GARDIES (Auguste), médecin alde-major de 1<sup>re</sup> classes, antôx règ. d'attlietie: admirable de courage et de dévoucment. Le 6 juin 1917, ayant reçu l'ordre d'aller assuere à son tour le service du régiment aux échelons, voyant que les batteries du groupe étaient sommisca à un fir violent d'obus de gros calibre, a insisté pour rester sur la position et s'est exposè sons compter davant les journées des 16 et 17 júin, allant d'une batterie à l'autre sous un Jeu violent et insessant pour donner ses soils suur blessels.

Læ CALL (René-Prançois-Marie-Auguste), médecin auxiliaire au rég. d'infanterie coloniale du Marca médecin auxiliaire, dout le dévoument aux blessés, l'élan et le calme courage sons le feu se sont affirmés en naintse cocasions, dansles journées des 6, 7 et 8 juin 1017, a montré le plus grand esprit de dévoument en parcourant les premières fignes battuse par un feu très violent de grenades et d'artillerie, et no ansaul les blessés sous le feu.

CAMPIAN (Eugène), médeciu auxiliaire, pilote à l'escadrille N. 65: pilote de chasse modeste, brave, adroit et ardent. Arrivé récemment en escadrille, se classe d'emblée parmi les tout meilleurs. Le 17 juin 1917, a abattu son deuxième avion ennemi, tombé en flammes dans les ligues allemandes.

Costel (Albert), médecin aide-major de 1º0 classe au 5º groupe du 87º rég. d'artillerie lourde; mé lecin d'un courage et d'un dévouement admirables. Pendant la nuit

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:
Nearusthénie, Hysté. », Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asime nerveux, Vomissements spasmodiques; Gastragies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

PRODUITS DE RÉGIME

# CH. HEUDEBERT Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES

ASTHMETOUX GRIPPE

(LOBULES of Dide KORAB

A L'HELENINE DE KORAB

EDERMINET DATA L'ESTA DE COMPANA DE PARAS

L'HELENINE DE KORAB CA IMA DE COMPANA

CHIMINE DE KORAB CA IMA DE COMPANA

SERVILLE OS BACILES DE SE LIBERCULOSE

EL PEROPIO DE L'ESTA DE COMPANA DE L'ESTA DE COMPANA DE L'ESTA DE COMPANA DE L'ESTA DE L'ES

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

du 11 au 12 juin 1917 s'est porté seul, sous un violent bombardement, au secours de deux blessés étrangers à son groupe, a été tué en revenant à son poste de secours après les avoir évacués.

PARISSES (Jacques-Jenn-Prançois), utôdeciu aidemajor de 2º classe au 4º haillind ne chasseurs alpius: jeune médecin, exemple vivant d'endurance et d'inergia morale et physique. Est demard douse jours et douse muits dans une tranchée de première lipre, pour y combattre dans une tranchée de première lipre, pour y combattre d'infection, pour les blessés, dire enterre le morts. D'une activité fulassable, est devenu au bataillon un exemple létendaire de sourient kévoises.

DUCIMAM (Pierre-Marie-Victor), médecin, aide-major de 2º classe du 152º rég. d'infanterie: médecin de bataillon d'unt courage et d'un dévouement à toute épreuve, payant toujours de sa personne aux endroits les plus exposés. Au combat du 25 juin 1917, s'est prodiqué sans compter pour assurer personnellement, dis te départ de l'assaut, la relète

des blessés en première ligne. Blessé deux fois an cours de l'action.

PÈCRIATO [Jean-Marie-Louis], médeciu aide-major de 1<sup>∞</sup> classee au 8º groupe du 7º R. A. P.: a donne, le 3 juillet 1915, le plus bel exemple d'abnégation et de dévouement professionnel. Bien que blessé par un éclat d'obus est resté à découert sous un bombardement intense pour donner ses soins à un officier de son groupe qui wantit d'être mortellement blessé à ses côtés. A été chercher lui-même les brancardiers pour porter le blessé au poste de secours. et n'a consenti à se laisser 'euacuer qu'après accomplissement total de son dévoir de médecin.

PRINAT (Gustave), médeciu auxiliaire au 188 rég. d'infantrier à conjours domé l'exemplé ul dewoir et du courage, ramassant lui-même les blessés, malgré les bonbardements les plus violents. Prappé mortellement, le 7 piùri 1917, après une courte-atlaque effectuée par son bataillon, alors qu'il donnait des soius à un blessé sous un violent tir de barrage. Déjà c'ilè à l'ordre de lu brigule et de ta division.

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'or. — M. Isfroir (Charles), chef du service de radiographie, hôpital auxiliaire nº 49, à Paris; I Mes MANOSVILLER, administratire de l'hôpital auxiliaire du Raincy, annexe de l'hôpital du Panthéon; Mas Larryikers, née Dosc, fondatrice-directrice hôpital V, G, 20, à Paris.

Médailles de vérmeil. — M. HAUVUY (Léon-Edouard), médecin-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie; M. PLORRNER (Gabriel-Jean), médecin aidemajor de 2º classe, mission militaire française eu Roumanie; Miª EILFLETER, infirmèire de l'Union des fenumes

de Prance, mission militaire française en Roumanie; Mes DEALOREX, infirmitére principale temporaire des hôpitaix militaires, section russe de l'hôpital Michelet, à Vanves; M. COULLAUD (Louis-Reury), médecin principal de 2º elasse, mission militaire française en Roumanie; Miss Christian Robertscox, infirmitére-major, hôpital complémentaire V. R. fo à Ris-Oraugis; M. Carlos Alvaragz Delt. CAMPO, directeur des services de documentation sicentifique et de radiographie à l'hôpital bénévola nº 15 bis (hôpital espagnol); Miss Lina Davisson, dirmitére. hipital Johnstone-Rackitt. à Ris-Oraugis.

# URASEPTINE ROGIER

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-86

### MALADIES DE LA PEAL

Par F. GAUCHER

Professeur à la Faculté de médreme de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis. 2º édition, 1917, 1 vol. gr. in-8 de 580 pages avec 233 figures (Nouveau Traité de Médecine). Broché. 14 fr.

# MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût — bien toléré

Efficacité remarquable

Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

LABORATOIRES DUHÉRIE, à COURBEVOIE-PARIS



directement

et entièrement

assimilable

REMINÉRALISATION

PHOSPHATES DES CÉRÉALES

Puissants modificateurs du Terrain

# ET SILICE

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE-CACHETS-GRANULE DOSES: Une mesure, un cachet, une cuillère de granule au milieu de chaque repas

ALBERT BUISSON

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL"

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

Académie de Médecine. COMMUNICATIONS Société Médicale des Hôpitaux. (en Mai 1917) Société de Chirurgie.

Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

..... Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

CUVILLIER (Paul-Marie-Anatole), médecin-major de 170 classe (active) à un groupe de brancardiers de corps-WEIS (Georges-Théodore), médecin principal de

2º classe (territorial) à la direction du service de santé d'une armée.

LE MOIGNIC (Eugène-Edmond-Antoine), médecin de 1re classe (réserve) de la marine : auteur d'une méthode nouvelle de vaccinatiou (lipo-vaccins) utilisée dans les

Julia (Edouard), médeciu-major de 2º classe (réserve) à la direction du service de santé d'une armée,

EHRHART (Joseph-Georges), pharmacien-major de Ire classe (active) des troupes colouiales, à la direction du service de santé d'une armée.

Pour chevalier : GENSOLLEN (Marius-Jean-Ețienne), médecin-major de

2º classe (active), médeciu-chef de l'ambulance 3/54. SEBIN (Charles-Paul-Marie-René), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance 13/7.

HENRY (Loïque-Marie-Lucien-Georges), médecin-major de 2º classe (active) au 70º bataillon de chasseurs.

RICAU (Paul), médecin-major de 2º classe (active) au 164° rég. d'infanterie.

GUTH (Paul), médecin-major de 2º classe (active) au 416e rég, d'infanterie.

REMY (Frauçois-Jules-Maric-Mathias), médecin-major de 2º classe (active) au 101º rég. d'infanterie,

MATHIEU (Adolphe-Charles), médecin-major de 2º classe (active) au 11º rég. de cuirassiers à pied. PETIT (Georges-Joseph-Jules-Emile), médecin-major

de 2º classe (active) au 26º rég, de dragons, BOUCLER (Hippolyte-Henri), médecin-major de 2º classe à la direction du service de santé à la D. E. d'un

groupe d'armées. Beau (Maurice-René), médeciu-major de 2º classe

(active) à un groupe de brancardiers d'une D. I. FLOQUET (Emile-César-Edmond), médecin-major de

2º classe (active) au 18º rég, de chasseurs, CENET (Georges-Auguste), médecin-major de 2º classe

(active) à un hôpital d'évacuation. CORDIER (Charles), médecin-major de 2º classe (active)

à une autbulance, colonne mobile.

Simoni (Joseph), médeciu-major de 2º classe (active) à uue ambulance, colonne mobile d'une division coloniale. MULLER (Marie-Raymond), médecin-major de 2º classe (active) à uue ambulance.

MORET (Hippolyte), médeciu-major de 2º classe (territorial) à un hôpital temporaire.

PLANTON (Lucieu-Emmauuel-Marie) , médecin-major de 2º classe (territorial) au 332º rég. d'infanterie.

MORANGE (Jean-Gabriel-Olivier), médecin-major de 2º classe (réserve) à une ambulance.

Dardenne (Jean-Germain), médecin-major de 2º classe territorial) au service de santé d'une place.

### 

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ DE

C'est avec ces granules qu'ent été faites les observations discutées à l'Académie en 1889; elles prouvent que 2 à 4 par jour/donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, GOÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARUS, etc. en faire un usage con

GRANULES 0,0001 DE CATILLON

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les feintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLOI Brix de l'Academie de Mederine pour "Etrophantus et Etrophantine", Medeille d'Er Expos. untv. 1900, 

mpoules at 0,0001

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.

# du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

quide : 1 ou 2 cuillerées à soupe, nfiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à c MODE D'EMPLOI {

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Sanières (Henri-Joseph-Louis), médecin aide-major de 1re classe (territorial) àune ambulance.

CHEMIN (Félix-Emile-Raoul), médecin-major de

2º classe (territorial) à une ambulance.

Cambier (Robert), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile. ANGOT (Edmond-Félix-René), médecin-major de 1re classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance

HURTREI, (Eugène), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

DELANNOISE (Marcel-Louis), médecin-major de 2º classe (territoial) au 40º rég. territorial d'infanterie. ROUTIER (Audré-Jean-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial) au 44º bataillon de chasseurs.

HENRY (Henri-Camille), médecin-major de 17e classe (territorial), médecin-chef d'un H. O. E.

REGNAT (Jacques-Louis-Auguste), médecin aide-major de 1re classe (territorial) à un train sanitaire.

Pierreson (Louis-Henri), médecin aide-major de 1º0 classe (territorial) à un centre médico-légal. Denvs (Paul-Maurice), médecin-major de 2º classe

(territorial) au 47° rég. territorial d'infanterie,

Pellerin (Henri-Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance. Buyck (Ernest-Noël-Dominique), médecin-major de

2º classe (territorial), médecin-chef à un H. O. E. JACOB (Lucien-Pare), médecin-major de 2º classe

(réserve), médecin-chef d'une ambulance

Nourigat (Emile-Etienne), médecin-major 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

Vève (Aristide-Joseph), médecin-major de 2º classe à titre temporaire (territorial) à un H. O. B.

DUSSERRE (André-Alexis-Hippolyte), médecin-major de 2º classe (territorial) à un H. O. E.

PAMBRUN (Jean-Emile-Pernand), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance. Fanton d'Andon (Jean-François-Louis), médecin-

major de 2º classe (territorial) au 2.48º rég. territorial d'infanterie.

Bertrand (Alfred-Léon), médecin aide-major de 1re classe (territorial) au 215° rég, d'artillerie, 3º groupe. EVRAUD (Georges-Marie-Auguste-Amédée), médecinmajor de 2º classe (territorial) à une ambulance.

DALEINE (Ernest-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) au 28° rég. territorial d'infanțerie,

Descazals (Louis-André-Prosper), médeciu aidemajor de 1re classe (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile.

BRUNETIÈRE (Charles-Julien-Marie), médecin-major de rre classe (réserve) à un H. O. E.

Anthony (Félix-Aristide), médecin-major de 1º0 classe (territorial) à un H. O. E.

ROUSSEAU (Frauçois-Nicolas-Georges), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance, ROSENTHAL (Georges-Louis-Fernand), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

### RÉGIMES //FNTAIR

Par le D. Marcel LABBÉ

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hôpitaux.

2º édition, 1918. 1 vol. in-8 de 584 pages avec 41 figures.



Dépôt dans toutes les pharmacles

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. - Ea CONSTIPÉS et des OBÈSES. Eau de régime des
 ES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. D'EXPORTATION, CONSERVATION ASSURÉE Salson thermale de Mai à Octobre,

Indications therefeeting answerie, Trouble diger ravtement the play act annurgy d. DI CeBanneur Is goulter a chacun der I repay Clert un tel de Vanedium hon toxique

luvoi gratust any luckecius

Nobécourt (Pierre-André), médecin-major de reclasse (territorial) au service de santé d'une armée.

DEMAIN (Léon-Paul-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

JACQUET (Hippolyte-Benoit-Georges), médeein-major de 2° classe (territorial) au service de santé d'un corps

de 2º classe (territorial) au service de santé d'un corps d'armée.

Lemerre (André-Alfred), médécin-major de 2º classe territorial) à la direction du service de sauté d'une armée. ROSTAINE (Paul), médecin aide-major de 1º classe (territorial) au G. Q. G.

DELAGE [Jacques-Charles-Franck), médecin-major de 2º classe(territorial) au service de sauté d'un corpad'armée. LE SOURD [Emile-Ernest-François, médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'un hôpital mobile. BAILLY-SALIN (Paul-Louis-Frédéric-Marie), médecinmajor de 2º classe (territorial) au 111º rée, territorial

d'infauterie.

Trapenard (Auguste-Autoine), médeein aide-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve) au 2<sup>e</sup> groupe du 240<sup>e</sup> rég. d'artil-

lerie de eampague. Lenormant (Charles-Jean-Joseph), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), à la direction du service de sauté

d'une armée. VOLLET (Emile-Edouard-Charles), médecin aide-major de 1<sup>™</sup> classe (réserve) au 9<sup>0</sup> groupe du 111° rég. d'artil-

COULOUMME-LABARTHE (Jean-François-Marie-Anatole)

médecin-major de 2º classe (territorial) au 204º rég. d'artillerie de campagne.

Bassager (Henri), médecin-major de  $2^u$  classe (réserve) au  $37^e$  rég. d'infanterie coloniale.

Verstraete (Eugène-Eloi), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital temporaire.

ISAAC (Etienne-Sixte-Henri), médecin aide-major de 2º classe (territorial) au 372º rég. d'infanteric. GUYOT (Léon-Jacques-Marcel), médecin-major de

2º elasse (territorial) à la mission médicale française auprès l'armée greeque.

Bernoud (Ferdinand), médecin-major de 2º classe des troupes eoloniales (active), médecin-chef adjoint à un hôpital temporaire.

hopital temporaire.

Marquis (Eugène-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial) 'à une ambulance chirurgicale.

Fresson (Henri-Théodore), médeein-major de 2º classe (territorial) à un centre hospitalier.

GELIBERT (Armand-Louis-Henri), médecin-major de

2º classe (territorial), à l'aéronautique de l'A. O. UTEZA (Gustave-François-Antoine), médecin aide-

major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à une ambulance coloniale. ISNARD (Eugène-Marius), pharmacien-major de 2º classe (active) au service de santé d'une armée.

Prix Alvarenga de la Société des médecins de Philadelphie. — La Société des médecins de Philadelphie annonce que la prochaine décision pour le prix Alvarenga sera prise le 14 juillet 1918. Ce prix, étant le revenu d'un

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

### Iodéine montagu

(Bi-Iodure de Codéine) &IROP (0.04)

SIROP (0,04) TOUX PILULES (0,01) EMPHYSEME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### **Bromeine** montagu

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.43) PILULES (0.01)

TOUX nerveuses

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### JACQUES CARLES Professeur agrégé à la Faculté de Bordeaux

Médecin aide-maior de 12 classe aux armées

### Les Fièvres Paratyphoïdes

1916, 1 vol. in-16, cartonné................................. 1 fr. 50



TELÉPHONE 114

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique MONCOUR

Majadles du Foie Hypopepsie Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 ejgr. en doses de 12 gr. En sphérulines dosées d 0 ar. 125 En suppositoires

De 4 h 16 sphérulines par jour.

MONCOUR

dosés à 3 gr. De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires

Extenit bénatique

MONCOUR Diabète par hyperhépatie En sphérulines dosées à 20 e/gr. En suppositoires En sphérulines dosés d 1 gr.

De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 & 2 suppositoires Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale.

Extrait entéro-pancréatique Extrait intestinal MONCOUR Affections intestinales

Troubles

dyspeptiques muco-membraneuse En sphérulines rutines dosées à 25 e/gr. De 1 à 4 sphérulines par jour.

De 2 à 6 sphérulines par jour.

MONCOUR

Constipation

Entérite

dosées à 30 cigr.

TÉLEPHONE 114

TUBERCULOSE . LYMPHATISME ANÉMIE . TUBERCULOSE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE el PRATIQUE

ASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS LA TRICALCINE EST VENDUE

PURE TRICALCINE

MÉTHYLARSINÉE : TRICALCINE ADRÉNALINÉE TRICALCINE

TRICALCINE FLUORÉE

CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABÈTE

an du legs du feu associé principal Alvarenga, s'élève à 250 dollars.

Les mémoires présentés pour le concours peuvent porter un t'importe quel sujet de médecine, mais ne doivent pas avoir été publiés; ils doivent être imprimés et s'ils sont éerits en une autre langue que l'auglais, ils doivent étre accompagnés d'une traduetion anglaise et doivent étre reçus par les escrétaire de la Société le 1et mai 1918 au plus tard.

Chaque mémoire doit être envoyé sans signature mais doit être marqué par une devise et accompagné d'une enveloppe cachetée portant à l'extérieur la devise et à l'intérieur le nom et l'adresse de l'auteur.

Le mémoire récompensé reste eu possession de la Société.

Le prix Alvarenga de 1917 a été gagné par le Dt Wilburt C. Davison (Baltimore), pour le mémoire intitulé «De la supériorité des inoculations avec du vaccin mélangé triple (B. typhosus., B. parabyphosus A et B. paratyphosus B) sur les inoculations successives avec le simple vacciu, ainsi qu'il a été montré par des courbes augeturinées sur les hommes et les laibnifées sur les hommes et les lai

Médechis du service auxiliaire. — M. JEAN LOGQUIX, député; a deamadé à M. te ministre de la Guerre, si les docteurs en médecine, médecins auxiliaires du service auxiliaire, faisant fonctiou de médecins traitants dans les hôpitaux complémentaires, touchant la solde d'aidemajor de 2º classe en vertu de l'article 91, sur l'utilisation des resounces du territoire doivent être considérés

comme étant à solde mensuelle ; si on doit leur retenir, par ces temps de vie chère. 15 francs par mois depuis l'établissement de la haute-paye ; si, enfin, ils ont droit aux galons de sous-adde-major.

Réponse. - 1º L'allocation d'une indemnité, payable sur les fonds du service de santé, aux docteurs en médecine, médecins auxiliaires, faisant fonctions de médecins traitants daus les hôpitaux complémentaires, ne modifie eu rien la situation des intéressés qui sont soumis, au point de vue de la solde et des autres allocations auxquelles ils ont droit comme hommes de troupe, à toutes les dispositious réglementaires concernant les militaires de leur grade. En conséquence, ces militaires sont, suivaut les cas, soit à solde journalière, soit à solde mensuelle; s'ils se trouveut dans les eonditions voulues, ils doivent recevoir la haute paye de guerre et constituer leur pécule ; 2º depuis la mise en vigueur de l'instruction du 11 juiu 1917, dont les dispositions out été maintenues par l'article 27 de l'instruction du 15 septembre 1917. les docteurs eu médecine du service militaire peuvent être uommés médecins aide-majors de 2º classe, à titre temporaire, pour la durée de la guerre.

Affectation des officiers du Service de santé appartinant aux classes 1888 et plus anciennes, — Par modification de la circulaire 564 Cl/7 du 30 juillet 1017, les officiers du Service de santé appartenant aux classes 1888 et plus anciennes pourront, le cas échant, étre affectés à leur résidence du temps de paix, même s'ils ont brigué ou excre du mandat positique dans les conditions



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

COLLOBIASES DAUSSEI

# COLLOBIASE D'OR

OR COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

# COLLOBIASE DE SOUFRE

Soufre colloidal dausse Traitement capide du chumatisme

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS Laboratóires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

prévues au dernier paragraphe de la circulaire 290 Ci/7. (Circulaire nº 594 Ci/7 du Service de santé militaire).

Médaille militaire: - Strbangha Kharis, médecin auxiliaire (active) au 30 bataillon du rég, de marche de la légion étrangère : modèle de dévouement et d'abnégation. Ayant le mépris le plus absolu du danger, relève et soigne les blessés sous les feux les plus violents. Très grièvement atteint, pour la deuxième fois, le 17 avrit 1917. Déjà cité à l'ordre.

· DURAND (Paul-Marcel-Aarou), médccin auxiliaire (active) à la 120 compagnie du 164° rég. d'infantcrie : médecin auxiliaire plein d'entrain et d'un dévouement absolu. A été très grièvement blessé le 31 mai 1917 au cours d'un violent bombardement.

Riot (Jacques), médecin auxiliaire (réserve) au 4º bataillon du 338º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire plein de bravoure et de dévouement. A été très grièvement blessé pour la seconde fois, le 20 juin 1917, pendant qu'il prodiguait des soins aux blessés.

BERGEAUD (Guy-Jean-Fernand) médecin auxiliaire (active) au 146° rég. d'infanterie, détaché à un groupe de brancardiers divisionnaire, 37 : attaché depuis le début des obérations au groupe de brancardiers d'une division, a constamment pris une part active au fonctionnement du service d'évacuation des blessés, notamment le 6 juin 1915, sur le plateau de Quennevières, où il s'est trouvé exposé à un feu d'artillerie très violent. Grièvement blessé le 20 septembre 1915 en accomplissant courageusement son devoir professionnel, sous le bombardement ennemi,

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, - M, le professeur GILBERT. Samedi 17 novembre à 10 heures : leçon sur un cas de rétrécissement mitral avec hémiblégie.

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. - Les travaux d'anatomie et de médecine opératoire ont commencé le vendredi 16 novembre sous la direction de M. Pierre Sebileau, directcur, Ccs travaux comprendront : 1º le droit pour les internes et externes des hôpitaux de disséquer gratuitement dans le pavillon ouvert à l'enseignement : 2º lc droit pour lcs mêmes d'assister gratuitement pendant le semestre d'été à un cours de médecine opératoire, qui sera fait par le directeur.

M. le Directeur reçoit le vendredi de 2 à 3 houres, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Hôpital Saint-Antoine. - Ic Dr H. VAQUEZ continuera ses conférences sur les maladies du cœur tous les samedis à 11 heures dans la salle de lecture de son service.

Clinique chirurgicale. - M. lc. professeur HENRY HARTMANN a recommencé son cours à l'Hôtel-Dieu. Le mardi à 10 heures présentation de malades et examen clinique. Le samedi à 10 heures, leçon clinique.

Anatomic pathologique. - M. le professeur MAURICE LETULLE a commencé son cours qui a lieu le mardi à z heure et demie salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

Thérapeutique chirurgicale. - M. le professeur Aug. Broca fait un cours sur le traitement des plaies de guerre à l'arrière les lundis, mercredis, vendredis à 18 heures (Petit amphithéâtre).

La Sémiologie Cardiaque actuelle

Tuberculoses

Émulsion MARCHAIS

l'Epuisement

Contre toutes

les formes

la Faiblesse

Reconstituant général sans contre-indications

hosphate vital

de Jacquemaire

Glycérophosphate à celui de

ECHANTILLONS : Établissements SACOLIMAIRE - Villefranche (Rhône)

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

### VARIÉTÉS

### A PROPOS DE JEAN HAMEAU

Par le Professeur R. BLANCHARD

Ican Hameau, auquel MM. Roshem et Dieudonné

consacraient récemment une intéressante étude, n'est pas comm seulement par son fameux livre sur les Virus (1836), mais encore parce que, le premier, il a reconnu et étudié d'une façon magistrale la pellagre en France

Sur l'initiative des médecins de la Gironde, une souscription publique a été ouverte, en France et à l'étranger, à l'effet de lui élever une statue en bronze, sur la place publique de La Teste de Buch, petite ville proche d'Arcachon où il exercait la médecine. L'inauguration de cette belle œuvre, due au ciseau de Gaston Leroux, a eu lieu le dimanche 27 mai 1900, Le professeur O. Lannelongue, de la Faculté de médecine de Paris, y a pronoucé un discours, à titre de président de l'Association générale des médecins de France. Les Archives de Parasitologie ont donné un compte rendu détaillé de cette cérémonie (1), à laquelle assistaient les Drs Gustave et Audré Hamean, fils et petit-fils du célèbre médecin de la Teste.

Le Dr Gustave Hameau est mort l'anuée suivante (2) ; son fils, le Dr André Hameau, habite Arcachon, où il jouit d'une situation morale et professionnelle vraiment considérable, J'ai le grand plaisir de le connaître. Son cabinet est orné du très beau portrait de Jean Hameau, dont Paris médical a donné une reproduction partielle et dont ou trouvera dans les Archives de Parasitologie (II, p. 317, 1890) une reproduction intégrale, Le Dr A. Hameau, qui n'a pas d'enfants, se propose de

(1) Les fêtes de Jean Hameau, à la Teste (Archives de Parasitologie, 111, p. 333-348, 1900; cf. aussi 11, p. 316-317, 1899). (2) I bidem, IV, p. 636, 1901.

léguer cette très belle peinture soit à la Société de médeciue de Bordeaux, qui a publié les premiers travaux de son illustre grand-père, soit à la Faculté de médecine de la même ville

J'ai vu chez le D<sup>r</sup> A. Hameau divers manuscrits de son





Statue de Jean Hameau

grand-père et notamment un très curieux mémoire de 34 pages, portant la date du 6 janvier 1812. Ce travail inédit est intitulé : Constitution médicale des communes qui bordent le bassin d'Arcachon, A la page 25, commence



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sèr des cures de dechoiration, le rendéte en le diditament de choix des de déchoiration, le rendéte le plus héroique pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque le ca

LITHINÈE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. - Prix 5 fr.

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

PRODUIT FRANÇAIS

### VARIÉTÉS (Suite)

un chapitre intitulé : De la fièvre muqueuse compliquée de Vers lombricaux (adéno-méningée). L'en détache le passage suivant, qui, lui aussi, est prophétique, en quelque manière. On v trouve énoncées d'une façon saisissante les relations de la fièvre muqueuse (ou typhoïde bénigue), avec l'eau des puits, les Ascarides et les fumiers ; on trouve encore formulée d'une facon catégorique l'opinion que la fièvre muqueuse n'est pas contagieuse.

« Cette maladie... n'attaquait que les enfants sevrés jusqu'à l'âge de puberté. C'était une fièvre... continue ; elle était toujours accompagnée de Vers. Plus les sujets étaient jennes, plus elle était dangereuse. Elle a souvent duré plus d'un mois. Elle était épidémique, mais elle n'était point contagieuse... C'est dans Gujan où elle a sévi avec le plus de force : ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a qu'un village nommé Larnade qui en ait été infesté, quoiqu'il soit au centre de la commune.

... Larnade est au centre de Gujan, dans un endroit bas, an milieu des champs... Ce quartier forme une espèce de rue au centre de laquelle est un eliciniu excessivement fangeux, rempli de cloaques où l'eau croupit, et où l'on dépose beaucoup de fumier. Les habitants sont presque tous laboureurs; ils ont pour boissou une eau de manvaise qualité qu'on sort des puits dont la plupart sont à fleur de terre, et dans lesquels l'eau des chemins, des champs et des pares peut souvent s'écouler ; enfin, leurs maisons sont humides et très souvent malpropres. l'eut-on trouver quelque part une réunion de circonstances plus propres à produire la fièvre muquense et les Vers? Non sans doute. Tous les eudroits où j'ai observé cette maladie s'approchent, plus ou moins, de la manière d'être de ce village.

«... De tous les symptômes, les plus graves étaient la diarrhée et les Vers : ils ont toujours existé. Comme illyla souvent des fièvres hunqueuses sans qu'illylait des

Vers, et qu'il v a souvent des Vers sans qu'il survienne de fièvre muqueuse, je ne puis pas raisonnablement leur tout attribuer, mais je puis dire qu'ils formaient une complication bien dangereuse. »

Modeste praticien de campagne, Jean Hameau était vraiment une grande figure médicale : il est digue de la

statue qui va perpétuer sa mémoire.

Parmi toutes les gloires dont elle est comblée, la France a celle d'avoir produit un nombre exceptionnel de médecins illustres. Combien de monuments, disséminés sur tout notre territoire, leur sont consacrés ! Par. la publication du Corpus inscriptionum (1), dont le premier volume est paru, j'ai cherché à sauver d'une destruction plus ou moins prompte, mais certaine, les documents de nature épigraphique ; les effroyables actes de vandalisme, commis par les barbares armées allemandes, prouveut à quel point mon entreprise était nécessaire. I'v ai fait une large part aux médecins français. Le second volume est eu cours d'impression; les premières feuilles en sont consaerées aux fastes de la Médecine militaire française.

En dehors de l'épigraphie médicale, il reste encore en France bien des sources historiques à mettre eu œuvre. Puisque Paris médical s'intéresse si vivement à l'histoire de la Médecinc, ce serait pour lui une tâche patriotique, par exemple, que d'établir le Calendrier médical français, pour la glorification de nos illustres devanciers et aussi pour l'édification des jeunes, auxquels il est utile d'apprendre que uotre eher pays, si gloricux à l'époque actuelle, ne le fut pas moins aux âges autérieurs.

(1) R. Blanchard, Corpus inscriptionum ad medicinam biologiamque spectantium. Paris, Asselin et Houzeau, tome Ier, grand in-80 de 482 pages, 1915.

# DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Paris.

Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCE nu 1/4 do : GRANULES ROSES au 1/10° de mi SPOULES on 1/4 de million. AMPOULES ou 1/10\* de millige

# NATIVELLE

49. Boul. Port-Royal, Paris TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ

En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Ni toxicité générale. Ni texicité rénale.

- 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

### VARIÉTÉS (Suite)

### A PROPOS DU CONGRÈS INTERALLIÉ DE CHIRURGIE

Mousieur.

Scrait-il permis à un modeste chirurgieu de transmettre à ses confrères, par l'intermédiaire de votre estimable journal, quelques réflexions sur la note issue de la conférence chirurgicale interalliée dont nous venons seulement d'avoir communication dans les ambulances du front?

Je dois dire tout d'abord que un première impression, à la lecture de ce petit juneuele, a été excellente. Rinni donnée l'extrême difficulté qu'il y a la résumer les données essartielles de la thérapentique chirurgicale de guerre cu me sorte de catéchisme extrémement courie, il fant recommittre que la communication technique du Sérvice de samié est une unerveille. Simple, chir, précis, ce petit livret de quelques pages, où est condensée la science de son mattres, résume tout e qu'in littéressè les altirurgiens aux armées et contient une mise au point pleine de seus et de prudence des questions les plus délicates.

Après cet hommage mérité, il me semble que je suis autorise à faire quelques petites critiques des plus anodines sur lesquelles j'aimerais à avoir l'opinion de mes confrères.

 İ y a d'abord la question des amputations planes on « en coup de hache » qui m'ennuie nu peu. Evidemment ces deux appellations sont plus élégantes que le vocable « amputatiou en saucisson », mais le procédé reste le même. Or cette opération a été condamnée par une circulaire que i'ai eue entre les mains : et pour ma part e procédé anglais d'amputation à courts lambeaux maintenus eversés nue paraît plus chirurgical, plus satisfaisant sous tous les rapports. J'ai en pendant queique temps un service de gaugrèue gazeuse où naturellemeut es amputations étaient fréqueutes : je n'al jamais fait l'amputation plane, et cepeudant unes résultats ont été relativement (1) très satisfaisants. La différence de durée dans l'exécution de l'opération entre l'amputation plane ou à lambeaux est inappréciable pour oul sait tenir un conteau. La questiou d'économie d'os du moignon, mise en avant par les amateurs de section plane, est très discutable : au total, je crois qu'une amputation correcte est souvent plus économique que deux amputations, l'une plane, l'autre de régularisation. Il ne faut d'ailleurs pas que l'économie dégénère en avarice sordide. J'ai vu dans cet ordre d'idées bien des exagérations regrettables. Au point de vue de la prothèse; dans bien des cas, quelques

(i) Aussi bous notamment que dans un service volsi\(\text{in}\) of Hamputation plane était pratique. C'ai revu depuis quelquesuns de mes amput\(\text{es}\), ils ont pa \(\text{ere}\) appareill\(\text{es}\) sans nonvelle opération. Cerl représente une notable \(\text{conomite}\) de fournées d'hôpital pour l'Elast et une \(\text{conomite}\) de souffrances pour le blesse.

cutimètres de tibia, de fémir ou d'huméras ne font aucme différence. Les chirurgieus orthopédistes appareilleurs devraient, cux aussi, publier un petit entéchisme de leur desiderata. Bref. l'amputation en coup de hace ou en saucisson ne mérite guére, à mon avis, qu'une meution d'exception, et pour beaucoup de chirurgieus elle ne sera jamais de pratique courante, espéronas

A propos de l'anesthésic, je me demande pourquoi le document en question ne dit pas un mot du chlorure d'éthyle comme anesthésique général?

A mon avis, et c'est l'opinion de plusieurs confrères que je connais, le chlorure d'éthyle est précisément l'anesthésique de choix en chirurgie de guerre, parce que c'est celui qui donne le moins de shock. J'ai commencé à l'employer pour de petites opérations (débridements, extractions de projectiles), puis pour les amputations, désarticulations, et j'ai même étendu son emploi aux laparotomies chez les blessés très shockés. Bien administré avec le masque de Camus, le chlorure d'éthyle ne m'a iamais donné d'accidents (pour certainement plus de 2 000 anesthésies). Dans certains cas, la uarcose a été prolougée sans difficulté ni inconvéuients trente, quarante minutes et davantage. Donné à la compresse, commeje l'ai vu faire, le gaspillage du produit est tel que l'anesthésie devient très onéreuse, Avec le masque de Camus qui utilise le principe du « rebreathing ». l'anesthésie peut être prolongée avec des doses minimes.

On nous recommande le protoxyde d'azote. Parfait. Combiné à l'oxygéne, c'est mi excellent auesthésique; je l'ai employé en Angleterre. Mais songe-t-on aux frais qu'occasionnerait la distribution à toutes les équipes chirurgicales des apparels inécessaires? En tous les cas, ces apparells, nous ne les avons pas et je crois même que nous ue sommes pas rès de les obtenir; tandisq ue proque toutes les ambulances possèdent un ou deux masques de Camias pour le chilorure d'éthyle. Alors pourquoi ce silence?

Il y a une question qui me paraît des plus importantes, c'est celle du garrol. La note nous dit que nos confrères anglais n'emploient pas le garrot et fout la forcipressure et la ligature immédiate. Je ne sais pas ce qu'en persent nos médecies astifiaires, missè que e soit aut le champ de batalle ou dans leurs postes de secours, où bien souvent la fant arriver en rampant à quatre 'pattes, où généralement il est impossible de se laver les mains faute d'ean, je ne vois pas très bien ces braves jeunes gens faire la ligature de la tibiale postérieure ou de la fémorale profonde, par éxemple! Dans une salle d'opérations, ce n'est déjà pas toujours aussi fairel qu'on pourrait le croire; de plus, ces opérations, comme toutes les autres, demandent à être conduites avec la blusificiourness aesnis.

Le garrot a été dangereux quand l'évacuation des

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

81ROP (0,04)

SIROP (0,04) TOUX PILULES (0,04) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### **STOMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveus INSOMNIES

FIMPOULES (0.03) SCIATIQUE NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

### Conditions d'Abonnement.

Nous prions nos abonnés de vouloir bien nous adresser le montant de leur réabonnement pour l'année 1918 par un prochain courrier (12 fr. pour la France, 16 fr. pour l'Étranger), car nous avons en ce moment un personnel très réduit, et cela nous simplifierait beaucoup l'établissement des services d'abonnement pour 1918. Nous comptons sur la bonne volonté de tous nos abonnés, Français et Étrangers, pour nous simplifier le travail dans les circonstances que nous traversons.

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) ; 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. — Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

0000

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

# EUPNINE VERNADE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'Intolérance ni d'Accidente d'Iodisme

Ŏ O O

URASEPINE ROGIER

# BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NERVEUX

IODO-BROMO-CHLORURÉ

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IVº).

ALCOHOL TO THE RESERVE OF THE PARTY OF THE P

### PRODUITS ORGANIQUES DE F: VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thys de Corps thyroïde, etc.

de Corps thyroide, etc.

DOSE: Gee diverses empsules s'administrent à la des
de 2 d 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

BLESSÉS

BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

Pipérazine MIDY

l'anti-urique type .

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSOI

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons : Vial., 4, Pince de la Croix-Romme, LYON

RÉGIMES LACTÉS ...

LAIT LINAS NORMAL & VIVANT & ASEPTIQUE des vaches laitiers sélectionnées et alimentées rationnellement du LAGTARIUM LINAS, de VERBAULES des Pour lisseur des Hôpitaux de Paris.

KFFIR I INAS AU LAIT NORMAL # # #

AIT MAIGRE LINAS Préparés au Laboratoire de Galactologie appliquée du Lactarium Notice et échantillons sur demande Téléphone : 749-37

Livraisons et Bureaux à PARIS, 46, Avenue de Ségur



**OPOTHÉRAPIE** 

# XTRAITS TOTAUX ...

VALENTAUXORGANES FRAIS

DESSICCATION RAPIDE VERS DS NI CHALFUR

PILULES

DANS LE VIDE

COMPRIMÉS 2 à 8 par jour

GASTRIQUE, ENTERIQUE, HYPOPHYSAIRF THYROIDIEN

# CALGOL Granule D

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

# RRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - bien toléré Efficacité remarquable

Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm<sup>2</sup> : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas,

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI & Lie

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ

(Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)
Le premier introduit en thérapeutique en 1887.

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., ldentiques aux savons (glycérostéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des glycéro-phosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chaoun des deux principaux renas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de vermeil. — Miss Ellen WATSON, Infirmière, bôpital bénévole n° 4 bis (findation Michelman), à Paris; 1 M™ BRUX, née Sophie Rottops, infirmière, hôpital bénévole n° 4 bis, (fiondation Michelman), à Paris; 1 M™ SATSOUS (Angele), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelman), à Paris; 1 M™ WICKSELL, infirmièremajor de l'U. F. P., hôpital auxiliaire n° 161, à Paris; M. CAILLET (Charles-François-Aimable), médecin aidmajor de 2° classe de réserve au 128° rég d'infirmière à M. FAZILLAU, infirmièr à la 18° région; M™ BIONDEL (Jeame), née Kerteux-Bidos, infirmière principale de Société de secours aux blessés militaires; M™ PUCC (Mariana), en religion sour Elisabeth, supérieure des securs de charité de Bucarest (Saint-Vinnent-de-Paul),

Médailles d'argent, - M. DELRIEU (Jules-Marcelin). médecin-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie; M. VAUDESCAL (Robert-Félix), médecin aide-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie ; M. RAFINESQUE (Félix-Louis-Marcel), médecin aide-major de 1re classe, mission militaire française en Roumanie; Mme REVERCHON (Mathilde), née Pitois, infirmière de la Société de secours aux blessés militaires, mission militaire française en Roumanie; Mme CHARLES MAX, infirmière bénévole, hôpital russe, à Paris ; M. Stermann (Anatole), interne, hôpital russe, à Paris ; A la mémoire de Mme DURAND (Marthe), présidente du comité de l'U. F. F. de Montereau, directrice de l'hôpital auxiliaire nº 110 à Forges; M11e LACROZE (Alice), infirmière de la S. B. M., hôpital temporaire nº 3, à Châlons-sur-Marne ; Miss Helen BAILLIE HAMILTON, infirmière, hôpital du Pavillou-Royal : Miss Edith Booth, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal: Miss Mary Dalrymple, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; Miss Leila Dawnay, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; Miss Annie WISHART, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; M. FERREVROLLES (Paul), médecin aide-major de 170 classe, mission militaire française en Roumanie; M. SIEUR (Pierre-Marie-Marcel), médecin-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie; Mile DELACROIX (Marguerite-Marie-Emilie), infirmière bénévole, hôpital complémentaire nº 9 bis. à Contrexéville; Sœur Joséphine Boter, infirmière, hôpital bénévole nº 15 bis (hôpital espagnol); M. le docteur Amoedo, hôpital bénévole nº 15 bis (hôpital espagnol); Mile Engelsted (Karen-Zimmermann), infirmière, hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise; Mile Sörensen (Marie-Magdeleine), infirmière, hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise : M<sup>He</sup> HANSEN (Nicoline-Anna.) infirmière, hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise : M<sup>110</sup> BURCHARDT (Edvig-Benedicte), infirmière. hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise; Mue Sund-BLAD (Elisabeth-Kerstine) infirmière, hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise; Mile RAMSING (Johanne), infirmière, hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise; Mile Petersen (Jolie-Kerstine-Marie), infirmière, hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise; 'Mue Hau-GAARD (Johane), infirmière, hôpital bénévole nº 8 bis, mission danoise; M. NOEL (André-Marc-Léon-Pélix-Ernest), médecin aide-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie : M. PEVRE (Louis-Tean). médecin aide-major de 2º classe, mission militaire francaise en Roumanie : M. RIPERT (Henri-Auguste-Marie). médecin auxiliaire, mission militaire française en Roumanie; Milo PLOURENS (Renée), infirmière principale de l'Union des femmes de France, mission militaire française en Roumanie; M. DE NABIAS (Simon-Sylvain-Jean), médecin aide-major de 2º classe, mission militaire fran-

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurusthènie, Hysté, le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL — PARIS

Tél. Rog. 41-85



caise en Roumanie : M. DAGNEAUD (Henri-Jean), médecin aide-major de 1º0 classe, mission militaire française en Roumanie; M. DRIOUX (René-Emile), médecin aidemajor de 2º classe de réserve, mission muitaire française en Roumanie; M. JAISSON (Camille), médecin aide-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie; M. LECLERCO (Jules-Pierre), médecin aide-major de re classe, mission militaire française en Roumanie; Mrs Deborah Alix Excel, infirmière, hôpital Johnstone-Rackitt, à Ris-Orangis; M. Frederic BERR, radiographe, hôpital Johnstone-Rackitt, à Ris-Orangis; M. Duoues-NAV (Osman), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 7, à Salonique : M. COMBY (Camille), infirmier volontaire, hôpital temporaire du Grand-Palais, à Paris; Mrs Clare Jackson, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Miss Jessie Miller, infirmière. hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham). à Paris; Miss Margaret SMART, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Miss Ethel WOODWARD, infirmière, hôpital bénévole, 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Miss Hilda HAZELTON, infirmière, hôpital bénévole, 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Miss Eliza Mudte, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Miss Edith REED, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Miss Emily Lowry, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelliam), à Paris; Miss Florence CLAGGETT, infirmière, hôpital bénévole, 4 bis (fondation Michelham), à Paris : Miss Kathleen Bowler, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Miss Barbara; STEPHEN, infirmière, hôpital

bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris : Miss Amy Anderson, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Mue Destresse (Marie-Louise). infirmière surveillante à l'institut prophylactique, à Paris ; Mme la baronne Cottu (Marie-Sophie-Louise-Elise), infirmière, hôpital du Panthéon : Mma Lambert-Wormus (Laure-Louise-Miria), infirmière : A la mémoire de Miss Grace King, infirmière au Bourget: Mile Monfras (Marguerite-Paule-Armande), infirmière-major, hôpital auxiliaire nº 3, à Elbeuf; Mile RENAULT (Georgette-Eugénie), infirmière, œuvre du Secours de guerre, à Paris; Mme Einhorn, directrice de l'hôpital auxiliaire nº 121, à Paris; A la mémoire de MHe Auzolle (Marie), infirmière, hôpital complémentaire nº 68, à Châtel-Guyon ; M<sup>11c</sup> Allavène d'Erlon (Madeleine), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Mme la marquise d'Audiffret-Pasquier (Jeanne), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Mme de Blest-Gana (Blanca), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris : Mile Branky (Elisabeth), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Mme CRÉMIÈRE (Marthe), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham, à Paris) : Mme la comtesse DE PRÉMINVILLE (Madelcine), infirmière. hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Mme la baronne LARDENOIS (Mary-Madeleine), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Mue Neumann (Francine), infirmière, hôpital 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Mme DE LA PERCHE (Marie-Louise), infirmière, hôpital 4 bis (fondation Michelham), à Paris

Librairie J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, 19, rue Hautefeuille, Paris.

BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE (GILBERT et FOURNIER)

# Pathologie Interne

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE et MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

PAR LES DOCTEURS

LŒPER JOSUÉ . Professeur agrég à la Faculté de méde

PAISSEAU Ancien chef de clinique PAILLARD Ancien interne

de Paris. 1914, 1 vol. petit in-8 de 756 p. avec 175 fig. noires et coloriées, Cart.....

MALADIES INFECTIEUSES - INTOXICATIONS MALADIES DU SANG

Ch. DOPTER

RATHERY rofesseur agrégé à la Faculté de méd de Paris. Médecin des hôpitaux.

RIBIERRE Professeur agrége à la Faculté de Paris volume in-8 de 908 pages, avec 92 figures noires et coloriées......

Indispensable à tous ceux aui veulent connaître les idées actuelles sur les MALADIES du SANG

... Indispensable à tous ceux qui veulent connaître

les idées actuelles

sur les MALADIES

DU CŒUR

et des Vaisseaux.

et les Maladies Infectieuses.

- 454 -

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinateon directe et outtèrement stable de l'Iode avec la Peptons

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.

(Communication au XIII\* Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENRES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:
LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS



Principe phospho-organique des Céréales

La Phytine est un produit organique défini, de formule connue (C¹H8P¹O¹8Ca²Mg²), elle est par conséquent de composition invariable et toujours identique à elle-même.

La Phytine est le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés. Elle apporte, de plus, à l'organisme les bases alcalino-terreuses nécessaires à sa minéralisation.

Ogr. 25 à 2 gr. par jour

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE:

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND, 1, Place Morand, à Lyon

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

### Par le

# "STANNOXYL"

\_\_\_\_ (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb
Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

(en Mai 1917) Société Médicale des Hôpitaux. Société de Chirurgie. 4 fr. 50

Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917). 🖟 ००००००००::०००००००

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

blessés se faisait au loin avant toute intervention chirurgicale. Actuellement le blessé doit être vn et opéré très rapidement après sa blessure. Dans ces conditions, le garrot ne présente aucun inconvénient sérieux. Ceneudans, à la suite de critiques d'éminents chirurgiens, le garrot est tombé dans un tel discrédit que beaucoup de jeunes médecins n'osent plus l'employer dans les cas les plus légitimes. Le résultat est que, tous les jours, il v a de braves poilus qui meurent alors qu'on pourrait fort bien les sauver. J'en pourrais citer plus de 50 cas, parmi lesquels le décès est survenu quelquefois avec des lésions vraiment infimes, telles qu'une plaie du poignet on de l'extrémité inférieure de la jambe. La crainte du garrot n'est pas du tout le commencement de la sagesse. L'hémorragie favorise beaucoup plus l'infection et la gangrêne gazeuse que le garrot lui-même. Sans aller jusqu'au point d'en faire un traitement de la gangrène gazeuse, comme l'ont fait certains médecins allemands imbus des idées de Bier, j'affirme que le garrot maintenu jusqu'au \* premier poste chirurgical est le seul moven de sauver un grand nombre de blessés. A mon avis, chaque poste de secours devrait posséder un rouleau de gros tubes de caoutehouc de la grosseur du pouce et quelques solides pinceselamps, et toutes les lésions qui, par leur situation anatomique, peuvent faire redouter une grave hémorragie devraient être garrottées préventivement, même si elles saignent peu ou pas. En effet, nombre d'hémorragies ne se produisent. avec certaines lésions, que dans le transport. Toute tracture compliance du membre inférieur devrait, à mon avis. être envoyée d'urgence au chirurgien avec un garrot

J'ai vu hier encorc une fracture de cuisse qui ne saignait pas du tout au poste de secours, évacuée en auto, arriver à l'ambulance exsangue pour v mourir maleré tous les soins, quelques heures après. Ce sont des cas fréquents. Avec l'opération précoce et rapide qui est actuellement la règle, je erois que nous avons un gros intérêt à réhabiliter le garrot. Il est bon d'ajouter que, pour qu'il soit efficace sans être brutal, il faut que les postes de secours soient munis d'un matériel approprié: gros tube de caoutchouc, clamps pour le fixer. Les cordelettes, eravates fixées avec des morceaux de bois on des fourreaux de bajonnettes par-dessus les vêtements constituent des garrots inefficaces ou dangereux. Ces fâcheuses improvisations ne devraient plus avoir le droit de se montrer après trois aus de guerre; - il est vrai qu'elles sout recommandées dans les manuels techniques d'infirmiers et de braucardiers !

Après ces quelques critiques faites sans aucune acrimonic, constatons que le Service de santé a réalisé ces derniers temps de très sérieux progrès. Il y a bien encorde-ci de-là quelques anomalies dans la répartition du personnel et l'utilisation des compétences, il y a bien encoré de regrettables lenteurs dans la fourniture du matériel indispensable, il y a sussi une unavvaise volonté mulifeste à permettre aux éthrurgiens de s'instruire en visitant les centres dotés d'une organisation modèle, mais il ne fant désempérer de rien : si la guerre dure encore tant soft peu, ce qui est bien possible, tous les espoirs de procrès nous sout nermis!

Veuillez agréer, Monsieur, mes civilités empressées.

Dr C. Bernard.



### GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE

PHOSPHATEE DE CATILLO gr. 20 par cuill, crécacte purifiée par procédé ap

Miche en Gaïacol Agentd'épàrgne, antiseptique, minéralisateur Succédané de l'Hulle de Morue, bien toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs,

# Maladies des Méninges

Par HUTINEL, KLIPPEL, H. CLAUDE, ROGER-VOISIN, LÉVY-VALENSI
1912. 1 vol. gr. in-8 de 382 pages avec 40 figures. Broché 8 fr. Gartonné. 9 fr. 5
(Mouneau Traité de Médachine et Théraneutique)



### MÉDECINE PRATIQUE

### LES JODURES

CHEZ LES SCLÉREUX HYPERTENDUS

On a coutume de considérer l'hypertension artérielle comme toujours concomitante à l'artérioselérose (et inversement), et de considérer le syndrome comme indiquant formellement les iodures. Conception non toujours juste, l'artérioselérose n'étant pas fatalement la cause de l'hypertension, et' les artérioseléreux n'étant pas toujours justiciables des jodures. Huchard les considérait comme utiles vers la fiu de la première phase de la selérose vasculaire et au cours de la seconde, mais conseillait l'abstention aux stades plus avancés. Il convient done d'être prudent dans l'administration des iodiques aux sclérenx, et plutôt que de leur preserire l'iodure de potassium, médicament qui provoque fréquemment chez eux des réactions trop vives, des variations de la tension trop brutales, susceptibles de favoriser leurs tendances hémorragiques, ou aura recours aux dérivés gras iodés des acides gras, comme la lipoiodine (éther éthyldiiodobrassidique). La lipoiodine, chez ces malades, agit plus lentement, mais aussi plus sûrement, elle diminne la viscosité du sang, abaisse la pression et facilite le travail du cœur, sans provoquer ces fâcheux phénomènes d'intolérance du côté de l'estourac, des muqueuses ou de la peau, que l'on a englobés sous le terme générique d'iodistue, et que déterminent si fréquemment les iodures alcalins,

Voici, par exemple, entre beaucoup d'autres, un malade fort intolérant aux iodures, qui retira le plus graud bénéfice de la lipoiodine à la dose de ort,60 par jour :

A. T..., cinquante-six ans. Dyspuée d'effort, vertiges, temporales flexueuses, Tension au Potain 19, Un peu d'albumine dans les urines : ogr.25. A l'auscultation, pas de soufile, mais second bruit fortement claqué avec propagation le long de la clavicule ; eependant pouls synergiques et bien égaux faisant éliminer l'idée d'un anévrysme. Lipoiodine ozz,60 par jour, à prendre aux repas.

Au bout de deux mois : tension tombée à 16, plus d'albumine dans les úrines, crosse amélioration du côté du cœur. La dyspuće et les vertiges out disparu, Artères plus souples, mais encore sinueuses. Médicament toniours bien toléré, ni acné, ni coryza iodique, ni troubles digestifs,

Sans nourrir l'espoir d'obtenir chez de tels malades une guérison complète, il est permis-cepeudant d'escompter, comme nons venons de le voir, une amélioration radicale du système artériel et une disparition presque totale des troubles fonctionnels par l'usage régulier de la lipoiodine continuée pendant cinquante ou soixante jours.

La lipoiodine est fabriquée par les laboratoires Ciba, 1, place Morand, à Lyon, qui eu tienneut gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical,



### IOSOR BOL (Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction .. le 13/11 1017.

Monsieur SANTONI.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi rée. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'eu ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri el l'autre est en bonue voie de guérisou.

Veuillèz agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé : Dr F., Médecin-chef de service.

. . . . . . . . le 20/11 1017.

Pal très bieu reçu les échautillous d'IOSORBOL F. L. que vous avez cu l'amabilité de m'envoyer et je vous en remercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Monsieur SANTONI.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Sigué : Dt C., Médecin-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P.....

..... d'Artillerie ..... Bat. S. P. . . . . , le 23 mars 1917.

Mousieur SANTONI. J'ai bien reçu voire colis arrivé en bon étai; et j'ai déjà emplogé voire produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-souffiet est très INGENIEUSE et très PHATIQUE. Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'aufre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI – MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000

Section des Produits spécialisés résentant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe) 

### NOUVELLES

Nécrologie. — J. L. D' Brugeille, médecim aide-major, décédie des auties de ses blessense, décoré de la roix de guerre, chevalier de la Légion d'honneur, externe des hôpitaux de Bordeaux. — Le D' Faul Chevullier d'âgue des sionaite et ouze aus, som fils, étudiant en médecine, est actuellement médecin auxiliaire à Tarmée d'Orient. — Le D' Lespinases, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe. — Le D' Georges Boussan. — M<sup>ess</sup> Louis Dautel, femme du D' Louis Dautel, médecine de l'hôpital Notre-Dame-de-Bon Secours, — Le D' Ernest Lamouroux, médecin aidemaior de 1<sup>re</sup> classe.

Mariages. — M. le Dr Robert Wulliam, médecin-major, médecin-chef du G. B. D. 71, décoré de la croix de guerre, et Mus Marthe Dorget.

Faculté de médecine de Paris. — M. le Dr Dervieux est nommé, par arrêté du 9 octobre, chef des travaux de médecine légale.

Légion d'honneur. — Sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur:

VAUPEN (Marie-Alexis), professeur de clinique climurgicaca à la faculté de médecine de Nancy: tilres exceptionnés. Chirurgien de la plus haute voleur, Assure depais la mobilisation le service chirurgical de trois granda hôpitaus, sons souci de surmenage et au risque de comprometre gravement as sautil. Toujours prit à répondre au premiereire appel pendant les bombardements de four et de util, arrands, appel pendant les bombardements de four et de util, arrands, vices et a sauvé de nombreuses existences che les blessés vices et a sauvé de nombreuses existences che les blessés

HAUSHAITER (Paul), professeur à la Paculté de médicine de Nancy: titres exceptionnels, Depais la mobilisation est chargé du service des contagieux de l'armée dans un hópital de six cents list. Assure en même temps le service médical des officiers molades traits à l'Abpital civil. A verupli en outre les Jonchons de médicai tratuna et à Habpital ouxidiare nº 3, A fait preuve dans cess différents emphois d'une activité inlessable, du dévoument le plus absolu. A rendu tes plus précieux services grâce à sa haute valeur propossionnelle.

Mie de Baye (Volande), surintendante d'un groupe d'ambulances d'armée: titres exceptionnels. Donne, depuis le début de la guerre, le plus bel exemple de dévoument envers les blessés, recherche les postes les plus périlleux et y a fait pressee d'une bravoure et d'une énergie admirables. Grèvement blessée à la tête, le 18 août 1917, alors qu'elle s'employait activement à mettre ses infirmières à l'abri pendant le bombardement de sa formation par l'artillerie enuemie.

M®® DE L'EDINOIS (Jeanne-Madeleine), infirmière à l'Hôpital 12 de Vadelaincourt: itires exceptionness. Pucc viu un remarquable courage et le plus grand calme, a aidé un un remarquable courage et le plus grand calme, a aidé un bombardement et l'incendie de l'hôpital, le 20 août 1917. Se présence et son attitude au millimé au fauger ou têté, pour roprésence et son attitude au millimé au fauger ou têté, pour tout le personnel, un bel exemple de courage et de susquireid. S'est de nouveau signalée pendant le bombardement du 4 septembre, au cours duquet elle a été très gribvement blessée.

Sont inscrits au tableau spécial pour officier :

Picor (Alphonse-Amédée), pharmacien-major de 2º classe (territorial) à un liôpital d'évacuation.

FOURNIER (Joseph-Louis-Marie), médecin-major de 2º classe (active) au 6º rég. d'infanterie coloniale.

Valleant (Albert-Léon-Germain), médecin-major de 2º classe (active) au 2º bataillon du 22º rég. d'infanterie coloniale.

Peyre (Raymond), médecin-major de 2º elasse (active) à une ambulance alpine.

ANDALIAS (René-Victor-Henri), médecin-major de 2º classe (active) au 200º rég. d'hintureir : depuis le début de la campagne, a pait preuse d'un courage et d'un dévouvement qui ne se sont jamais démentis, Quatre fois blessé, a loujours réptud de se latisser évacuer, faisant l'udmivation de lous par son allant et son expirit de sanctifice. Lors ration de lous per son allant et son expirit de sanctifice. Lors de l'ettaque du 20 mars 1916, a continué à voigner les blessés sous le plus violent bombardement, domant à son personnel le meilleur exemple de calme et de mépris de la most. Une citation (Croix de guerre).

PISTITUR (Louis-Aimé-Marie-Statile), médecin-major de 2º classa (active) à l'ambulance 3/50: médecin rès distinglés, joignant à des comasisances techniques étendues les plus belles qualités militaires. Comme chef du service de santé régimentaire jusqu'en juillet 1917, a l'argement payé de sa presonne en toutes circonstances, n'héstiant jumais à accompagner ses brancardiers sur lu lique de feu au moment des attaques, se prodiguant auprès des blessés ance la plus



# 1913. GAND 1 MÉD. D'OR — Produit exch fraugais — DIPLOME D'HONNEUR : LYON (914) NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaus des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuxes
xvàxx gout âch. repas.—6. Rue ABEL, PARIS — Le Fl. 3 (r. — M. vove, al chavr, ni alcool.



### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers

en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

fr., 2 fr. et 3 fr.

### LES ESCALDES STATION CLIMATIQUE HIVERNALE DES PYRÉNÉES

1 400 mètres au dessus de la spiendide vallée de la Cerdagne 120 chambres exclusivement réservées aux malades apyrétiques UN MÉDECIN RÉSIDENT

S'adresser au Docteur HERVÉ, Directeur du Sanatorium des Pins LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher)

### RECOUVREMENTS PARIS

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

complète abnégation et les réconfortant par sa crûne attitude. A la tête d'une ambulance, montre un dévouement absolu et la plus intelligente initiative. Une blessure, Quatre cita-

tions (Croix de guerre). LAVELLE (Numa), médecin aide-major de 1re classe

(territorial) au 67º bataillon de tirailleurs sénégalais : excellent médecin, d'une haute valeur morale, d'un courage éprouvé, d'un dévouement absolu. S'est signalé par sa brillante conduite au cours des nombreux combats auxquels il a participé. Au cours de la bataille de l'Aisne, ayant installé son poste de secours à proximité des lienes ennemies, s'est prodigué auprès des blessés sous le plus violent bombardement avec un complet mépris de la mort. Trois blessures Trois citations (Croix de guerre).

Peyron (Raymond-Bertrand-Simon), médecin aidemajor de 1º0 classe (réserve) au service de santé d'une mission: excellent médecin, ayant rendu les meilleurs services dans les divers postes qu'il a occupés depuis le début de la campagne, N'a pas hésité à sacrifier sa vie pour se rendre compte de l'effet d'un nouveau gaz employé par les Allemands et a été très gravement brûlé au cours de l'expérience (Croix de guerre).

Norton (Georges-Paul), médeein aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 21º rég, d'artillerie, section de munitions : médecin d'une bravoure et d'un dévouement absolus. Depuis le début de la campagne, a donné un admirable exemple de devoir et d'esprit de sacrifice, ne ménageant ni son temps ni sa peine, pansant les blessés en toute première ligne sous les plus violents bombardements. Six citations (Croix de guerre).

LAMY (Pierre-Auguste), médecin aide-major de 1re classe (réserve) à l'armée d'Orient : médecin du plus erànd mérite, n'a cessé de donner en toutes circonstances les preuves de ses qualités professionnelles et militaires, tant comme médecin de bataillon que comme médecin traitant d'un hôpital de contagieux. Deux citations (A déjà reçu la Croix de euerre).

Bonnel (Jean-Baptiste-Fernand), médecin-major de 2º classe, en mission à l'armée d'Orient.

Blessés ou malades ayant besoin du renouvellement de leurs apparells de prothèse dentaire. - Les appareils masticatoires délivrés aux militaires de toutes catégories pour pallier à des troubles digestifs ou pour leur permettre d'être utilisés dans le service armé ou dans le service auxiliaire, leur seront délivrés seulement pendant le temps passé sous les drapeaux.

Au contraire, les blessés atteints de lésions du maxillaire ou dentaires relevant de traumatismes de guerre, doivent être considérés comme des mutilés de guerre et bénéficient par conséquent de toutes les dispositions contenues dans la circulaire nº 560 Ci/7 du 25 juillet 1917. C'est dire que ces mutilés auront droit au reuouvellement de leurs appareils leur vie durant.

En conséquence, cette dernière catégorie de blessés devra être munic d'un livret d'appareillage, du modèle déjà établi pour les autres catégories de mutilés. (Circulaire nº 600 Ci/7 du Service de sauté militaire).

La crise du livre en Allemagne. - En Allemagne, liton dans le Mercure de France, où la crise du papier sévit comme chez nous (nu pen moins cependant), l'Etat est venu, de façon très pratique et peu coûteuse pour lui, au secours des éditeurs; ceux-ci, pour ne pasaugmenter leur prix de vente, - ni la propagande germanique hors de l'Empire. -- ont obtenu tout simplement la franchise postale pour leurs publications.

An lien du papillon annoncant dans chaque volume que les éditeurs out, comme chez nous, majoré temporairement leur prix, la célèbre Bibliothek-Reclam a collé dans tontes ses brochures un Zettel ainsi rédigé

« L'Universal Bibliothek bénéficie de la franchise postale pour l'exportation dans les pays neutres et alliés, ainsi que dans les gouvernements généraux de Varsovie et de Bruxelles et dans la zone orientale des armées.»

Médallle militaire. -- PUMEY (Marcel-Charles-Lonis), pharmacien (active) auxiliaire à la 14° section d'infirmiers militaires à un groupe de brancardiers divisionnaires : pharmacien auxiliaire d'un dévouement au-dessus de tout éloge et d'une réelle branoure. Le 13 septembre 1916,

### **OPOTHÉRAPIES** HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire-Glycérine-Boldo-Podophyllin

- LITHIASE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME ARTHRITISME DIABÈTE TE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE

SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE MUCOMEMBRANEUSE COLITE CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE

MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÉMIE GRAVIDIQUE

TYPHOIDE Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE.

Prix du FLACON : 6 fr ans toutes les Pharmacies

MÉD. D'OR

1913 PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier, seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholagognes, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues

de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en queique sorte pécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légérement amère mais sans

arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. Enfant : demi-dosc. Le traitement, qui combine la substance de plusicors spécialités excellentes, constitue une dépense de HEPATITES et CIRRHOSES ++++++ 0 fr. 25 pro die à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement

ANNONAY (Ardèche)

PRODUITS DE RÉGIME

### HEUDEBERT Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



Dópôt dans toutes les pharmacies

a été grièvement blessé en se portant à découvert sous un

violent bombardement pour relever les blessés, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le professeur GILBERT, samedi 24 novembre à 10 heures 3/4 : leçon sur

un cas de rétrécissement mitral avec hémiplégie. Maladies cutanées et syphilitiques. - M. le professeur Gaucher a commencé ce cours à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre des cliniques, et le continue

tous les dimanches à 10 heures du matin. Le cours réglementaire pour les élèves stagiaires aura

lieu dans le semestre d'été (mars, avril, mai, juin), les vendredis à 13 heures et dimanches à 10 heures. Anatomie. - M. le professeur A. Nicolas a commencé

le cours d'anatomie (petit amphithéâtre), et le continue les samedis, mardis et jendis à 16 heures

Objet du cours : Splanehnologie.

M. le professeur Brachet, de l'Université de Bruxelles. commencera le cours d'anatomie le samedi 1er décembre 1917, à 16 heures (amphithéâtre de physique), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Anatomie descriptive de la tête, du . cou et des membres.

Clinique médical de l'hôpital Cochin. - M. le professeur Fernand Widai, commencera ses leçons à l'Amphithéâtre de la Clinique médicale, à mie date qui sera ultérieurement indiquée.

Chaque matin, à 10 h. 1/2, leçon clinique au lit du malade par le professeur.

Chaque matin, à o henres euseignement séméiologique et application des techniques de laboratoire et de radiologie. Hygiène. - M. le professeur Chantemesse a commencé e Cours d'Hygiène le jeudi 15 novembre 1917, à 2 heures

(laboratoire d'Hygiène), et le continue les samedis et jeudis suivants, à la même heure. Objet du Cours : Prophylaxie des maladies contagicuses.

Hygiène urbaine, Eaux potables et leur épuration; Eaux résiduaires et leur épuration. Les travaux pratiques d'hygiène ont lieu tous les

mardis, de 1 h. 1/2 à 3 heures.

Histologie. - M. PETTIT dirige, à la Faculté des Sciences, un enseignement pratique d'Histologie les mardis à 8 h. 1/2 et les samedis à 13 h. 1/2.

Pathologie interne. - M. THIROLOIX, agrégé, chargé du Cours, a commencé le Cours de Pathologie interne, le mardi 20 novembre 1917, à 16 heures (Amphithéûtre Vulpian), et le continue les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Objet du Cours : Affections des voies respiratoires, du foie et du péritoine

Physiologie. - M. J.-P. Langlois, agrégé, chargé du Cours, a commencé le Cours de Physiologie aux étudiants de 170 année d'études, le lundi 5 novembre et le continue les lundis, mercredis et vendredis, à 17 henres (Amphithéâtre des travaux pratiques de physiologie).

Histologie. - M. A. Branca, agrégé, a commencé ses Conférences le jeudi 8 novembre 1917, à 5 heures (Amphithéâtre Vulpian), et les continue les samedis et jeudis suivants, à la même heure. Sujet des Conférences : La cellule. Les tissus. Le sys-

tème nerveux central et les organes seusoriels

Cliulque d'accouchements et de gynécologie (clinique Tarnier, 89, rue d'Assas). --- M. le professeur Paul Bar, assisté de MM. Brindeau et Lequeux, agrégés, a repris le cours de clinique d'accouchements (clinique Tarnier, ruc d'Assas), et le continue tous les lundis, mardis, mercredis et samedis à 13 heures et demie.

Pathologic et thérapeutique générales. - M. le professeur ACHARD a commencé le cours de pathologie et thérapeutique générales (petit amphithéâtre), et le contimue les mereredis, vendredis et lundis à 16 heures.

Objet du cours: Notions élémentaires de médecine. .Comment on devient malade. Comment se manifestent les maladies. Comment les reconnaître et les combattre,

Pharmacologie et matière médicale. -- M. le professeur POUCHET a commencé le cours de pharmacologie et matière médicale (amphithéâtre Vulpian), et le continue les mercredis, vendredis et lundis à 16 heures.

Ce cours sera achevé, pendant le second semestre, par M. TIFFENEAU, agrégé.

o. Josué La Sémiologie Cardiaque actuelle 1914, 1 volume in 16 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr

MALADIES DE LA PEAU

Par E. GAUCHER Professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Saist-Louis 2º édition, 1917, 1 vol. gr. in-8 de 580 pages avec 253 figures (Nouveau Traité de Médecine). Brochè..... Cartonné.....

La Blennorragie, maladie sociale, par le 1º G. Colin. 4907 vol. in-18 de 268 pages.....

Catarrhes

Par le Dr F. BALZER

nie de médecine, médecin de l'hôpital Saint-Lonis 8º tirage, 1916, 1 vol. gr. in 8 de 342 pages, avec 20 figures (Nouveau de Médevine). Gartonné ..... 9 fr.

Traité de la Syphilis, par les Des II. HALLOPEAU et Ch. Fouquer. 1911, 1 volume gr. in-8 de 436 pages, ...... 12 fr.

- GRAVELLE -- DIABÈTE des ARTHRITIQUES Régime des

- CONGESTION DU FOIE

### VARIÉTÉS

### SUR LA PESTE DU SÉNÉGAL (1914)

### le Dr Paul ROUSSEAU,

Chargé de mission en Afrique Occidentale française.

Sur la route de retour d'une mission en proprie par la maission en proprie par la maission en proprie grant de la confiderative et de confiderativ N'Diourbel, quand la peste y éclata, le 16 mai 1914. Je pris immédiatement toutes mesures requises, dont la rigoureuse application me permit d'étouffer rapidement l'épidémie commençante, qui était terminée le 30 mai, soit quatorze jours après son éclosion.

Les 6 observations qu'on va lire, inédites et bersonnelles, donneront une notion exacte de ce que furent ces formes pesteuses pulmonaires et septicémiques à évolution rapide.

OBSERVATION I. - Massata N'Diaye, trente-sept ans. Arrivé à N'Diourbel, dit-il, neuf jours après avoir quitté Dakar, où il n'aurait fréquenté ni le quartier contaminé, ni des gens malades ou décédés (renseignements que je sus faux, ultérieurement), Parti de Dakar, il avait gagné, par pirogue, Rufisque, et était arrivé à N'Diourbel, en réalité le quatrième jour. Il prétend avoir pris froid dans le train

Premier jour. - Facies normal. Langue saburrale recouverte d'un enduit médian blanc sale, respectant les bords qui sont humides, normaux, non rôtis. T. 390.5 : P. 140. Pas d'abattement, Congestion de la base droite (râles erépitants, en « gerbes d'étincelles », et aussi râles sous-crépitants disséminés dans cette région.

Deuxième jour. - Mêmes état général, température et pouls. Râles sous-crépitants disséminés dans l'étenduc des deux poumons, en arrière.



Un groupe de suspects, isolés et pourvus de voilettes de gaze iodoformée (fig. 1).

de dyspnée et avec point de côté à droite sur la ligne axillaire et vers son milien

Il a toute sa connaissance, puis une hallucination. Il dit voir, près de lui, ses deux amis qu'il visita à Dakar, et décédés ; il dit à son entourage qu'il ne peut pas ne pas

Mort, il a un peu d'écume aux lèvres. Pas de bubons sur le corps.



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dronisie. PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des curres de déchloruration, le reméde le plus héroique pour le brighit que comma est la digitale pour le le réghit le cardiaçue la dyspuée, ren-force la systole, régularise le addisse urique, solubilise cardiaçue l'acces de la digitale pour le réghit le cardiaque d'acces de la digitale pour le cardiaque l'acces de la digitale pour le card

LITHINÉE

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se pri ent en boîtes de 24. - Priz 5 fr

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

### VARIÉTÉS (Suite)

Ons. II. — Femme Fatou Thiam, quarante ans. Femme de l'entourage du premier décédé. Nous sommes au sizième jour après ce décès. Cette femme s'éveille à minuit, prise de malaises. Elle vomit un peu de bile. Elle se plaint de point de côté. Pas de dyspnie. Pas de fièvre. Elle se rendort et meurt en dormant.

Evolution de la maladie en cinq heures.

Ces renseignements me sont donnés par l'entourage, Je n'avais pas été appelé. Sur le cadavre, pas d'écume aux lèvres, pas de bubons.



Le Dr Paul Rousseau auscultant une pesteuse (fig. 2).

OBS. III. — Femme Patou Diop, vingt-six ans, épouse du premier décédé. Cette femme est éveillée brusquement par le bruit que fait l'entourage qui s'occupe de la malade précédente. Frayeur. Tremblements. Elle claque des dents. Vomissements. (On "appelle à 7 heures.) Vomissements, Laugue saburrale, Toux, Crachats hémoptofques mais aqueux: non spumeux ou épais, Dyspnée intense, Double point de côté, Facies angoissé, plombé, péritonéal, T. 39%; P. 120 fillforme, Râtes disséminés, généralisés, sous-crépitants, maximum en ayaut.

Meurt brusquement, calme, en pleine connaissance.

Evolution en quatre heures.

Tous symptômes graves d'emblée.



La même, qui s'est affaissée. Le pouls file... (fig. 3).

Obs. IV. — Femme Awa Thiam, vingt-neuf ans, domestique. Prise de malaises en même temps que la précédente. Nausées. Coliques. Diarrhée prôuse (12 à 15 selles). Tremblements. Elle claque des dents. (On m'appelle à 7 heures.) Pacies hébété. Asthénie. Langue saburrale. T. 389; 2; P. 120. Quelques râles en avant, aux

# DIGITALINE crist.

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION ou millième
GRANULES BLANCS
ou 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
ou 1/10\* de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
AMPOULES au 1/40\* de milligr
A9, Boul, Port-Royal, Parls

# NATIVELLE



PUISSANT RÉGENÉRATEUR ORGANIQUE NEURASTRÉNIE — CHLORO-ANÉMIE — CACHEXLES, etc. A. COGRET & C'', 43, Rue de Saintonge, PARIS



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES EMFANTS
FARINES MALTEES JAMMET

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS 8888888888888888888888888888

Alcalin-Type, spécialement adapté THÉRAPEUTIQUE

# SEL DE

GRANULÉ FRIABLE ansement calmant

Muqueuse stomacale

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne contient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque : dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. - On le trouve dans toutes les Phies.

Envoi gratuit de Flacons de

SEL

HUNT

MM. les Docteurs pour leurs Essais. ainsi qu'aux Hôpitaux et Formations Sanitaires militaires

Le Sel de Hunt est "friable". c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage dui en assure l'action uniforme (pansement calmant) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre

le Sel de Hunt à sec.

ABSORPTION AGRÉABLE

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL

### VARIÉTÉS (Suite)

deux sommets. Pas de dyspnée, Prostration progressive. Etat gastro-intestinal prédominant, jusqu'à la fin. Evolution en trent e heures.



La même, près d'excirer (fig. 4).

Elle meurt doucement, le soir, sans autres signes que prostration et tachycardie. Pouls filiforme. Pas de fièvre. Aucun symptôme thoracique.



Quelques isolés (fig. 5).

OBS. V. -- Femme Kari Sey, cinquante-huit ans, mère du premier décédé et de la précédente. Le soir, après la piqure de sérum Yersin (10 centimètres cubes) préventive qu'on faisait à tous les suspects, elle se sent fatiguée, courbaturée. Elle vaque néanmoins à ses occupations. Elle pleure ses enfants morts. Le lendemain, le pouls est à 120, petit.

Elle se prête volontiers à un prélèvement de saug par piqure du doigt. Elle cause lucidement, disant se sentir décliner, mourir de chagrin. Elle ne soufire de rien,

OBS. VI. - Massata Bey, garcon de treize ans. Le soir, après la piqure de sérum (5 centimètres cubes), abattement fébrile, état gastro-intestinal prédominant : nau-

Deuxième jour. - T. 39º environ (pas de thermomètre) ; P. 110. Céphalée. État typhoïde, Pas de rate, Le malade circule néanmoins. Diarrhée profuse (12 à 18 selles),

Troisième jour. - Température plus basse le matin ; P. 130, L'enfant est morne, abruti, Il se laisse prélever volontiers du sang au doigt. Il est calme.

### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications CRYOGENINE LUMIÈRE HEMOPLASE LUMIÈRE PERSODINE **OPOZONES LUMIÈRE** 

Un à deux grammes par jour Médication énergique des déchéances organiques Amnoules, Cachets et Dragées

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

TULLE GRAS LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais

Évite l'adhérence des pansements se détache aisément, sans douleur ni hémorragie Facilite les cicatrisations.

# IEANTINE L

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

### PAR ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

### VARIÉTÉS (Suite)

A r heure, il devient fou subitement. Il court dans l'enelos du lazaret, tenant des propos incohérents. Dyspnée survenue brusquement. Il est haletant.

Je constate une pneumonie double, rapide. Râles souserépitants, disséminés partout, alors qu'il ne présentait rien de thoracique, trois heures auparavant,

Haute température constatable à la main appliquée sur le thorax. Pouls petit, rapide, incomptable. Diarrhée toujours, mais selles moins fréquentes.

L'enfant meurt après minuit, en dormant, les symptômes ayant fait trêve pendant la journée qui précéda la mort.



Le D' Rousseau pratique une injection de sérum antipesteux (fig. 6).

D'après les observations qu'on vient de lire, on voit que les symptômes dominants et constants sont l'asthénie et la tachycardie; on observa quelquefois de l'apyrexie.

Quelques remarques peuvent être faites et qui sont un peu particulières à cette épidémie.

On fait cette constatation, d'ailleurs à peu près normale, que le délai critique maximum est le sixième jour.

En ce qui concerne les formes pulmonaires et septicémiques, le mal évolua ainsi que cela fut décrit dans des épidémies analogues (Mandchourie) : malades s'écroulant subitement dans la rue ou mourant en quelques heures. Par coutre, la forine bubonique semble avoir été peu sévère, de nombreux malades porteurs de bubons ayant guéri spontanément : certaines de ces guérisons rapides furent attribuées à tort, certainement, au sérum de Versin, qui fut administré à doses d'ailleurs anodines ou fantaisistes. Des impossibilités matérielles firent qu'on ne put pratiquer les injections intraveineuses massives de sérum qui auraient donné, paraît-il, à l'île Maurice, de merveilleux résultats dans les formes buboniques et septicémiques les plus graves.

Cette méthode échoua totalement en Mandchourie, où le sérum de Versin se montra tout à fait inopérant.

Au Sénégal, je ne fondai aucun espoir sur les

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

### VARIÉTÉS (Sutte)

injections sous-cutanées à doses normales qu'il fut prescrit de pratiquer. A N'Diourbel, ce sérum me parut avoir un rôle peut-être même sensibilisateur, accélérant ou déclanchant chez les porteurs de germes l'apparition des symptômes graves de la septicémie latente, sinon l'aggravant, C'est ainsi que des isolés se sentirent (quelques heures après la piqure) fébriles et courbaturés (céphalée, vertiges, rachialgie chez les uns ; nausées et diarrhée chez les autres), et cela simultanément chez tous. Cet état anormal dura trois jours. les symptômes allant s'atténuant chez la plupart, bien que se maintenant plus accusés, chez une femme, le symptôme prostration et chez un enfant de treize ans, le symptôme diarrhée (ces deux derniers moururent),

Le vaccin de Haffkine, qui, en Mandehourie, se montra d'une certaine efficacité chez ceux piqués du neuvième au onzième jour avant d'affronter l'épidémie (Rapport de Chantemesse à l'Académie de médecine), paraît avoir donné au Sénégal d'excellents résultats chez ceux piqués du quinzième au dix-septième jour qui précéda les risques de contamination.

Le vaccin, de même que le sérum, paraît avoir été aggravant chez les sujets en incubation:

Il faut donc s'efforcer de ne pratiquer les injections que chez des sujets supposés indemnes.

ions que chez des sujets supposes indemnes.

L'immunité semble durer trois à quatre mois.

Un fait remarquable dans cette épidémie fut l'immunité à peu près complète des blancs, alors que, en Mandehourie, ils étaient fauchés comme les indigènes. Les crachats de certains blancs ayant été examinés, on y trouva de nombreux bacilles pesteux, mais agglutinés sur les préparations, ce qui semblerait être une indication de leur tendance à ne pas profiférer.

Rappelons 'enfin que la peste du Sénégal a débuté d'e unblée che a l'homme, et que la propagation fut interhumaine, bien a vant la contamination murine, ce quita été prouvé par Lajont. Cette épidémie aura démontré en outre combine était erronée cette croyance à la prétendue immunité des races indigènes africaines visà-vis de la peste.



Destruction par le feu d'un local contaminé (fig. 7)



### Tablettes de Catillon

Osc. 25 corps thyroide, titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contro Myxœdème; 2 à 8 Obèsité, Goître, Herpètisme, Ostéogènèse, clc.

# A 0,001 EXTRAIT TITRE DE

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'académie en 1889; elles prouvent que 2 à 4 par jour donnent une atarose rapide, relèvent vite le cœur affatbit, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPRÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARGIOFATHIES des ENFANTS et VIELLARGS, etc. Effet immediat, - innocuité, - ni intulérance ni vanuconstriction, - nn peut en faire un usage continu. En cas urgent, on peut donner 8, 12, 16 granules pour forcer la diurèse.

TONIQUE DU CŒUR GRANULES 0,0001 DE CATILLON

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les ceintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLO Briz de l'esademie de Mederine pour "Etrophantus et Strophantine", Medaille d'er Expor. untv. 1900, BORROR BORROR BORROR 3, Hoult'S'-Martin, Paris to Polis. DE BORROR BORRO

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques

Insuffisance rénale Lithiase Albuminurie Néphrites, Urémie lctère par rétention En sphérulines En sphérulines

Extrait rénal

MONCOUR

utines dosées à 10 c/gr. dasées à 15 clar. De 4 à 16 sphérulines De 2 à 6 sphérulines par jour. par jour.

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

En bonbons dosés á 5 ejgr. En sphérulines dosées à 35 c/gr. De 1 à 4 boubons' par jour. De 1 à 6 sphéralines —

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dusées à 20 e/gr De 1 à 3 sphérulines

par jour.

de Muscle lisse Extrait de Muscle striè Moelle osseuse Myocardine Poudre surrenale Thymus, etc., etc.

TÉLÉBRONE DA

Autres préparations

MONCOUR

Extrait

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale.

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

RAITEMENT par la

LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

PARIS RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE -

### TRAITEMENT de la TUBERCULOSE

et des Affections Broncho-Pulmonaires par

# injectable

LAMBIÔTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur Fixe et complètement assimilable.

LITTÉRA. URE ET ÉCHANTILLONS

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES - Ed. RONDEPIERRE, Pharin à PRÉMERY (Nièvre).

### VARIÉTÉS (Suite)

### DE LA GUÉRISON DES FIÉVRES PAR LE QUINQUINA

Par le professeur J. GUIART

Tel est le titre d'un vieux livre sans nom d'auteur. publié à Lyon, en 1680, chez Guillaume Barbier, rue Mercière, et sur lequel je mis dernièrement la main en bouquiuant chez un libraire. L'ouvrage étant très intéressant pour l'époque, je désirais vivement en connaître l'auteur ; le hasard m'en fournit l'occasion, Aimant à me-mettre un courant des questions intéressant l'histoire de la médecine, ie m'étais mis à étudier l'histoire du quinquina. Et voilà qu'en lisant le poème de Jean de La Pontaine sur le quinquina (1), je vois dans les notes du commentateur que le bon fabuliste s'était inspiré d'un livre de François de Monginot sur la guérison des fièvres par le quinquina, ouvrage dont trois éditions étaient déjà parnes (une à Lyon et deux à Paris) aiusi qu'une traduction en latin publice à Genève, en 1632, par Théophile Bonet, Or, en lisant les citations faites au bas des pages, i'ens vite fait de reconnaître les phrases textuelles de mon livre d'auteur iucomm. Je me trouvais douc en présence d'une édition lyonnaise auonyme de l'ouvrage de François de Monginot.

(1) Graves complétes de La Fontaine, nouvelle édition par M. Louis Moland, Paris, 1476, L. VI. p. 210. Le poéme quinquinta fut publée pour la première fois en 1682, chez Dennys Thierry et Claude Barbia, dans un volume în-22, qui contini également la Matrone d'Ephèse, Betphigor, Daphaé et Galatèe. Je vais résumer brièvement le livre de Monginot en Inifuisant de nombreux emprunts. Je laisserai simplement de côté le chapitre réservé à l'action du médicament, dont La Fontaine eut le tort de s'inspirer plus spécialement et qui du reste est purement théorique et sans intérét

A l'époque où Moughné érrivit son livre, il y avait environ trente ans que le quimquina (tait comm en Burope. On commença par le donner en use ou deux fois au début des accès, puis, au hout d'une vingtaine d'unnées, ou ent l'êtée de le donner dans l'Intervalle des accès, pendant un temps plus on moins long, et on constata que, dans ces conditions, ou pouvait arriver à gérir les fièvres. Cest à ce titre que le livre de Monginot est particulièrement intéressant, car il se trouve que les observations cousquigées par l'auteur sont conformes à celles auxquelles viennent d'aboutir les médécies, qui ont scientifiquement étudié la quinine, au fieu de se contenter d'une administration empirique du médiennent.

Monginot commence par poser pour ainsi dire en axiome que « de quelque munière qu'ou donne le quinquina, il est toujours la principale chose, pour ne pas dire l'unique. à laquelle est décla lequérison des l'Rivers, et tout ce qu'on peut luy »joûter, ne sert tout au plus qu'à l'ayder dans son action ». Parmi les différentes formes souls lesquelles on peut donner le quinquim (forme solide en bol ou en extrait, forme liquide en teinture ou en infusion), il conseille l'infusion dans le vini, dont il donne plusieurs formules, très différentes de celles du vin de quinquima actuel. Et il insiste sur le fait que pour guérir les fièrves

### COLLOBIASES DAUSSE

...........

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

# SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

# LE VALERIANATE DE PIERLOT

Liquide ou en Capsules reste toujours et malgré tout l'unique préparation efficace et inossense,

résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

ladies du Cœur et des Vaisseaux

# PANDIGITALE HOUDAS

45 gouttes de Pandigitate correspondent environ à 0 gr. 40 Poudre de feuille sèche de Digitate.

© gouttes contiennent 1 milligramme de grucosides totaux.

LANCELOT & Cb., 26 et 28, Rue Saint-Claude, Paris.

# Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉATOL

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de:

### NUCLÉATOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

### NUCLÉATOL GRANULÉ « COMPRIMÉS

(Nucléophosphates de Chaux et de Soude)
DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, déparatif du sang. — S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recaloification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉARSITOL

(Acide nucléinique combine aux phosphate et au méthylarsinate disodique)

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide pucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phageoytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique).
S'emploie sous forme de:

### NUCLÉARSITOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le *Nucléatol Injectable*.

### NUCLÉARSITOL GRANULE et COMPRIMES (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Déblités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

# TRYCHNARSITOL

INJECTABL

= Complètement indolore

(Nucléophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme.

dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (@gr. @zeig. de Méthylarsinate de Soude et @gr. @jr. Méthylarsinate de Strychniae parampoule de 2c.c.)

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médaille d'argent. - Mme SEURE (Audrée), infirmière, hôpital a bis (fondation Michelham), à Paris; Mme Tapis-SIER (Suzanne), infirmière, hôpital 4 bis (fondation Michelham), à Paris: Mme LACOUR-GAVET (Audrée), infirmière, hôpital 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Mmc Belleville, infirmière, hôpital complémentaire no 54, à Dinard; Miss Katharine Norton, infirmière, hôpital complémentaire nº 54, à Dinard ; M<sup>tle</sup> ROUZAUD (Suzanne), infirmière, hôpital complémentaire nº 32, à Royat; M. Juir (Marie Paul-Audré), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 5/5; M. FAIDHERBE (Jean), médecin aide-major de 15º classe, au 230º rég, territorial d'infanterie : M. Lemichez (Paul), médecin aide-major de 1re classe, ambulance 5/56; M. GUIBOURG (Ambroise), médecin aidemajor de 170 classe, médecin-chef du 80 groupe, au 1100 rég. d'artillerie lourde : M. Moussour (Elic), médecin aidemajor de 2º classe, hôpital du camp de Mailly (Aube) ; M. Daniel (Charles), médecin aide-major de 2º classe. 'au 147° rég. d'infanterie; M. Monvoisin (Georges), médecin aide-major de 2º classe, au 87º rég. d'artillerie lourde; M. Cames, médecin aide-major de 17e classe, au 25° bataillon de chasseurs à pied ; M. Dournay (Jean-Marie-Pélix), médecin aide-major de 1º0 classe, H. O. E. 34/2; M. LOCHET (Gustave-Auguste-Léon), soldat à la 10° section d'infirmiers militaires, H. O. E. 32; M. Tal-VANDE (Edouard-Jean-Baptiste-Louis), soldat à la 10° section d'infirmiers militaires, H. O. E. 32 ; M. DELA-COURT (Eugène-Timothée-Francois-Ioseph). aide-major de 1º classe, hôpital Dominique-Larrey, à Versailles: M. GAUDIER (Léon), médecin auxiliaire.

14e région ; M. DU FONTENIOUN (Henri), sergent infirmier, ambulance 8/13; M. GUILLUMINETTE (Carlos-Hippolyte), soldat à la 22º section d'infirmiers militaires, au fort de Vanves; M. DUMONT (Georges-Henri-Marie), médecinmajor de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de la place de Saint-Cloud : M. DAUTET (Jean-Jacques), médecin aide-major de 2º classe, 61º bataillon de chasseurs à picd; Mme Giroud, née Ducrest (Marthe-Marie-Françoise), infirmière bénévole, hôpital auxiliaire 75 bis, à Meylau ; M<sup>110</sup> Boudriot (Cécile-Loséphine), infirmière militaire de 17º classe, hôpital militaire du Val-de-Grâce ; M'me DENAIS, née Patureau, infirmière S. B. M., hôpital complémentaire V. G. 5, Paris; Muc Bourdon, née Leroy, infirmière bénévole U. F. F., hôpital auxiliaire 111, à Etretat ; Marie Molinier (Marie-Marguerite), en religion sœur Marie-Angèle, religieusc de l'ordre de Saint-Vincent de Paul ; Mass Bidot-Sarthet (Hélène), en religion sœur Ioseph, religieuse de Saint-Vincent de Paul : Mmc Callo (Lucie), en religion sœur Elisabeth, religieuse de Saint-Vincent de Paul; Mme Mouraille, (Berthe-Prançoise), en religion sœur Louise, religieuse de Saint-Vincent de Paul; M. DU CHAFFAUT (Amaudric), délégué de la Société de secours aux blessés militaires; M. Papazian (Léon), diacon de l'église arménienne de Roman ; M. Dragu (Victor), sous-lientenant médecin ; M. PASCANO (Auguste), sous-licutenant médecin, hôpital de Grecrul, près Jassy.

Médailles de bronze. — M. DE LEVEZOU DE VESINS d. Louis-Barnaló-Antóine-Joseph), officier d'administration de 3º classe du service de santé, mission militaire franca, çaise en Roumanie; M. Murkon (Ghy), sergent radio-



### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

logiste de la 22º section d'infirmiers militaires, mission militaire française en Roumanie ; MHe DE MONCHY (Bergerette), infirmière de l'Union des femmes de Prance. mission militaire française en Roumanie : Mme Yvan DIEVOTCHKIN, infirmière bénévole, hôpital russe à Paris ; Miss Béatrice Arthur, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal : Miss Plorence Anstice, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; Miss Dora Bonson, infirmière, hôpital du Pavillou-Royal; Mils Kathleen Edmonds, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; Miss Porter (Charlotte), infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; Miss Roberts (Alice), infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; Miss Margaret Mac Innes, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; Miss Kate Saywell, infirmière, hôpital du Pavillon-Royal; M. Couston (Gabriel), sergent, 22º section d'infirmiers militaires, mission militaire francaise en Roumanie; M. DR LAUZON (Etienne), caporal à la 22º section d'infirmiers militaires, mission militaire française en Ronmanie; M. Dogh.bret (François). caporal à la 22º section d'infirmiers militaires, mission militaire française en Roumanie ; Mue Tabourin (Marie-Engénie), infirmière-major de la Société de secours aux blessés militaires, mission militaire française en Roumanie : Mile Chabannay (Alphousine), infirmière-major de la Société de secours aux blessés militaires, mission militaire française en Roumanie; Mac Nicollet (Nelly), née Brard. infirmière-major de l'Union des femmes de France, mission militaire française en Roymanie : Mile FLORIN

(Anna), infirmière-major de l'Union des femutes de France, mission militaire française en Roumanie; Mme Lance (Rose), née Roger, infirmière-major de l'Union des femmes de France, mission militaire française en Roumanie ; Mme TRUV (Marguerite), née Hartz, infirmière-major de l'Union des femmes de France, mission militaire française en Roumanie ; M<sup>He</sup> SCHOLER (Emilie), infirmière-major de l'Union des femmes de France, mission militaire française en Roumanie; M. KRITTER (Léou-Francois), adjudant à la 22° section d'infirmiers militaires, mission militaire française en Roumanie; M. Stephen Georg Marchant, infirmier, hôpital Johnstone-Rackitt, à Ris-Orangis : M. Levett (Charles-William), infirmier, hôpital Johnstone-Rackitt, à Ris-Orangis; M. Simpson (William-Edmond), infirmier, hôpital Johstone-Rackitt, à Ris-Orangis; M. PÈRCY HOWELL CHRISTIE, infirmier, hôpital Johstone-Rackitt, à Ris-Orangis; M. SPERS (Charles-Frederic), infirmier, hôpital Johnstone-Rackitt, à Ris-Orangis; Miss IIEATHFIELD (Florence), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Miss Rowley (Florence), infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Miss Dorothy PRINGLE, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris ; Miss Evelyn Chapman, infirmière, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris; Miss WINDERED STAVELEY, infirmère, hôpital bénévole 4 bis (fondation Michelham), à Paris.

### CRATÆGINE LEROUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Palpitations des Neveex et des Neurathéniques. Eréthime cardinque de totes ordre, des affections fonctionandles
:: comme des affections organiques de court, frachyardie essentiale persyrtique, doiter exceptitalings, etc. ::

DOSES : 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.

# SOURCE CHARLES FOR

GOUTTE GRAVELLE
ARTERIO-SCLÉROSE

### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Cétersif, Antidiphtérique
Officiellement admis dans les Hônitaux de Paris



Dépêt dans teutes les pharmacies

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

# ronidia

Buisson

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE: là 2 cuillerées à potage

Laboratoires ALBERT BUISSON 15 Avenue de Tourville PARIS

### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.

COMMUNICATIONS \ Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux.

(en Mai 1917) / Société de Chirurgie. Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

000000000000000000000 Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

0000000000000000000

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

il faut employer au moins une once et demie (45 gr.) de quinquina.

Le remêde devra Ctre pris « à l'issaie de l'accès. Ou le prendra par intervalles et à plusieurs reprisse jusqu'au retour de la fièvre qui pour la première fois ne laissera pas de revenit. Après que cet aécès sera passé, on reprendra le remêde de la même manière qu'auparavant jusqu'an le rautre accès, qui ne doit pas revenit, si on observe régulièrement tout ce qui est prescrit. « On s'arrangera pour consommer durant ce temps au moiss sig mo (23, 27), de quinquina, par prisses d'environ quatre onces (120 gr.) de viu une heure ou deux avant le repas et deux ou trois heures après. « El pour empecier absolument le retour de la Pièvre, ou continuera le remêde pendut huit jours, deux prisses pri jour, le matin, et le soir en se mettant au lit; et pendant huit jours, cle soir en se mettant au lit; et pendant huit autres jours on en prendra une fois par jour ne le matin en le soir.

Monginot prétend même qu'on peut pronostiquer avec certitude la guérison, l'expérience hit ayant appris e que quand la fiévre doit finir en ce temps-là, l'accès qui suit les premières prises du remède cet tofiquurs différent de celuy qui en a précèdé l'usage, qu'il est quedquefois plus long, mais souvent plus court; qu'il prend à d'autres heures qu'il n'avoit fait auparavant; ou que les accèdens qui l'accompagnent sont différents de ceux des autres accès. Alors on neut dire comme indubitablement une celuy-cy sera le dernier ou que celuy qui le suivra ne sera, s'il faut ainsi dire, que l'ombre d'une Fièvre, »

Il est intéressant de constater qu'on est arrivé de nos jours aux mêmes résultats dans le traitement du paludisme par la quinine. Des médecins, qui ne connaissaient guère le paludisme que de nom et qui ignoraient le mode d'emploi de la quinine, commencèrent par en proclamer la faillite. Après quoi, en présence des désastres qui en furent la conséquence, une réaction salutaire se produisit On apprit à manier la quinine et surtout à en surveiller l'administration et l'on constata rapidement, ce qu'on savait depuis Maillot, que la quinine est la base du traitement du paludisme. La mode étant aux jujections, on injecta sons la pean, dans les muscles et dans les veines de nos soldats le médicament sanvenr sons sa forme la plus soluble. Or il se trouve que par ce procédé la quinine est très vite éliminée et ne fait que traverser l'organisme, abstraction faite d'autres inconvénients, tels que la possibilité des gangrènes et des abcès. On tend donc actuellement à donner la quinine par ingestion, soit en poudre. soit en solution, ou mieux en suspension dans un liquide. car on n'ignore plus maintenant que les sels insolubles de quinine s'accumulent dans l'organisme et ont une action plus active sur les hématozoaires. On sait que dans ces conditions, en ayant soin de la donner à dosc suffisante, si la quinine n'arrête jamais le premier accès, elle arrête

TÉLÉPHONE :

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS
Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

# Les Maladies gastro-intestinales

Par le Docteur A. COMBE

1913, 1 vol. in-8 de 763 pages avec 53 fig. noires et coloriées. 16 fr.

#### VARIÉTÉS (Suite)

avec certitude le second. Tontefois les accès repreunent bientôt si l'on n'a pas soin de continuer le traitement pendant un certain temps en diminuant progressivement les doses.

Nous venons de voir que ce résultat, Monginot l'obtenait déià trente ans après la déconverte du quinquina. Mais, de toute évidence, il s'agit là de résultats spéciaux à cet auteur et dont il faut attribuer le mérite à la clarté et à la précision de cet esprit bien latin. J'ai lu en effet bien d'autres vieux livres sur le traitement des fièvres. mais le plus souvent j'y ai trouvé un fatras plus ou moins illisible d'empiriques voulant justifier leurs traitements en soutenant les idées les plus absurdes. Le livre de Monginot se lit au contraire avec intérêt parce qu'il a su échapper au verbiage si cher à tant d'auteurs seientifiques de son temps. Du reste Monginot, intime ami de La Pontaine, n'était pas seulement un habile médeein, mais aussi un homme de bon ton et de bonne compagnie, recherché dans le monde pour les agréments de son esprit. Il eut le grand mérite d'avoir été le premier à dévoiler, saus esprit de luere, le mode de préparation et d'administration du quinquina, dans le seul but de faire profiter ses confrères des résultats si encourageants et si démonstratifs obtenus par lui dans le traitement du paludisme,

En somme il n'est pas douteux qu'on savait, dès 1680,

traiter le paludisme et qu'on savait le guérir aussi bien qu'aujourd'hui avec le seul quinquina. En concluronsnous que, puisqu'on obtenait autrefois avec le quinquina les mêmes résultats qu'aujourd'hui avec la quinine, il v a lieu de revenir à l'administration du quinquina, moins cher et mieux accepté des malades? Nous n'irons pas si loin, car, depuis Maillot, la quinine a fait ses preuves. C'est le remêde héroïque que nous continuerons de conseiller dans les formes du début et dans toutes les formes graves du paludisme. Mais dès que les malades seront améliorés par la quinine, n'hésitons pas à ordonner le quinquina. Pour son emploi je ne puis que reuvover le lecteur à l'important travail que le Dr Baufle, médecin-chef des hôpitaux de paludéens de Pontarlier, doit publier dans ce journal. On sera frappé des résultats vraiment remarquables qu'il a obtenus par l'administration du quinquina. La scule lecture de sa courbe montrera qu'il ne faut jamais mépriser les médications de nos pères, que des modes regrettables fout souvent tomber sans raison dans l'oubli. C'est presque toujours avec fruit qu'on relit les vieux auteurs; c'est une vérité que j'ai déjà défendue ici, et l'histoire du quinquina vient encore à l'appui de mon opiniou. Comme quoi il est bien naturel que l'expérience de la vie nous rende conservateur en nous apprenant le respect du passé.

#### NÉCROLOGIE

#### LE CHIRURGIEN PEYROT

Avec Peyrot (Jean-Joseph), disparaît une des figures les plus sympathiques de la chirurgie française.

Successivement prosecteur, chirurgien des hôpitaux, il fut nommé agrégé en 1880 avec une thèse remarquable sur « l'intervention chirurgicale dans les obstructions de l'intestin», thèse de 300 pages qui resta longtemps classique.

Presque toute sa carrière hospitalière se passa à l'hôpital Lariboisière, où sou service était très fréquenté. Grand. large, une forte figure éclairée par des yeux très doux et par un bon sourire, Peyrot savait se faire aimer de ses malades d'hôpital auxquels il consacrait beaucoup de

temps. Membre de la Société de chirurgie, de l'Académie de médecine, il a peu écrit.

Sa publication importante fut le tome III du Manuel de Pathologie externe, dit alors Manuel des quatre agrégés. qui instruisit tous les médecius de 1880 à 1900 ; les trois autres agrégés étaient Reclus, Bouilly et Kirmisson,

Peyrot rédigea également l'article « Poitrine » dans le tome VI du Traité de chirurgie de Duplay et Reclus.

Au Sénat, où il avait été nommé en 1903 par ses compatriotes de la Dordogue et où il avait su conquérir tous ses eollègues par la finesse de son jugement et par son amabilité, Peyrot s'était consacré plus spécialement à l'éude des questions relatives à l'hygiène du soldat.

Peyrot laissera le souvenir d'un bon elinicien et d'un habile opérateur. ALBERT MOUCHET.

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le 1<sup>pt</sup> Paul Larquier, conseiller général de la Charente-Inférieure, décédé à l'âge de soixante ans, Le Dr Maurice Lepicard. - Le Dr A. Chuquet scrait mort, dit-on, le mois dernier dans son village d'Aubrives (Ardennes) en pays envahi. - Le Dr Georges Bouchacourt décédé à Mâcon. - M. André Landriau, chef de service aux chemins de fer du Nord, fils de M. le médecin

inspecteur Landriau, à qui nous adressons l'expression de notre doulourense sympathie.

Mariages. - M. le Dr Vincent Heuliu, aide-major aux armées et Mue 1. Renée Souëf. - On annonce les fiançailles de M. André Thibierge, interne des hôpitaux de Paris, médecin aide-major aux armées, fils du Dr Thibierge, médecin de l'hôpital Saint-Louis, avec Mue Marie Céline Grange.

#### **ÉÎNE** MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

TOUX &IROP (0.04) EMPHYSÈME PILULES (0.01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0.03

TOUX perveus PILULES (0.01) INSOMNIES MMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Bouleverd de Port-Royal, PARIS-

#### NOUVELLES (Suite)

**Légion d'honneur.** — Sont inscrits au tableau spécial pour commandeur :

RUOTTE (Paul), médecin inspecteur (active), du service de santé de l'armée d'Orient.

Pour officier:

NICLOT (Vincent-Marie), médeciu principal de 1<sup>re</sup> classe (active), du service de santé de l'armée d'Orient. VISBECQ (Fernand-Maximílien-Hippolyte), médeciu

VISBECQ (Fernand-Maximilien-Hippolyte), médecin principal de 2\* classe (active), du service de santé de l'armée d'Orient.

GERMANO (Marie-Alban), officier d'administration de 
"e classe (active), du service de santé de l'armée d'Orient. 
MORIN (Engène), médecin-major de 1º classe (réserve) 
à un centre hospitalier: au cours de deux bombardements 
successifs du centre hospitalier, a contenu par sa crâne 
attitude le moral du personnel de la formation santiair. 
Crièvement blessé dans la nuit du 4 au 5 août 1917 par 
éclats de bombe d'avoim, "a cessé, pendant qu'on lui pradiguait les premiers soins, de donner à lons l'exemple du 
calme et du sang-proid.

Pour chevalier: ROUCH (Jean-Baptiste-Joseph), médecin-major de 2º classe (active), du service de santé de l'armée d'Orient.

GUYOMARC'II (Jean), médecin-major de 2º classe (active), du service de santé de l'armée d'Orient.

CLÉMENT (Alfred-Henri-François-Joseph), médeciu principal de 2º classe (réserve), du service de santé de l'armée d'Orient.

Moisson (Adrien-Jean-Marie-Joseph), médecin aidemajor de 1<sup>ne</sup> classe (réserve) à l'hôpital temporaire n<sup>n</sup> nmédecin qui depuis le début de la campagne, dans un régiment de cavalerie, puis dans des formations sanitaires de l'avant, a fait preuve des plus belles qualités d'intelligence, de zèle et de dévouement. Vient de contracter en service une

maladic infections this grave qui not see jours en danger.

GORDANI (Antoine-Joseph-Jules-Marie), médecin
aldo-unijor de ve classe (territorial), à un ceutre hospitalier : praticien distingué et très méritaut. Appelé dans la
mit du 4 au 5 septembre 193 à partiquer une intervention
chirurgicule, a cel prappe à son poste par une bombe d'union;
gritement blessé a moutré une attitude admirable un milieu
du danger et communiqué à tout son personnel un absolu
mothris de la methèm de

JOUPPRET (Bugène-Alexis), médecin aide-major de 1º classe (territorial) au s'groupe du 3º rége, d'artillèrie lourde : médecin aide-major de grande valeur qui, mobilisé au titre auxiliaire, a obtenu, sur ses instances, d'être envoye au front. V a constamment fuit preuve d'un grand dévouement professionnet et d'un courage remarquable. Blessé une première fois, le 17 mai 1917, ne s'est pos laissé évacuer. A têl à nouveau blessé le 11 audi 1917.

Congrès de chirurgie. — Le Comité de l'Association Française de chirurgie a décidé que le Congrès ammelinterronn depuis la guerre, aurait lieu l'année prochaîne 1918. La date exacte en sera ultérieurement fixée.

Il aura un caractère exclusif de Congrès de chirurgie

Plusicurs questions de chirurgie de guerre, dont le détail sera publié à tenips, seront mises à l'ordre du jour. Aucune communication étrangère aux questions choisies ne sera admise.

Les chirurgieus qui auraient des questions à proposer sont priés de les faire connaître au Dr J.-Le. FAURE, secrétaire général, 10, rue de Seine, Paris.



Artério "Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro "Sclérose, Goutte Saturnisme

### MINÉRALOGÈNE BOSSON

Silicate de Soude stiré et soluble

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIOUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale, Ni texicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialvl

TOUTES

PHARMACIES

ENVOL GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du 'Dialyl'

# Dialyl

Soluble dans l'Eau : "Cures d'eau dialoite "

TOUTES PHARMACIES

#### NOUVELLES (Suite)

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin-major de 2º classe de l'armée territorials ; les médecins aides-majors de 11º classe de l'armée territoriale : M. VILLARET (Léon-Pierre-Tean-Baptiste), ambulance 5/54; M. DUVERNAY (Louis-Eugène), ambulance 13/16; M. STÉRIN (Abel-Guislain), groupe 6 du 32º rég. d'artillerie; M. BAUDRAND (Jean-(Marie-Georges), ambulance 9/15; M. ADAM DE BEAUMAIS (Louis), ambulance 15/4; M. DERVAUX (Heuri), ambulance E, 3/3; M. Moussaud (Maurice-Joseph-Alcide), ambulance 18/6; M. TREMOULET (Victorien-Mathieu), D. S. A. d'une armée: M. Bellissen (Victor-Antoine-Marie-Tenny), ambulance 12/7: M. GROLEAU (René-Augustin), H. O. E. 1/31-M. GUÉRITEAU (Georges-Xavier-Pierre), ambulance 8/12; M. BOULOGNE (Paul-Fernand-Julcs-Charles), ambulance E 3/71; M. HOUZEI (Guislain-Gaston-Camille), ambulance 1/64 ;M. SATRE (Antoine-Paul), ambulance 3/155; M. Cu-REL (Ernest-Louis-Marie-Joseph), 2º rég. de marche de zouaves ; M. Poincr (Adolphe-Aanatole-Elisée), 334º rég. d'infauterie : M. DURIEUX (Jean-Louis-Marie), 96° rég. territorial d'infanterie; M. MERKLEN (Pierre-Alfred), 2º bataillon territorial de chasseurs alpins : M. Faure-MILLER (Michel-Emmanuel-Roland-Denis), 95e rég, territorial d'infanterie : M. FABRE (Marius-Amédée), 2010 rée territorial d'infanteric ; M. DEMOULIN (Paul-Jules), 3000

rég. territorial d'infanterie ; M. CARREZ (Pierre-Joseph-Prançois), 403º rég. d'infanteric; M. DENYS (Paul-Maurice), 47° rég. territorial d'infanterie; M. GRAND-CLÉMENT (Jules-Alexaudre), ambulance E. 4/4; M. DREV-FUS (Joseph), ambulance 11/21; M. Bories (Théodore). ambulance 14/14; M. GRÉMAUD (Jean-Baptiste-Louis-Charles-Camille) Aambulance 1/66; M. BONJOUR (Tules-Eugène), 287c rég. d'infanterie; M. Martinais (Joseph-Auguste-Jean-Marie), compagnie 28/55 du génie ; M. Ro-CHEBOIS (Gaston-Mary-René), H. O. E. 33; M. RAFFIN (François-Gaston), ambulance 15/16: M. Ousser (Alphonse-Pierre), ambulance 16/4; M. Brun (Roger-Pierre-Benjamin), ambulance auto-chirurgicale 9; M. Balland (Justiu-Gustave-Saturnin), ambulance 6/15; M. Frostin (Charles-Marie-Hippolyte), ambulance 234; M. Guilloux (Joseph-Guillaume), 42e rég. d'infanterie coloniale; M. DESLANDES (Louis-François), ambulauce 9/10; M. CAFFAREL (Marie-Toseph-Laurent-Georges). ambulance 14/14; M. HVVERT (Sicaire-Léonard-Roger). ambulance 10/9; M. DE LAFONT (Charles-Alfred-Henri), ambulance 3/61; M. PALAS (François), ambulance autochirurgicale 19; M. TROTIN (Ernest-Adolphe-Jules-Jean-Baptiste-Xavier), ambulauce E. 3/82; M. COUGNOT (Georges-Jean-Léon), 79º rég. d'infanterie; M. CANY (Alexandre-Joseph-Georges), ambulance 11/20; M. Fosse

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE
Chez l'Enfant + Chez l'Adulte
VALS PRÉCIEUSE
l'Eau des Hépatiques



### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

# PÉRISTALTINE CIBA

Comprimés

régularise les fonctions de l'intestin Action douce, sans colique

Sans accoutumance

l'atonie post-opératoire Innocuité absolue, injection indolore et sans réactions locale ou générale.

Ampoules révellle la motricité intestinale dans

ECHANTILLONS & LITTÉRATURE : CES CIBA - I. Place Morand, & Lyen

\$2.000000000000000 LITHIASE BILIAIRE

COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE

DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE of SCROFULE insticiables de l'Huile de Fole de Morus DYSPEPSIES
HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES Névroses et Psychoses Dyshépatio

EPILEPSIE - NEURASTHÈNIE MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS TOXHEMIE GRAVIDIQUE

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlossma, Éphélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France : 6 francs EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dénêt Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) Franc

DEMANOSE AUTO se BIETEROTORQUES

Class, framendar, Professina, ed., and

CONOESTIONS DU FOIL

HEAVITE CONNESSIONAL PROFESSIONAL PROPERTY CONTROLLED BY CONTR Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et

ないこうじゅうじゅう かいかいきん

La PANBILINE, traitem s maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-ment en une association qui exalte leurs propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption focile, inoltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mois sans arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à des de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède.

DÉPOT chez les DROGUISTES et

moderne un le tractur diposit, avent une parte résublissemen de la biligneire normate, la médication entre, en outre bies que en rentement susent donne à tour propriétéern aiment assistive, une action d'éventeur la médication à servition de l'intenting polit manuferne à l'Utat physiologique dans en conférence de ceptuien financiale. Depouvres d'effet toxique ou modif, ne trèmissant que des produits bies consus et n'exposant à aucum mécomple, elle combine barranoisemennt la admancé de plusieurs faillés excellente qu'étécomplète et donn elle concrit l'étracie des practices para sociations paragique. Elle permet ainsi au médicate de trouver d'emblés, sans tétonnement et sans successifs, le rendée actif chez et ou et mainde, quelle quesoit son bilonyncraise, ou monyrand vine cultiers à desert de dix remmes par jour, elle ne constitue une dépense quotidianne que de 0,25 enviros.

#### NOUVELLES (Suite)

(Pietre-Louis-Marie-Léon), ambulance 1/17; M. EYNAMO (Heonard), ambulance 28; M. KAFLAN (Léonard), ambulance 3/9; M. DERLINE (Victor-Ildefonse-Henri-Joseph), ambulance 10/7; M. SCHMITT (Charles-Hippotty-Engelen), ambulance 249; M. GAUTHER (Marie-Louis-Arthur), H. O. E. 8; M. GANY (Félix-Louis-Joseph-Auguste), centre de stomatologie du 36° C. A; M. Léo-NARD (Emille-Armand), compagnie 24/21 du génie M. AUBRY (Joseph-Marie), H. O. E. 10° 11; M. Viotria (Pietre), ambulance 15/1; M. PETTIT (Auguste), gonvernement militaire de Paris; M. SAVVAN (Joseph-Emmanuel-Prédérie), gouvernement militaire de Paris; M. PETVIT (Auguste), gonvernement mil

Au grade de médecin-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire): M. le médecin aide-major de 1ºs classe VUILLAUME (Jean-Pierre-Eugène), chef de service au 4.4º bataillon de chasseurs à pied.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. WURMSER (Raymond-André-Caston), élève de l'école du service de santé militaire, 219º rég. d'infanterie ; M. RAY (Paul-Louis), élève de l'école du service de santé militaire, 109 rég. d'artillerie lourde.

Au grade de médecin aide-major de 1ºº classe: M. I.ABAN (Louis-Marius), médecin aide-major de 2º classe au 13º rég. d'infanterie.

Faculté de Paris. -- Clinique médicale de l'Hôtel-

Dleu. — M. le professeur GILBERT. Samedi rer décembre à 10 h. 3/4, leçon clinique: un cas de rétrécissement mitral avec hémiplégie.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur Pierre Delber a commencé son cours de clinique chirurgicale et le continue les jeudis, samedis et mardis, à o h. 30.

Clinique oto-rhino-laryngologique. — M. Pierre Sebi-Leau, agrégé, chargé du cours, a commeucé ses leçons et les continue les mercredis à 10 h. 1/2, dans la salle de la policlinique de son service, à l'hôpital Lariboisière.

Opérations le mardi et le samedi, de 0 h. 1/2 à midi. Thérapeutique. — M. Paul CARNOT, agrégé, chargé de cours, a commencé le cours de thérapeutique (laboratoire de thérapeutique, escalier A, 2\* étage), et le continue les lundis, mercredis et vendredis, à 18 heures.

PROGRAMME DU COURS: 1° Art de prescrire; 2° Médicaments, médications, traitements et régimes usuels; 3° Indications créno et climatothérapiques. Rédactions individuelles d'ordonnances de régimes, à chaque leçon, corrigées à la leçon suivante.

Pathologie externe. — M. MAUCLAIRE, agrégé, a commencé ses conférences (amphithéâtre Vulpian), et les continue les mercredis, vendredis et lundis, à 18 heures. Ce cours s'adresse plus spécialement aux étudiants de « année.

Ostétrique. — M. Lequeux, agrégé, a commencé le cours d'obstétrique (amphithéâtre Vulpian), et le continue les ieudis, samedis et mardis, à 18 heures.

38888

# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
CONVALESCENCES, SUFMENTAGE, DÉPRESSIONS NERVEUXES
XYÂX YOU LÉC. PRESSE - G. BUE ABER - J. REPS - LÉ E S. B. F. BI VERT, al élaux, il alcali.



#### Le LABORATOIRE de la PANBILINE

Sur le désir exprimé par quelques membres du corps médical, prépare, outre la forme liquide bien connue et dont la réputation est aujourd'hui consacrée, une "forme pilulaire" de la Panbiline.

Chaque tube, contenu dans une boile, se vend 5 fr. 50 net et renferme 50 pilules qui se prescrivent à la dose moyenne de 1 à 8 par jour, chaque pilule équivalant à une cuillerée à café de Panbiline liquide.

Envoi gratuit d'échantillon à MM. les Docteurs sur demande adressée au Laboratoire de la PANBILINE, ANNONAY (Ardéche).

#### **MIERS-SALMIÈRE**

SOURCE SULFATEE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurctique. — Eau de régime des CONSTIDES et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colités et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE Saison thermels de Mai à Octobre. Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his. RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

# CHLOROFORME DUMOUTHIERS

V. 100

bie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Légendes et curiosités de l'histoire, par le docteur Cabanès. 1 vol. in-16 avec figures, 4 fr. (Albin Michel, éditeur, Paris).

Le Dr Augustin Cabanès ne se laisse pas intimider par les événements de guerre. Il continue, avec un calme digne d'éloge, de suivre ou de reprendre les routes et les sentiers qu'il fraye depuis des dizaines d'années, d'une main hardle et toujours jeune, dans les arcanes médico-littéraires.

Cette fois-ci notre aimable cicerone, tout bourré de renseignements nouveaux, nous fait passer par la 4º série des Légendes et curiosités de l'histoire. Il nous montre Mme de Sévigné essayant de se tircr de ses rhumatismes, en avalant les panacées que lui prescrit son médecin de prédilection, Charles de l'Orme. Ensuite nous revient la silhouette de Blaise Pascal lequel, s'il n'a pas été soigné convenablement, n'a pourtant pas été empoisonné, nous affirme Cabanès. Ensuite nous lisons, avec les explications nécessaires, la fiche médicale concernant le deuxième fils de Louis XIV avec Mme de Montespan, Monseigneur du Maiue ; nous lisous ; « paralysie infantile, pied bot paralytique, fistule anale, prolapsus du rectum », etc. Plus loin nous sommes attirés par la curieuse figure de Christine, reiue de Suède, « une nietzschéenne avant Nietzsche », impétueuse, ardente, libérée de scrupules. Encore plus drôle est cette histoire de Struensée, né à Hallé, médccin et favori de Caroline-Mathilde, reine de Danemark, favori devenu ministre, puis injustement et affreusement condamné à la peine des parricides. Cela devient plus gai avec Jean-Jacques et Diderot, ces « deux illustres détracteurs de la médecine », ainsi que s'exprime Cabanès en nous vengeant lui-même de ces boutades de tous les temps contre notre art, qui, s'il oblige souvent, peut faire parfois des jaloux et des interats.

A présent suivrai-je Cabanès dans le petit sentier des Fantales de Tamour s' Car il est infatigable, lui, et semper virens l'Qu'il me permette de m'arrêter ici heureux d'avoir retrouvé l'historiographe consciencieux, récrivain très érudit qui restera un précurscur dans l'histoire de la médecine, précurscur que nous ne cessons d'apprécier et d'aimer. CONNET.

Inspection, palpation, percussion, auscultation, par MAURICE LETULLE, professeur à la Faculté de médecine de Faris, 2º édit. 1 vol. in-18, 116 figures expliquées et commentées, 4 fr. (Masson et Cie, édit. à Paris).

Il s'agit d'un petit atlas de figures montrant les attitudes les plus favorables pour le patient et le médecin dans l'examen physique des poumons, du cœur et des vaisseaux, du foio, de la rate, des reins. Chaque figure est commentée de manière suffisamment précise pour que l'étudiant compreume les raisons de chaque procédé conseillé et puisse alsément le mettre en œuvre. Ce petit livre de clinique médicale pratique a, des 1913, reçu un accuell favorable du public médical; la nouvelte édition, plus riche en figures, plus précise encore que ga devancière, ne peut manquer de renocutre la même succès.

г. ц.

La Sémiologie Cardiaque actuelle

Tuberculoses Bronchites Catarrhes

<sup>6</sup> Émulsion MARCHAIS

Phospho-Créosoté De 3 à 6 cuil. à caé

# RECOUVREMENTS PARIS

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seins (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

# ALIMENTS DE REGIMES

**BIGNON-PARIA** 

, rue de l'Arcade, PARIS CATALOGUE FRANCO SUR DEMAND

# 'Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTABLES'

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HEPATIQUE, PANCREATIQUE, TESTICULAIRE, NEPHRETIQUE, SURRENAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C', 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### VARIÉTÉS

#### L'UNIVERSITÉ FRANÇAISE ET LES SERBES

Sous ce titre, M. Jean Perrigault, aide-major, a fait connaître ici même (Paris médical, 6 oetobre 1917, p. 1) les renseignements recueillis par lui à Salonique, est ajoutant ses réflexions personnelles apparemment jus fiées, à propos de l'envoi en Suisse de trente médetins auxiliaires serbes, pour y terminer leurs études dans les ? universités allemandes de ce pays neutre.

La lettre que nous publions ei-dessous (uous élaguou quelques lignes à caractère personnel), est une réponsé indirecte adressée à un étudiant en médecine serbe, à Paris, M. Georges MÉDAKOVITCH, par uu médecin aidemajor serbe, du front serbe, M. SAVA MARKOVITCH. Le premier a bien voulu uous communiquer cette lettre à toutes fins utiles; e'est avec empressement que nous la mettons sons les yeux des lecteurs de Paris médical, ainsi que les nouvelles remarques qu'elle a provoquées de la part de M. PERRIGAULT.

#### Au front, 11/24 octobre 1917.

J'ai eompris pourquoi vous m'avez envoyé le 11º 40 de Paris médical. J'espère que vous ne m'en ferez pas reproche, si cette lettre sert en même temps de réponse au collègue M. Perrigault, lequel a publié l'artiele : L'Université française et les Serbes. Il me semble que M. Perrigault, sans pouvoir nous reprocher aucune faute réelle, accuse notre façon d'agir. J'espère que vous pourrez, par un moyen quelconque, faire connaître mon opinion que je partage avec un très grand nombre de mes collègues.

Sans aueun doute on a commis une certaine erreur en envoyant uos collègues en Suisse pour continuer et terminer leurs études ; mais je erois que eela idoit être avant tout la conséquence de l'apathie ou de l'intifférence de la part de eeux auxquels nos autorités dirigeantes se sont adressées. A part de de plus grand nombre des étudiants en médecine at étudié en Allemagne avant la guerre. Un grand dombre d'entre eux étaient en train de terminer lunis études lorsque ectte guerre les a, pour la deuxième fois: empêchés d'arriver à leur but. Cette raison devait done redoubler la résolution de les envoyer dans les universités en Suisse.

Je pense que les membres de la mission française qui faisaient les fonctions de conseillers techniques n'ont pas pris les chemins qu'on aurait pu suivre pour arriver à de meilleurs résultats. Ils connaissaient nos aueiens médecins, hommes d'une assez haute situation, avant déià leur direction déterminée dans la vic pratique, et qui, par conséquent, se sont difficilement habitués aux nouvelles façons de voir les choses et aux nouvelles méthodes d'agir ; eela est compréhensible quand on peuse que ce sont ees hommes qui pendant, dix, quinze, trente ans fréquentaient les mêmes écoles et poursuivaient les mêmes méthodes professionnelles (allemandes).

Messieurs les conseillers techniques ne cherchaient pas à entrer en relation avec nous, plus



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDELE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le le cardiaque

CAFÉINÉE loruration, le reméde le cardionathies, fait disparaitre conque pour le brighti-nme est la digitale pour conque cour de company de la company

LITHINÉE nédicament de choix des Le traitement rationnel de l'ar-

- Ces cachets sont en forme de cœur et se

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANÇAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

ieunes, auxquels appartient l'avenir ; ils ne s'efforcaient pas de nous rapprocher de leur civilisation, de leurs écoles, de leurs méthodes de travail. Il ne faut done pas s'étonner si le but de leur mission n'a pas satisfait toutes leurs espérances. Ils ne s'intéressaient pas du tout à notre vie personnelle, à nous, arrêtés à mi-chemin. Ils ne s'efforçaient pas de suggérer à nos supérieurs qu'il est inutile et peu raisonnable de nous laisser remplir des fonctions indépendantes comme médecins dans les diverses formations sanitaires de l'avant où, du fait de connaissances insuffisantes, toute notre thérapeutique se résume en quinine et huile de ricin ; où nos connaissances chirurgicales sont également insuffisantes pour pouvoir répondre aux exigences de nos postes à remplir ainsi qu'aux circonstances, le tout sc résumant dans l'application d'un pansement. Voilà de quoi se compose tout notre travail. On nous a fermé l'accès des hôpitaux où nous pourrions avoir l'occasion de voir et de pratiquer leurs méthodes et d'admirer leur art. Ils ont oublié un des facteurs les plus importants : la littérature médicale. S'ils ne pouvaient pas nous faire travailler dans leurs hôpitaux ou leurs ambulances, ils auraient pu nous faire de temps en temps une agréable surprise avec un ouvrage de littérature médicale, en nous faisant conséquentment connaître par ce moyen leurs valcurs scientifiques.

Nos ressources pécuniaires sont si réduites, qu'avec notre meilleure volonté nous soumes dans l'impossibilité absoluc de nous procurer des lectures de ce genre. Nous recevons de notre État pas tont à fait 2 francs par jour : sonnue très insuffisante pour entreteuir sa santé physique et psychique.

Nous comprenous parfaitement les raisons politiques de certainte gens qui se trouvent dans l'obligation de s'opposer à nous envoyer finir nos études ou pour le moins de les compléter pendant un certain temps. Mais nous ne comprenous pas que ces messieurs, remplissant les fonctions d'autorités supérieures, n'aient pas us s'expliquer sur la nécessité de nous envoyer, d'autant plus que nous sommes lei parfaitement inutiles.

Par conséquent, si l'on pense qu'il est récliement utile d'avoir (comme l'estime M. PERRIGAUIT dans son article de Paris médical) l'influence médicale française en Orient, il faut, par divers projets, forcer la sympathie de nos autorités compétentess, pour libérer sous une forme quelconque ce petit reliquat d'étudiants en médicine et les envoyer sans autorn retard continuer leurs études, Je souligne les mots de M. PERRIGAUIT: Ils ne doivent pas laisser passer les vacannes sans annoncer aux Serbes ce que la France veut faire pour leurs étudiants.

Il ne faut pas oublier qu'en nous aidant vite, on nous aidera doublement (Bis dat qui cito dat).

# DIGITALINE crist.

Académie de Médecine de Parts Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

GRANULES BLANCS

au 1/4 de milligr
GRANULES ROSES

au 1/10 de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
AMPOULES au 1/40 de milligr
AMPOULES au 1/40 de milligr
AMPOULES AU 1/40 de milligr

# NATIVELLE

### TANNURGYL

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# CONSTIPATION-COLITES

TO A (TEATER)

Paraffine

LIQUIDE Confiture

#### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIOUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

ø TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni texicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl " Cures d'eau dialoide "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

#### VARIÉTÉS (Suite)

L'expérience nous apprend que l'hésitation et l'indécision nous ont souvent nui.

M. Perrigault dit qu'on nous a envoyé des brochures et des journaux, etc. Je n'en doute pas le moins du monde, mais, autant que je le sais, ces envois ne sont pas parvenus jusqu'aux mains des étudiants en médecine.

> Sava Markovitch. médecin aide-major de l'armée serbe.

#### Suite à la lettre de M. Sava Markovitch.

J'ai été très heureux de connaître la lettre de M. Sava Markovitch. Elle vient confirmer ce que j'ai maintes fois répété du malaise éprouvé par les étudiants serbes, ct de l'affection reconnaissante que cenx-ci sont prêts à nous vouer, si uous venous efficacement et rapidement à leur secours.

Mais l'auteur de la lettre me paraît ignorer les difficultés que uous reucontrâmes, l'an dernier, quand nons voulûmes nons mettre au service de la science française, auprès de ses chefs et camarades. L'apathie et l'indifférence qu'il signale auraient été vaincues facilement dans d'autres circonstances et avec d'autres movens qu'eu Macédoine, Là, plus qu'ailleurs, la liaison entre les divers services de santé alliés resta longtemps nue hypothèse. Si de grands progrès sont sur le point d'être réalisés, il n'en est pas moins vrai que jusqu'à ce jour, le trait d'uniou entre les deux directions des services de sauté

français et serbe de Salonique fut d'uue insuffisance novroute

Les couseillers techniques français des formations sanitaires serbes n'eurent douc à compter que sur euxmêmes, pour réaliser leur missiou. Il ne leur fut jamais possible d'obtenir de Salonique un conseil on une aide, car la liaisou médicale franco-serbe, affligée d'une vue aussi courte que l'était déjà son haleine, ne se rendit jamais compte des conditions d'une mission, où la plupart des membres se tronvaient à 200 kilomètres d'elle, au front,

En outre, le promoteur du rapprochement médical franco-serbe ne fut pas accompagné par tous ceux qu'il avait sollicités de faire route avec lui. D'aucuns préférèrent s'abstenir, d'autres s'égarèrent, si bien que, sur la bonne voic, nous ne restâmes guère plus de trois ou quatre. Nous allions toucher au but, quaud les médecins français fureut retirés de l'armée serbe.

l'ai déià dit, dans ce ionrual, quels étaieut nos movens d'action. Nons avions fondé, à la première armée serbe, une bibliothèque circulante, alimentée par les éditeurs parisiens, et un approvisionnement de spécialités pharmaceutiques, où chacun pouvait veuir chercher gratuitement ce qu'il désirait. Deux petits ânes macédoniens transportaient notre bibliothèque, dont le conservateur dévoné fut M. le médecin-major de Labonnefon.

Lorsque uous quittâmes l'armée serbe, nous ue voulûmes pas laisser s'éteindre la petite flamme française allumée dans les cœurs pendant que nous étions là. C'est pourquoi j'ai fait adresser à la direction du Service de (Suite à la page IV.)



#### (Teinture d'iode solidifiée)

#### L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé. ..... le 13/11 1917.

Monsieur SANTONI,

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre euvoi rée. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits n'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie de guérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé: Dr F., Médeein-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI, J'ai Irès bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F, L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous en remercie beaucoup. Je fais en ee moment les essais de ce médieament et les résultats déjà objenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : D. C., Médeein-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P......

d'Artillerie ..... Bat.

S. P. ...., le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI,

J'ai blen requ soire celle arrivé e son constant SAN 1981,

1 soit blen requ soire celle arrivé e son et et al déle cuploné soire probait un paraît desoir donner de
bons résultais. L'idée de la bole-souffié elle et l'es PhANIQUE. Quand me provision sera
épaisée, je sons en demanderal d'autre.

Récevez, Monstaur, auce mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respecteux. Signé : PG.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

#### FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000,000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spécialisé

#### MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOIDOL

GRANIILÉ

#### Soufre colloïdal chimiquement pur Très agréable, sans goût, ni odeur.

Contient 0.10 centior, de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du **SULFOÏDOL** sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation,

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M® ROBIN, le Soufre colloidal (Sufficial) reste un colloida, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut culpture stire remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les Caractères des mouvements

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une | browniens comme on peut le constater is formes du soufre la nuis soluble | à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emplole

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÈMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE,

dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS

> SATURNISME, Hydrargyrisme

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule); (4º dosée à 1/15° pour frictions;

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (aoné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites);

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

BOPE: (Louis-Marie-Adrien), médeein inspecteur, ches supécieur du service de santé d'une armée d'une haute valure professionwelle, organisateur rennaqualle, administrateur de premier ordre. A été blessé, le 1<sup>ex</sup> septembre 1914, en activant, sons un hombardament violent, l'évacuation des blessés et a été atteint, en service commandé, l'évacuation des blessés et a été atteint, en service commandé, l'évacuation agrave lésion de l'évil. Est retourné sur le front sons attendre sa quérison; y dirige le service de santé d'une armée, ace un dévouement et une activité inlassables; foujours prêt à alter jusqu'en première lique quand il y evrits a présence utilie.

TRANFOI. (Georges-Robert), sous-aide-major an 68° rég. d'infanterie : le 19 juillet 1917, après une journée de rude combat, apprenant qu'une compagnie d'un corps voisin séparée de son régiment wait de nombraux blessés, a spontament our gouite de we les brancadiers du bataillon la rélève des blessés. Le lendeuncin marin est allé sous sus violent bombardement soginer dans les liques les blessés qui n'avaeient pu être rannenés. Médecin d'un dévoument au-dessus de tout l'éoge, et d'un grand courage, dévoument au-dessus de tout l'éoge, et d'un grand courage, dévoument au-dessus de tout l'éoge, et d'un grand courage, de l'appendent par le compagne de l'appendent par le con-

POMMADÈRE (Augustin-Lue-Maurice), médecin aidemajor de 11º classe au 50º bataillon de chasseurs à pied : médecin d'un dévouement à toute épreuse, Tombé glorieu-

sement dans les tranchées de première ligne, en se portant près d'un sous-officier qui venait d'être blessé.

SCHMAM (Donat-Nathan), médecin aide-major de ré classe à thre temporate, médecin-chef de l'Infirmeric de poste et de l'infirmeric indigène d'Azila!: engagi volontaire dans l'artillerie, le nombre de ses inscriptions à l'avant où il s'est fait remarquer par un dévouement et une abnégation sous bornes. Mort de maladic contractée à l'issue d'une colonne où il a fait preuve des plus belles qualités projessionnelles et militaires.

M® DE CHATEAURODEAU, infirmière-major de l'hôpital complémentaire d'armée de Chapmes: infirmièremodèle de brauoure et de dévouement. Chargée du service d'une ambulance dans une ville momentanément occupée par les Allemands, a continué à y assures nos service ance un courage tranquille et une ordanrie faisant l'admiration de lous. A contracté la fièvre typhoïde en soignant les malades qui lui tétaient confés.

M¹ºº JARRET DE LA MAIRIE (Madeleine-Marie-Francoise), infirmière à l'hôpital de X...; sa présence et son attitude au milieu du danger ont été pour tout le personnel un bel exemple de courage et de sang-troid.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Noamsthénie, Hysté le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE = dell'i Hôtel-Dieu de Paris =

le Professeur A. GILBERT

1913, 1 volume grand in-8, 320 pages avec 92 figures noires et coloriées...... 12 fi

# URASEPTINE ROGIER

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de bronze. - MHe PATHIER (Suzanne), infirmière, hôpital du Panthéon; MIIo REYNIER (Antoinette), infirmière, hôpital du Panthéon; MIIe SOLACROUP (Marie-Thérèse-Emilie), infirmière, hôpital du Panthéon; Mile DE COYNART (Anne-Marie), infirmière, hôpital du Pauthéon ; MIIe DE CUVERVILLE (Yvonne-Anne-Marie), infirmière, hôpital du Panthéon : MIle BERGIER (Gencyiève), infirmière, hôpital du Panthéon : Mile NORMAND (Suzanne-Marie-Espérance), infirmière, hôpital du Panthéon; Mile THÉBAULT (Jeanne), infirmière, hôpital du Panthéon; M<sup>110</sup> DE COUBERTIN (Marie-Marcelle), infirmière, hôpital du Panthéon; Mile DUPREZ (Germaine-Edith), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mile Signoret (Joséphine-Jeanne), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mme Wolfe-MURRAY (Yvonne), infirmière, hôpital du Panthéon; MIle CHANOINE (Anne-Marie), infirmière, hôpital du Pauthéon : M10 DE Lyrot (Germaine-Marie-Alice), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mme Heller (Xénaïda). infirmière, hôpital du Panthéon : M11c MICHELIN (Marthe-Jenny-Marie), infirmière, hôpital du Panthéon; Mile CHAMBON (Germaine-Marie-Marthe), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mile RÉGLEY (Geneviève), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mile Houdas (Germaine) infirmière, hôpital du Panthéon; Mile DE MONTIOIE (Hesselvne), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mme MAZU-RIER (Berthe), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mile MAR-CHAL (Paulette-Marie), infirmière, hôpital du Panthéon; Mme LE CORBEILLER (Marguerite-Caroline-Laurence) infirmière, hôpital du Panthéon ; Mme TERRAY (Mereédès-Marie), infirmière, hôpital du Panthéon ; Mile Dromzée (Romaine), infirmière, liôpital du Panthéon ; Mme DRLA-RUE, née Genas, et Mme Prodhomme, née Lèker, infirmières, hôpital complémentaire nº 93, à Autrain-sur-- Couesnon : Mme Coutant, infirmière de l'U. F. F., hôpital auxiliaire nº 161, à Paris ; Mme ESLIN, infirmière de l'U. F. F., hôpital auxiliaire nº 161, à Paris ; Mue Dubois (Marthe-Félicie-Marie), infirmière S. B. M., hôpital V. G. 20, à Paris ; Mile de l'Augue de Jonquières (Marie-Madeleine-Geneviève), infirmière S. B. M., hôpital V. G. 20, à Paris ; Mmc Gauderax, née Vimereati, infirmière S. B. M., hôpital V. G. 20, à Paris; M<sup>110</sup> Gutmann (Madeleine-Adelaïde), infirmière S. B. M., hôpital V. G. 20, à Paris ; M'le KŒCHLIN (Madeleine-Jeanne-Sophie), infirmière U. F. F., hôpital V. G. 20, à Paris; M16 GUTMANN (Suzanne-Rose), infirmière S. B. M., hôpital V. G. 20, à Paris ; Mmc DUPOND (Pauline,) en religion mère Marie-Hombeline; Mme DUJARDIN (Marie), en religion sœur Marie-Nazaire; Mme Yves, née Taratte, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon : Mue Ruellan, née Rouleau, infirmière, hôpital eomplémentaire V. G. 1, lyeée Buffon ; M1le Augendre (Marie-Madeleine), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1. lycée Buffon : Mme LE BOURRE, née Gaehes, infirmière, hôpital militaire Villemin à Paris Mile Poulailler (Marie-Blanche-Alexandrine-Yvonne), infirmière, hôpital auxiliaire 106 à Paris ; Mile Gaudé (Alexandrine-Angélique), infirmière, hôpital auxiliaire 106 à Paris; Mile Kuntz (Suzanne-Marie-Christine), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon: M1te CAZE (Anne-Marie-Louise-Jeanne-Suzanne), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lycée Buffon ; M<sup>110</sup> Fradin de Belabre (Vyonne-Marie), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lyeée Buffon ; Mac HOUDAILLE, née Jantrou, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1, lyeée Buffon ; Mine Letellier, néc Saglier, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. 1. lycée Buffon ; M110 GÉROCK (Marie-Anne), infirmière, hôpital 121 à Paris ; Mme Bur-THE, née Mique, infirmière bénévole, hôpital complémentaire V G. r, lycéc Buffon.

TÉLÉPHONE :

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements Renseignements gratuits aur demande. — Rédaction d'actes

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



VIENT DE PARAITRE

**ENVOI GRATIS** 

### AIDE-MÉMOIRE des LOI et DÉCRET de 1916 sur les SUBSTANCES VÉNÉNEUSES Par L. FREYSSINGE

Cette petite brochure, qui contient tout ce que le praticien doit connaître de cette nouvelle législation, est envoyée gratis et franco à tout médecin qui en fera la demande, très lisiblement écrite, accompagnée du nom de ce lournal (et, pour les médecins mobilisés, de l'Indication de leur résidence d'avant-guerre), adressée un

Laboratoire de la " NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE ", 6, rue Abel, PARIS.

# MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

## GELOTANIN

(TANNATE DE GÉLATINE)

AVANTAGES RÉUNIS DU TANIN ET DE LA GÉLATINE

INDICATIONS : Celles du Tanin et de ses Dérivés :

FORMULER pour :

ADULTES CACHETS DE GELOTANIN CHOAY: Une boite.
Par jour: De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50, à prendre au début, au milieu et à la fin des repas.

ENFANTS (PAOUETS DE GELOTANIN CHOAY: Une boite.

NOURRISSONS Par jour: De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25, à diviser dans le lait ou l'aliment habituel.

LABORATOIRE CHOAY, 44, AVENUE DU MAINE, PARIS - TÉL. : FLEURUS. 13-07.

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale
Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

santé serbe nombre de journaux médicaux qu'elle doit distribuer au front. Il faut voir encore une manifestation de l'insuffisance de la liaison franco-serbe dans le fait signalé par M. Saya Markovitch, qui n'a jamais été touché par un de nos journaux.

Notre collègue regrette que nous n'ayons pas suggéré à ses supérieurs : « qu'il est inutile et peu raisonnable de laisser les étudiants en médecine remplir des fonctions indépendantes, comme médecins dans les diverses formations de l'avant, du fait de leurs connaissances insuffi-

N'avez-vous pas un peu «le cafard », mon cher et vaillant collègre l'ectres, les folis services de l'hôpital serbe » Prince Alexandre» de Salouique sont plus attrayants que les rochers arides, entre lesquels votre ambulance a planté ses tentes, quelque part du côté du Kaimatchikalan. Mais notre chère Serbie, taut épriôuvée par les guerres et les épidenies, unauque de médecins, et vous étes air front à la place d'un docteur, parce qu'ou n'a pas pu faire autrement. Pour vous consoler, considéres la situation des médechs auxiliaires frauçais, ayant interrompu leurs études depuis le début de la guerre, et qui sont dans les batallons d'infanterie, on le danger est autre ou'à l'arabulance, crovez-moi.

Et puis, l'on va s'occuper de vous. Votre tour de départ pour la Faculté ne tardera sans doute pas, et ce sera très probablement en France que nous aurons le plaisir de vous recevoir.

vous recevoir.

L'appel adressé aux universitaires, dans le nº 40 de

Paris médical, n'est pas resté stérile. Ou cherche à coucilier le rigorisme traditionnel de l'Université française.

avec des mesures de bieuveillance qui vous profiteront. Jusqu'ici, nos Facultis retneunt aux Serbes, enclens étudiants autrichiens, l'équivalence de leurs inscriptions avec les inscriptions françaises. Alors que clea nous, auteun compte ne leur est tenu de leur scolarité antérienre, la Suisse les accueille sans chinoiserie. Quand l'étudiant serbe a perdu ou u'a pu se procurer sa feuille d'inscriptions autrichiennes, la Faculté suisse se contente d'une déclaration de l'intéressé, certifiée exacte par l'autorité déclaration de l'intéressé, certifiée exacte par l'autorité

militaire serbe. Pénétrés que nous sommes, à juste raison, de la supériorité de l'enseignement de nos grandes Facultés françaises, on n'accepte pas lei sans un certain étonnement un projet qui paraît mettre l'enseignement 'ennemi sur le même pied que lui. On ne peut cependant pas continuer de refuser aux Serbes l'accès de nos écoles. Des trente médecins auxiliaires mis en congé par leur armée en juillet, quatre seulement sont venus en France on ils avaient déjà étudié. Quant aux autres, ils ont dû se réfugier en Suisse...

Que des mesures de bienveillance exceptionnelle soient réservées à ces étudiants pour la durée de la guerre et les deux ou trois aunées qui suivront. Soit i mais agissons vite. Il sera toujours temps, plus tard, de n'acrepter dans les Facultés françaises que ceux qui désirreout y accomplir toute leur scolarité. Mais, pour le moment, tendons la main à nos jeunes amis et anavons-les par un geste logique et simple. Si l'on veut même y voir quelque élégance et l'apparance d'une charité, li n'en sera que davantage dans les traditions de notre enseignement.





1913. GAND | MED. D'OR - Produit excit français - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvàxx gout. àch. repas. - 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - Ni sucre, ni chaux, ni alcool

DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL

APPAREILS de STÉRILISATION BANDAGES, ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

Envoi du Catalogue sur demande.



Gants « Γαληνός » Drapier,

Économie pour la durée. Grande finesse de toucher, Gantant bien et sans gêne.

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Vient de paraître :

HERZEN

GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE

édition, 1917, 1100 pages, cartonné.....

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Sclerose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON



Dépôt dans toutes les pharmacies

Ch. LORRAU

INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3lls. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

#### PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBER? Сн.

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Léaumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



#### NOUVELLES

Mort au champ d'honneur. — Le D' Rdouard Delanglade, professeur de clinique chirurgicale à l'École de médécine de Marseille, médécin-major de 19º classe, chirurgieu consultant du ... corps d'armée, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, tué le 24 novembre 1917 en Alsace reconduise.

Nasice reconquise.

Necrologie. — Le D' A. Tissier, décédé à Vichy à l'âge de quatre-vingt-tinq ans, ancien président de la Société de médecine de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, méde-in-chef adjoint de l'American Red Cross Military, fondateur de l'hôpital américain de Neuilly, directeur de l'hôpital américain de Neuilly, directeur de l'hôpital américain de Jully, décédé à l'âge de ciuquante-neuf ans. — Le D' Paul-André Rapine, décédé à l'âge de quarante-cinq ans dans l'exercice de ses fonctions comme médecin-major à l'hôpital nº 4 à Avignon. — Le D' André Guichard, décédé à l'âge de quarante-six ans à Saint-Henri, près Marseille.

Légion d'honneur. — Est promu officier en témoignage des services rendus aux blessés français, le Dr Jacques de Poliakof, directeur de l'hôpital bénévole nº 95 bis (formation de Poliakof), à Biarritz.

Est nommé chevalier, le Dr Jacques Bandaline, codirecteur de cet hôpital,

La science française à l'étranger. — M. le professeur Gley a été invité par la Société de Biologie de Barcelone a donner une série de leçons qui auront fieu à la Faculté de médecine de cette ville du 10 au 20 décembre.

L'envol aux armées des officiers de santé linaptes.

M. Emile Vinant, député de la Côte-d'Or, ayant demandé
à M. le ministre de la Guerre si la circulaire du 20 août
1917, relative à l'envoi aux armées des officiers du Service
es anté linaptes à faire campage, s'applique aux médecins auxiliaires du service auxiliaire, alors que, d'autre
part, la circulaire du 26 décembre 1916 preserti que les
sous-officiers (catégorie à laquelle appartiement les

médecins auxiliaires), caporaux et soldats du service auxiliaire, appartenant aux elasses 1903 et plus anciennes, ne doivent pas être envoyés dans la zone des armées, a reçu une réponse affirmative.

L'automobile médicale. — M. Carré-Bouvalet, député, ayant demandé à M. le mistre des Finances at an moment oi la taxe sur les automobiles va être doublée, îl ue serait pas possible d'envisager la possiblié d'exonérer d'impôt les automobiles garées des médecins mobilisés, lesquels out dû, jusqu'à présent, acquitter leurs coutributions malgré qu'ils n'aient pu s'en servir, a recu la réponse suivante :

4 La contribution sur les voitures automobiles est, d'après la loi, exigible de tout possesseur d'une voiture sujette à cette taxe, alors unen qu'il serait temporairement empêché d'en faire usage. L'exonération demandée par M. Carré-Bouvalet est donc impossible, puisqu'elle serait contraire aux dispositions législatives en vigueur. 8

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le Pr GIL-BERT. Samedi 8 décembre à 10 h. 3/4: Leçon clinique: Sur un cas de rétrécissement mitral avec hémiplégie.

Cours et travaux pratiques d'oto-rhino-laryngologie.

— M. le D' CASTEN, chargé de cours, a repris sou cours à
la clinique d'oto-rhino-laryngologie (Beole pratique, 15,
rne de l'Ecole-de-Médecine) les mardis et saunedis à
3 heures.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption. Exameu et traitement des malades par les élèves tous les jours de 3 à 5 heures.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois est de 50 francs. Un certificat d'études est délivré aux

Clinique d'acconchements et de gynécologie (Clinique Baudelocque, 125, boulevard Port-Royal). — M. le Dr Portocki, agrégé, cliargé de cours, a commencé son cours et le continue les lundis et vendredis à 10 heures.

#### Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0,01) TOUX PILULES (0,01) EMPHYSEME ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### **Broméine** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveus

AMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

# MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût – bien toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme – Convales cence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

Le Bouteille de 600 cm : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Les psycho-névroses de guerre, par les Dr. G. Roussy et Lhermitte. 1917, 1 vol. in-8º de 187 pages de la collection Horizon, 4 fr. (Masson et Cle, éditeurs, à Paris).

Peu de questions ont été aussi discutées depuis le début de la guerre que celle des psychonévroses. Leurs mites, leur distinction d'avec la simulation pure et simple d'une part, d'avec les accidents nerveux d'ordre réflexe d'autre part, out soulevé de nombreuses controverses, d'autant plus intéressantes qu'elles comportent des sanctions thérapeutiques et militaires fort importantes. Parmi ceux qui ont contribué à étudier et à préciser les problèmes soulcvés par les psychonévroses de guerre, les auteurs étaient particulièrement désignés, pour exposer l'ensemble de ce difficile sujet. Le petit volume qu'ils ont récemment publié avec ses chapitres fort bien conçus sur les troubles psychomoteurs élémentaires, les troubles psychonévropathiques de la fonction de la marche, les tremblements et les mouvements choréiformes, les troubles sensitifs et sensoriels, les crises nerveuses, les accidents commotionnels par explosion, etc., avec ses planches très expressives, avec ses conclusions thérapeutiques et pratiques basées sur nue pratique personnelle étendue, mérite d'être lu par tous ceux qui désirent se faire une opinion sur ces faits si fréquents et si nécessaires à reconnaître dès leur début.

Hystérie-pithiatisme et troubles nerveux d'origine réflexe, par J. Babinski et J. Froment. 1917, 1 vol. petit in-8° de la collection Horizon, 4 fr. (Masson

et C<sup>10</sup>, éditeurs, à Paris). Le succès qui a accueilli ce volume des son apparition s'explique par la nature du sujet traité et par la légi-

time autorité de ses auteurs. Peu de questions ont été, en effet, aussi discutées depuis quelques mois que celle des troubles nerveux d'origine réflexe, dits aussi physiopathiques, et de leurs relations possibles avec l'hystérie. On sait la place à part que leur ont attribuée MM. Babinski et Froment et 'tout l'effort qu'ils ont mis à les définir, à préciser leurs caractères essentiels et à montrer en quoi ils se distinguent des accidents dits pithiatiques, tout en s'y associant souvent. Leur petit volume groupe fort heureusement l'ensemble de leurs idées sur ces questions controversées. Toute la première partie, consacrée à l'hystérie, contient l'exposé fort clair de la conception moderne de l'hystérie ou pithiatisme, telle qu'elle ressort des nombreux travaux de M. Babinski, La seconde est plus importante : illustrée de belles planches, elle montre méthodiquement ce que sont les troubles physio-pathiques d'origine réflexe, discute leut pathogénie encore obscure et analyse en détail les bases de leur diaguostic. Les recherches de physiologie pathologique faites par MM. Babinski et Froment v sont également groupées et un index bibliographique complet permet au lecteur de se reporter aux travaux originaux. Cet ouvrage vient donc à son heure pour apporter à tous ceux qui s'occupent de neurologie de guerre un guide leur permettant de vérifier par eux-mêmes l'existence et les caractères de ces troubles nerveux réflexes; une prochaine édition modifiera sans doute et complétera cette étude, taut il s'agit là de questions actuelles ct en perpétuelle discussion ; il faut dès maintenaut savoir grand gré aux auteurs d'avoir donné dans ce volume un exposé d'ensemble de leurs recherches. P. LEREBOULLET.

Tuberculoses Bronchites Émulsion MARCHAIS

Phospho-Créosotée





# VITTEL

GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE CONSTIPAT égime des ARTHRITIQUES Régime

SOURCE SALÉE

CONSTIPATION — CONGESTION DU FOIE
Régime des HÉPATIQUES

#### En lisant

#### LE PREMIER ENFANT ÉLEVÉ EN COUVEUSE

à la profession, Il s'appelait Fortunio Liceti. Voici l'h toire de ses premiers jours, telle qu'on la trouve contés dans un des tomes d'un ouvrage d'Adrien Baille int tulé : Le Jugement des savants sur les principaux ourrages

des auteurs (1). « Fortunio Liceti, l'un des plus célèbres philosoph République des Lettres, naquit sur la côte de Gênes, le troisième jour d'oetobre de l'an 1577, à deux heures après minuit, dans un voyage que ses parens faisoient de la petite ville de Recco, leur patrie, à celle de Rapallo, où son père alloit s'établir pour exercer la médeciue. La fatigue et les ébranlemens de ce transport, joints aux orages d'une tempête qu'ils virent passant près du cap de Portofino, furent si violens que la mère, qui ne paraissoit pas grosse de beaucoup de mois, fut surprise et tomba en travail sur les lieux. Le père ue douta nullemeut que ce ne fût une eouche fausse et précipitée, quoi que la mère pût lui alléguer pour lui faire croire que ce fruit n'étoit pas éloigné de son septiesme mois. Ce fœtus n'étoit pas plus grand que la paume de la main, mais son père l'ayant examiué en qualité de médecin et ayant trouvé que c'étoit quelque chose de plus qu'un embryon, le fit transporter tout vivant à Rapallo, où il le fit voir à Jérôme

Bardi et à d'autres médecins du lieu. On trouva qu'il ne (1) Revu, corrigé et augmenté, par M. DE LA MONNOYE. Paris, MDCCXXII.

lui manquoit rien d'essentiel à la vie et son père, pour faire voir un essai de son expérience dans sou nouvel établissement à Rapallo, eutreprit d'achever l'ouvrage Ce fut un de nos confrères, et qui fit grand honneur, inte la nature et de travailler à la formation de l'eufant avec le même artifice que celui dout on se sert pour faire éclore les poulets en Egypte. Il instruisit une nourrice de tout qu'elle avoit à faire et ayant fait mettre son fils dennam four proprement accommodé, il réussit à l'élever

∕et ∰hi faire prendre ses accroissemens nécessaires, par l'in ormité d'une chaleur mesurée exactement sur les de notre siècle et l'un des plus laborieux écrivains de la later de d'un thermomètre ou d'un autre instrument équivalent. On auroit toujours été très satisfait de l'industrie d'un père si expérimenté dans l'Art de la génération quand il n'auroit pu prolonger la vie à son fils que pour quelques mois on pour peu d'années. Mais quand on se représente que l'eufant a vécu près de quatre-vingts ans et qu'il a composé quatre-vingts ouvrages différens, tous fruits d'une longue lecture et d'une érudition acquise par des travaux extraordinaires, il faut couvenir que tont ce qui est incrovable n'est pas toujours faux et que le vraisemblable n'est pas toujours du côté de la vérité, «

> A côté de cette version, que Baillet avait trouvée dans l'ouvrage d'un certain Michel Giustiniau (Negli scrittori liguri) et à laquelle Stern fait allusion dans son Tristram Shandy, il en existe une autre, qui représente Liceti élevé simplement dans une boîte garnie de coton. Dans l'impossibilité de contrôler efficacement laquelle est la bonne, j'estime qu'il faut choisir délibérément la première. Évidemment, elle ne manque pas de présenter certains côtés à tout le moins difficiles à admettre tels quels. La taille vraiment par trop exiguë du nouveau-né qui lui



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour que comme . le cardiaque

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaire les odémes et la dyspier, est chrois et le dyspier, est chrois et le dyspier, est chrois juguel les crises, enraye cours du sang les acides urinaires.

LITHINEE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr

**DUIT FRANÇAIS** 

4. rue du Roi-de-Sicile - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

ferait attribuer un âge extraordinairement tendre et n'atteignant certainement pas les sept mois dédarés par la môre, suggère quelque méfiance. Ce four chauffé d'încertaine façon où l'atmosphère devait être périllessement sèche, et l'absence de renseignements sur la façon dont l'alimentation était réalisée peuvent sembler un peususpects à ceux qui asyent tous les soins minutienx qu'exige un enfant en couveause. Mais réussir l'élevage dans du cotou, les élèments du problème restant les mêmes, ne serait guère plus aisé et le récit que nous veuons de lire est, à n'eu pas douter, une jolie histoire qui a le mérite de décerner d'inattendues lettres de noblesse à la couveuse qu'on ne devait voir reparaître qu'en 1857, sous les espèces du « berecau incubateur » de Denneé.

Quant à la réussite de cette sensationnelle innovation, Baillet n'a pas exagéré, d'après ce que nous avous de l'existence de Liceti. Il vécut, en effet, jusqu'à soixante-dix-neuf ans, étant mort en 1657. Son érudition fut graude au point de pouvoir étre considérée comme quasi universelle. Aussi le voyons-nous successivement professeur de philosophie à Pise et à Padoue, médicent à Bologne et revenant à Padoue comme professeur de médecine. Peut-être n'a-l-il pas écrit les quatre-viriges volumes que lui attribue libéralement son biographe, mais on en counaît en tout cas plus de cinquante signés de lui, et rien me monte mieux que leurs titres l'extraordinaire

étendue de ses connaissances. Il y traite aussi bien des astres et des comètes que de l'immortalité de l'âme, de la foudre et de la transformation des compagnons d'Ulysse par Circé, des bagues anciennes et de la piété d'Aristote, de la circulation du saug et des hiéroglyphes. Il entretenait une correspondance scientifique et philosophique avec les esprits cultivés de son temps et ces lettres forment la matière de nombreux volumes. Sa renommée était grande et nous voyons Gui Patin s'inquiéter de l'apparition de ce dernier ouvrage : « Nous attendons de Padoue Fortunio Liceti et quinto et sexto et septimo el octavo avasitis per epistolam iu-quarto, avec son livre in-folio, de Lucernis antiquorum » (Lettre à M. Belin fils, du 11 décembre 1651). Il y a évidemment, dans cette fantastique producțion, à prendre et à laisser, si j'ose dire. Il est tel traité sur la pierre lumineuse de-Bologue, laquelle répand dans l'obscurité la lumière qu'elle a concentrée en elle, ou sur les lampes antiques qui brûlaient plus de mille ans sans qu'on y touchât. qui prêtent aujourd'hui à sourire. Mais sans aucun doute le fils si miraculeusement sauvé du médeciu de Rapallo fut un homme remarquablement intelligent et d'une capacié de travail peu ordinaire. Sa longévité aidant, il reste un beau témoignage de ce que peut faire l'ingéuieuse sollicitude d'un père et un exemple rassurant de l'avenir auquel peuvent prétendre les prématurés.

Dr. Henri Bouquet.

Académie de Médecine de Paris.

Prix Orfila (6,000 fr.)

Prix Desportes.

DIGITALINE crist.e

NATIVELLE

SOLUTION au militème
GRANULES BLANCS
au 1/4'de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10'de milligr
AMPOULES au 1/10'de milligr
49, Boul. Port-Royal, Paria



VAL=MONT - LA COLLINE MONTREUX-TERRITET

ÉTABLISSEWENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES.
Traitement dététique et ophysiothérapique des maladies de la nutrition (enthritisme, goutte, diabete, obésité, amente, unembe, etc.), des fafections de lorganes digestifice éconose, intertin, foiej des maladies desrénated des tra

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert

PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Unque, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

#### # TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF ; Ni toxicité générale, Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau –
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Seluble dans l'Eau: " Cures d'eau diaiglée "

TOUTES.

ENVOI GRATUIT
de Flacons de "Dialyl"
à MM. les Docteurs ainsi
qu'aux Hôplaux, Formations sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldats rhumatisants dont
Tadresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoiroù "Dialy"

### Dialyl

Soluble dans l'Enu ; Cures d'eau dislytée

TOUTES PHARMACIES

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LA SITUATION MILITAIRE DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Nous avons reçu récemment la lettre suivante, qui montre une fois de plus combien est complexe la question des étudiants en médecine à l'armée. On a longuement discuté au Parlement la situation des étudiants n'ayaut que deux inscriptions, lors du vote de la loi Mourier. Il semble à priori que ceux qui n'en ont qu'une ne peuvent prétendre à aucune situation spéciale. Et pourtant il en est, auxquels fait allusion cette lettre, dont le cas mérite d'être envisagé.

Il v est en effet question d'un étudiant qui n'a pris qu'une inscription en 1913, par suite de son départ au régiment (avant la guerre). Depuis, il a été constamment employé par le service de santé régimentaire et, à ce titre. a acquis des connaissances pratiques certaines. Bien d'autres, plus jeunes que lui, ont pu être nommés au grade de médecin auxiliaire avant d'avoir vu un blessé dans les tranchées et d'avoir été initiés au service de santé régimentaire. Lui, au contraire, est depuis plusieurs années familiarisé avec ce service

Les étudiants se trouvant dans ces conditions ne doivent pas être nombreux; ils pourraient, si la loi le permettait, bénéficier de mesures leur permettant d'acquérir le galon de médecin auxiliaire auquel, autant que beaucoup d'antres, ils ont des droits incontestables, après plusieurs années de campagne. Voici la lettre de

notre correspondant, médecin-major dans une ambulance, qui expose nettement les raisons qui justifieraient une décision en leur faveur

Mon eher Confrère,

Puisque la question des étudiants eu médeeine est à l'ordre du jour et que l'ou s'inquiète d'accorder à nos ieunes camarades des compensations bien méritées, je ne permets d'attirer votre attention sur une eatégorie intéressante de jeunes pour lesquels rien n'a été fait et qui se trouvent dans une situation anormale et injuste.

Je viens de quitter un régiment d'infanterie dans lequel se trouvait, parmi les brancardiers, un étudiant en médecine auquel je m'intéresse. Ce futur confrère fait partie de la elasse 1913 ; à ce titre, il a été incorporé en novembre 1913 ; il est possesseur de son P. C. N. et d'une seule inscription de doctorat ; depuis la mobilisation, il est employé comme brancardier régimentaire et a à son aetif toutes les affaires de son régiment qu'il n'a jamais quitté. Il a fait la Marne, l'Artois (1915-1916), Verdun, la Somme, la Champagne (1917), et je vous assure qu'il a profité de ce rude enseignement. Actuellement, il serait tout à fait capable de remplir les fonctions de médecin auxiliaire, et ee modeste galon ne serait qu'une récompeuse bien méritée après trois ans de campagne,

Ne scrait-il pas possible de faire pour mon jeune ami et pour ses camarades de la classe 1913, ce qui a été fait pour les étudiants des elasses plus jeunes, c'est-à-dire les autoriser à



#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

prendre une deuxième inscription de doctorat et les envoyer suivre les cours permettant d'être nommés médecins auxiliaires? Il v a maintenant dans l'infanterie de jeunes étudiants de la classe ror7 qui, sans jamais avoir été au front, ont été promus médecins auxiliaires, parce qu'ils possédaient deux inscriptions!! Ne pensez-vous pas que trois aus de eampagne dans l'infanterie ne valent pas trois mois de cours de Faculté plus ou moins régulièrement suivis? Et n'est-il pas injuste de mettre sous l'autorité de ces jeunes médeeins auxiliaires leurs eamerades qui, s'ils n'ont qu'une inscription, out fait leurs preuves au feu et out appris leur métier sur les champs de bataille? Il serait souhaitable que le ministre de l'Instruction publique donne à ces étudiants la possibilité de prendre une inscription, en s'entourant, s'il le juge utile, de toutes les garanties sur leurs mérites et leur manière de servir. En agissant ainsi, sans léser personne, il récompenserait bien des dévouements et il assurerait à l'armée des médeeins auxiliaires capables et dignes de confiance.

Recevez, je vous prie, mon cher confrère, l'assurance de mes sentiments confraternels,

> X.... Médecin d'ambulance.

Les précisions que nous a données dans une lettre complémentaire notre confrère et anxquelles nous avons fait allusion plus hant, montrent l'intérêt que méritent ces étudiants de la classe 1913.

Leur sort pent-il toutefois être modifié et ne risque-t-il pas plutió de Sieggruver di nifi des dispositions nouvelles de la loi du 10 noût 1917 (loi Monrier) ? Une réponse récente du ministre à M. Pierre Rameil, député, qui possit une question au sujet des étudiants à une inscription (sans préciser d'afficiers le cas spécial des étudiants de la classes 1913) porte que la loi du 10 noût 1917 ne permet de maintenir dans le service de santé que les étudiants eu médecine pouvrus de deux inscriptions validées. Il appartient au ministre de l'Instruction publique de fixer les conditions de la prise de la deuxième inscription ». Ce texte montre qu'il ne sera pas facile de donner satisfaction au desir pourtant légituine de notre correspondant.

r. 1<sub>e</sub>,









TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS
FARINES MALTEES JAMMET

CÉRÉALES JAMAZT pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantillons sur demande, we JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le Dr Perrin (de Cusset-Vichy). — M. Guy Carron de la Carrière, fils de M. le Dr Carron de

la Carrière, mort pour la patrie,

Mariages. — Mile Jeanne Cougombles, fille de M. le Dr Cougombles (de Bagnères-de-Bigorre) et le Dr Camille Collignon, aide-major, décoré de la croix de guerre. — On annonce les fiançailles de M. le Dr Lhermitte avec Mile Marcelle Duifocu.

Exposition de Ilvres d'étrennes. — Une exposition des livres d'étrennes sera ouverte au Cercle de la Librairie du 1<sup>er</sup> au 20 décembre prochain (117, boulevard Saint-Germain).

Les livres exposés qui s'adressent aux enfants et aux adultes, seront mis à la disposition du public qui pourra les feuilleter, les parcourir, les lire même, et par suite les acheter, le moment venu, en toute connaissance de cause, chez son fournisseur habituel.

L'enseignement médical au front. — Le sous-secrétaire d'Etat du Service de sauté a organisé pour les étudiants en médecine au front, dans les centres principaux d'hospitalisation de la zone des armées, un enseignement des mancioner leurs connaissances médicales et à leur permettre d'acquérir des garanties pour leur avenir universitaire.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour officier:

SAUVEZ (Emile-Robert), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à l'inspection du centre de stomatologie du gouvernement militaire de Paris.

RAMOND (Pierre-Félix), médecin-major de 1<sup>20</sup> classe

(territorial) à la 3<sup>e</sup> région.

Pour chevalier:

BRUCHILLE (Henri-Emile-Jean), médècin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) un 232º rég. d'infunctire: excellent médècin aide-major, plainé acouvage et d'entrain, très dévoué pour les blessés et les maiades, donnant en toutes circonstances l'exemple de la bourait humeir. A été griècement blasés, le 14 septembre 1917, au cours d'un bombardement de la première ligne. Déjà cité à l'ordre.

BONNEU (Flerre-Joseph-Adrieu), médécin alde-major de xº classe à thre temporarie, au 10°s reg. d'infanterie, précédeument au 3° bataillen du 200° rég. territorial d'infanterie, médécin' d'un grand dévouement et s'une conscience absolue, se dépensant sans compter pour soigner les madades et les blessés du régiment. Le 16 octobre 1916, ayant eu l'extémilé du pied droit en partie sectionats par un édat d'obus, a domi un bet exemple d'abuquion et d'emergie en supportant courageusement ses soufgrances. Amputé de l'avant-pied d'avant-pied ne

ARBUZ (Socrate-Engène-Arunand), médecin aide-major de 1ºº classe (activo a uya rêg. d'infanterie, 3º batalion indécim militaire d'un admiroble dévouement. S'est disjuste en toutes circonstances, depuis le début de la campagne. A l'attaque du 20 août 1917, a jait de nouveau l'admiration du régiment en se portant en première lique, sous un intense bombardement, pour jaire relever les blessés et leur prodiquer ses soins. Erris jois cit à d'ardre.

DE GUNSAY (Robert-Pierre-Lionel), médecin aidemajor de 1<sup>re</sup> classe au 1<sup>re</sup> bataillon du 4<sup>re</sup> feg, de utarche de trailleurs algérieus : médecin d'un dévourent absuh et d'une bravoure remarquable. Le 20 août 1917, son hataillon d'une bravoure, a demandà marcher avec une compagnie chargle d'une mission spéciale et périlleuse. Parti avec la première vague, a fail l'admiration de lous par son audece et son sang-froil. A organisi timmédiatement un poste de secours qui a renula les plus grands services. D-us blessues. Trois fois cité à l'ordre.

BOUDRY (Jules), médecin-major de 2<sup>8</sup> classe (territorial), médecin chef de la place de la Bourboule (13º région).

SEZARY (Albert-Jean-Antoine), médeciu aide-unajor de 1<sup>ne</sup> classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris: titres exceptionnels, Médecin des plus distingués. A donné en toutes circonstances aux armées et à l'intérieur les preuves de sa valeur scientifique et de son exceptionnel dévouvement.

#### Le LABORATOIRE de la PANBILINE

Sur le désir exprimé par quelques membres du corps médical, prépare, outre la forme liquide bien connue et dont la réputation est aujourd'hui consacrée, une "forme pitulaire" de la Panbiline.

Chaque tube, contenu dans une boîte, se vend 5 fr. 50 net et renferme 50 pilules qui se prescrivent à la dose moyenne de 1 à 8 par jour, chaque pilule équivalant à une cuillerée à café de Panbiline liquide.

Envoi gratuit d'échantillon à MM, les Docteurs sur demande adressée au Laboratoire de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche).

#### \* OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire-Glycérine-Boldo-Podophyllin

COLIQUES HÉPATISME BILIAIRE
COLIQUES HÉPATISME + LEPTES
ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEATE
HÉPATISME ARTHRITISME
DIABÈTE DY SHÉPATIQUE
CHOLEMIE FAMILIALE
SCROFULE et TUBERCULOSE
justiciable de l'Huile de POIE de Morue
DYSPEPSIS A ENTERTES + HYPOERGURNIPUS

CONSTIPATION ++ HÉMORRO(DES ++ PITUITE

GYNALGIES -

COLITE

MIGRAINE

MUCOMEMBRANEUSE



Cette médication essentiellement clinique, instituée par le D' Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothéraple et les cholagogues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la giycérine. Elle constitue une

ANNONAY (Ardèche)

Ade Monse Prix du FLACON 5 (in thérapusique complète ou quelque tout (CILOSHYBUE des testes les l'autres experiments sociétéeque, de malaitée du FOIE et de BRANEUSE VOIES BILLAIRES et des syndromes qui DES + PITUTE MÉD, D'OR en dirière, Is obtain d'abbreçoin facile, inalière propriée d'AND no totique, bien tolérée, légérement amère mais sans DYSHÉPATIQUES 1913 arrière goût, ne contenant ai suce, ni aicod. Une de quarre

NEVNOES ET PSYCHOES DYSHEPATIQUES 1913 arrière goal, ne contranant ni sucre, ni actoul. Une à quarre DERMATORES AUTO ET AFENOTOXIQUES 1913 arrière goal, ne contranant ni sucre, ni actoul. Une à quarre DERMATORE AUTO ET AFENOTOXICO 
Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycerophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

#### à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine de la Théoprosine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les giucosides qu'elle contient avec le rouge de koia en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola matche stabilisée, comme base de notre préparation. Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nervaux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Givkolaîne granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillersmesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

NICOLAS (Joseph-Etienne), médecin aide-major, de l'état-major du 2º groupe du 113º rég. d'artiller lourde: d'une compléteuse remarquable, d'un calme impressionmant, circule constamment sont les tris les plus violents, prodiquent ses soins et ses conseils éclaries, non seutement au personnel du groupe, mais concre à écult des batteries soissus éloiguées de tout poste de secours. S'est porticulièrement distinuage pendant les units des 81, 11, 31, 51, 73 ont 10 1917, au cours desquelles les batteries du groupe ont élé soumitées à un bombardement violent d'obte soirques et lacrymogènes. Fortment incommodé par ces gas, n'o pas quitté son poste ct a continué à secourir le bersonnel.

PENDUIT, (Permand-Léon-Joseph), médecim aide-major et "classe an 2" groupe du 27,2" rég. d'artillerie : m cours de la préparation qui a préeddé la vidoire du 20 noût 1917, pendant cinq jours et cinq milts consécutifs, "à cessé adoptorte ses soins aux blessés de butteris de son groupe, des butteries voisines et une isolés atteints dans les environs, se portant aux emforts les plus exposés et transièusant des zones buttues par des tirs d'interdiction. Dans la muit di 3 an 14 noût, ayant été intoxiqué, à peine revenn à lui, s'est porté, majer la nappe de gaz, dans un poaté de secours distant de 800 mètres pour soigner un homme grébement atteint. Fortement déprimé et brûté par les gaz, "à pas voulus tire évacuté et a rejusé de se faire remplacer aux positions par le médecin auxiliations.

CRIBIER (Claude-Marie-Joseph), médecin auxiliaire, au service de santé de la 23º division : médecin couragenx et dévoné, qui donne, en tonte circonstance, l'exemple aux brancardiers sous ses ordres, par son mépris absolu du danger. Blessé à son poste, a refusé de le quitter et a continué à v donner des soins aux blessés.

JANIN (Léon-Edgard), médécia-major de 2º classe ou service de santé de lu 12º d'union s'est signéd, bendant les dernières opérations, por son énergie et son dévouement. Atteint, à sun pose, en soignant des malades et son dévouement. Atteint, à sun pose, en soignant des malades et des blessés, d'une asser forte intoriention par obus à que, a refuté de se conditions et a continué d'airge son poste, maleyr des conditions très pinibles et sous un bombardement parfois violent.

DORANGE (Marcell), médecin-major de 2º classe au 55º rég. d'infanterie à d'attaque du 20 août 1077, sous un violent bombardement a donné ses soins aux blessés, puis, malgré les obus, s'est porté en avant pour y installer des postes de secours intermédiaires et s'assurer qu'aucun blessé n'avait été dandonné sur le champ de bataille.

DUCLUZAUX (Marcel-Marie-Joseph) médecin aidemajor de 2º classe an 42º rég d'infanterie: médecin militaire chef de service brave, se trouvant pariout où l'on se bat pour organiser son service. Est arrivel, le 20 aodt, à organiser parfaitement son service. A été blessé.

Vallot, médecin aide-major, au service de santé de la place de Bélfort (liōpital militaire): médecin d'élite, tout entier à son devoir. Déjà cité trois fois à l'ordre. Tombé mortellement frappé à son poste lors d'un bombardement de la formation sanitaire à laquelle il était affecté.

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nearwithénie, Hysté le, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astàme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

### THÉRAPEUTIQUE

DES

### MALADIES INFECTIEUSES

Par

Les Docteurs MARCEL GARNIER, NOBÉCOURT, NOC, P. LEREBOULLET

. (Bibliothèque de Thérapeutique GILBERT et CARNOT)

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

CAUBON (Pierre-Jérôme-Jean), pharmacien auxiliaire à l'ambulance 1/10, 10e section d'infirmiers militaires ; le 20 août 1917, a entraîné à sa suite, sous un bombardement violent, une équipe de sauvetage pour dégager les blessés ensevelis sous les décombres de maisons écroulées, Atteint mortellement par un éclat d'obus, n'a pensé qu'à signaler la belle conduite des hommes au'il dirigeait.

LEGAL (Alfred-René), médecin aide-major de 17º classe, du 44º rég. d'infanterie : médecin de réserve très expérimenté, très dévoué et très brave. Grièvement atteint, le

5 septembre 1917, en se portant au secours d'un blessé. dans un secteur violemment bombardé par l'artillerie allemande.

Leblanc (Paul), médecin aide-major de 2º classe au 1er rég. d'infauterie : médecin de bataillon, au régiment debuis mars 1015. A touiours assuré le service de son bataillon avec les plus hautes qualités projessionnelles. Mort au champ d'honneur en installant son poste de secours dans la deuxième ligne ennemie qui venait d'être conquise. Déià cité à l'ordre.

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale» réunis, 5, rue de Surène, Paris (8e). - Le total de la souscription au 31 octobre 1917 s'élève à 872 000 francs.

SOUSCRIPTIONS RECUES DU 16 AU 31 OCTOBRE 1017. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des

engagements de versements mensuels.) 1:000 francs : Dr Schwartz (E.), Paris (20 vers.).

500 francs : Drs Barth, Paris (30 vers.). - Maurel, Lia Bourboule (P.-de-D.) (3º vers.). - Michon (Ed.), Paris (3º vers.).

150 francs : Dr Bazy père, Paris (130 vers.).

100 francs : Mmc Wilson, Paris (2º vers.) (par l'intermédiaire de M. le Dr Siredev). - Drs Bernard (Gustave). Paris (6º vers.). - Boubet, Nicey, par Laignes (Côted'Or) (3º vers.). - David, Salies-de-Béarn (B.-Pvr.) (2º vers.), - Prat (Stéphane), Toulon (5º vers.).

80 francs : Dr Triboulet, Paris (10º vers.).

60 francs : Dr Escomel (E.), Aréquipa (Pérou) (4º vers.). 50 francs: Drn Bayou, Questembert (Morbilian), (11e vers.). - Butte, Paris (8e vers.). - Cadilhac, Cette (Hérault) (8º vers.). - Clément (Ch.), Bernay (Eure) (6º vers.). — Lefèvre, Paris (5º vers.).

40 francs: Drs Clément, Paris (140 vers.). - Lévy-Valcusi, Paris (4º vers.).

30 francs: Dr Giraud, médecin principal de la marine, Toulon

25. francs: Dr. Uhlmann, aide-major, Mostaganem (Oran) 20 francs: Drs Didier (A.), Menton (3e vers.). - Marion,

Paris (5e vers.). - Nicolas, Montauban. - Paillé, Nantes (4º vers.) ..

15 francs : Dr M .... Evnesse (Gironde).

10 francs : Dr Dupérier, Nantes (Loire-Inférieure). Montant des souscriptions recueillies du 16 au 31 octobre

1917: 5.552 francs. Moyenne quotidienne: 370 francs. Prière d'adresser les souscribtions à M. le trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des

médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°). La Caisse d'assistance médicale de guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 101 172 francs

Par A. MANQUAT émie de mèdecine, Ancien Pro Membre correspondant de l'Acadén rofesseur agrégé au Val-de-Grâce.

Sixième édition revue et augmentée, 1914-1917, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr.; reliés.... Chaque volume se vend séparément.

Tome 14". — Thérapeutique générale. 1917, 1 vol. gr. in-8 de 612 pages, broché : 40 fr.; relié.

Tome 11. — Agents de la Thérapeutique réparatrice. 1912, 1 vol. gr. in-8 de 859 pages, broché : 10fr.; relié.

Tome [11. — Agents de la Thérapeutique organique et fonctionnelle. 1913, 1 vol. gr. in-8 de 824

### Guide de Rééducation Physique en groupe

#### Méthode de Gymnastique rééducative pour les blessés militaires

Par le Dr CH. GUILBERT
Chargé du service de kinésithérapie à l'hôpital militaire du Grand-Palais.

et G. MAUCURIER

Professeur d'éducation physique. 1 vol. in-16 de 128 pages, avec 59 figures,.....

2 fr. 50

#### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie

Par le Dr O. MARTIN

Préface du Professeur GRASSET

7º édition. 1916, 1 vol. in-18 de 950 pages, sur papier mince. Relié en maroquin souple....... 10 fr.

Vlent de paraître :

HERZEN

### GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIOUE

édition, 1017, 1100 pages, cartonné...



REMINERALISATION

PHOSPHATES DES CÉRÉALES

directement et entièrement assimilable



Puissants modificateurs du Terrain

# FLUOR ET SILICE

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE-CACHETS-GRANULE DOSES. Une mesure, un cachet, une cuillère de granule au milieu de chaque repas

Laboratoires ALBERT BUISSON 15 Avenue de Tourville , PARIS

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.) D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL"

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

COMMUNICATIONS

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. (en Mai 1917) | Société de Chirurgie.

Thèse de Marcel FÉROL (Paris 1917).

000000000000000000000 Le flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

CRETAL (Georges-Benoît-Adolphe); médecin-major de 2º classe (réserve) au 1º groupe du 82º rég, d'artillerie lourde : médecin-major alliant à des qualités techniques étendues une conscience et un dévouement qui ne se sont iamais démentis. Toujours brêt à se dévouer aux soins des blessés sous les plus violents bombardements. A été très grièvement blessé, le 31 juillet 1917, à son poste de combat. Déià cité à l'ordre.

Louste (Achille-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) au service de santé de la 4º région.

André (Emile-Régis), pharmacien-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris,

Commission consultative du Service de santé. -M. Paul Strauss, sénateur, membre de l'Académie de médecine, est nommé, par décret, président de la Commission supérieure consultative du Service de santé. en remplacement de M. Louis Barthou.

Livre d'or de la Faculté de médecine de Lyon. - La Faculté de médecine de Lyon à l'intention de publier après la guerre un Livre d'or où seront rappelés les uoms de ceux qui sont glorieusement tourbés pour la patrie ct de tous ceux qui se sont signalés et ont mérité des distinctions qui honoreut le corps médical tout entier.

Très nombreux déià sont ceux qui sont dans ce cas et dont la Paculté est justement fière. Mais pour éviter, dans la mesure du possible, toute erreur et toute omission involontaire, la Faculté prie tous ses élèves, aucieus autaut qu'actuels, de donner avis de toutes les distinctions honorifiques dont ils auxaieut été l'objet, en y joignant si possible le texte de la citation, à M. LACAS-

SAGNE, I, place Raspail, ou à M. LANNOIS, 14, rue Emile-Zola.

Les étudiants inaptes. - M. Doizy, député, ayant demaudé à M. le ministre de la Guerre si, à la suite des déclarations du gouvernement à la Chambre, le dernier paragraphe de la circulaire nº 540 C1/7 du sous-secrétariat du Service de santé, touchant l'inaptitude à faire campagne des étudiants en médecine et en pharmacie, a été supprimé, a reçu la réponse suivante :

« Le paragraphe de la circulaire visé par l'honorable député doit être entendu en cc sons que les certificats de visite et de contre-visite médicales produits à l'appui des demandes doivent faire ressortir l'aptitude au service dans les formations sanitaires, même de la zone des armées, conformément d'ailleurs aux dispositions applicables aux candidats au grade d'aide-major, o (Instruction du 15 septembre 1917, Journal officiel du 16 septembre.)

La répartition des médecins au front; - M. Dejeante, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si des dispositions ont été prises pour : 1º répartir les médecins mobilisés suivant leur âge, en affectant au front ceux de vingt à trente-deux aus, à l'arrière ceux de trentedeux à quarante-deux ans, et à l'intérieur ceux de quarante-deux ans et au-dessus ; 2º relever les majors de la classe 1891, après vingt-sept mois de front ; 3º considérer le traitement de la tuberculose comme une spécialité au même titre que les affections de l'oreille, de la gorge, etc., a reçu la réponse suivante :

« 1º Le général commandant en chef répartit les méde-



### IOSORBOL

#### (Teinture d'iode solidifiée)

### L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale Monsieur SANTONI.

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé.

..... le 13/11 1017.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSOlíBOL F. L. Les essais-que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie de guérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé : D<sup>c</sup> F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI, J'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous en remercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Signe : D' C., Médecin-major au ...: Chasseurs d'Afrique.

d'Artillerie .... Bat. S. P. ..... le 23 mars 1917. Monsieur SANTONE,

Pai bien reçu voire colis arrivé en bon état; et j'ai déjà employé voire produit que paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-souffiet est très LNGENIEUSE et très PRATIQUE. Quand ma provision sera Bons l'estimais. L'acc de la compression per est l'estat l'estat l'estat l'estat l'estat l'estat l'estat l'esta épuisée, je nous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée,

dont il poss de tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients

#### FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000,000 à porter à Fr. 4,500,000

Section des Produits spécialisés résentant général pour la France et les Colonies : M. M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº) 

EXTRAITS DAUSSE

INJECTABLE

de l'Opium Alcaloides totaux Ampoules Comprimés PECA

INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Émétine à doses beaucoup moindres Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE, 4, Rue Aubriot, PARIS.

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.-

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique MONCOUR

Extrait hépatique MONCOUR Maladies du Foic Diabète par anhépatle

Hypopepsie En sphérulines dosées d 30 e/gr. en doses de 12 gr. En sphérulines dosées à 0 gr. 125 En suppositoires

dosés a 3 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 4 à 16 sphérutines · par jour. De 1 à 4 suppositoires Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale

Extrait pancréatique MONCOUR Diabète par hyperhépatie En sphérulines

dosées, à 20 e/gr. En suppositoires dosés à 1 gr. De 2 & 10 sphérulines p. jour De 1 h 2 suppositoires

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

En sphérulines dosées à 25 e/gr. De i à 4 sphérulines par jour.

Entérite muco-membraneuse En sphérulines

dosées à 30 e/gr. De 2 & 6 sphérulines par jour.

Extrait intestinal

MONCOUR

Constipation

TÉLÉPHONE 114

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes les formes de la la Faiblesse 1'Epuisement

hosphate Gycerophosphate

acquemaire

identique

à celui de l'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACOUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

#### NOUVELLES (Suite)

cins entre les corps de troupe et les diverses formations santiaires de l'avant et de l'arrière en tenant compte de l'âge et des aptitudes de ces officiers. Aucume limite a'âge ne peut e-pendant être fixée, le commandement étant seul juge des nécessités du service : 2º la relève des officiers du Service de santi de la classe 1891 ne pourra être envisagée qu'après la relève, actuellement en cours, des officiers appartenant à la classe 1890; 3º le traitement de la tubereulose est considéré comme une spécialité. Les médecins désignés pour les hôpitaux sanitaires sont choisis autant que possible permi eux qui, par leurs études, leurs travaux, on leurs fonetions autérieures, sont délà spécialisés dans le traitement de la tuberculose, »

Académie de médecine. — L'Avadémie de médecine est autorisée à aecepter la donation de 1 000 francs de rente française qui hia et éconsentie par Mae Lermoyez et par MDI. Hippolyte et Camille Labbé en vue de la fondation d'un prix triennal de 3 000 francs qui dott portre le noun de sprix Léon Labbé ».

Ce prix, dont le partage est autorisé, sera décerné, sur le rapport de la section de pathologie chirurgicale de l'Académie, à toute personne de nationalité française ayant entrepris, dans les trois ans précédant le concours, des travaux susceptibles de faire progresser la chirurgie, de manière à lui permettre de continuer ses recherches.

Si, par suite de l'insuffisance des travaux présentés, le prix n'est pas décenté, le montant sera reporté au conecurs suivant : alors l'Aedémie, à son eloto, pourra partager les 6 ooc frances en plusieurs prix ou donner un prix unique de 6 ooc frances. La crise du livre en Allemagne. — Dans les dépêches du Temps du 6 décembre nous apprenons que le gouvernement allemand prend à sa charge une partie de la hausse du papier pour permettre aux journaux et aux éditeurs allemands de tentr.

Les Archives médicales belges. - Les Archives médicales belges, la seule revue de médecine qui paraisse en Belgique, viennent d'atteindre le terme de leur première année depuis leur réapparition au cours de la guerre. Malgré l'exil, elles ont pu réaliser le programme qu'elles s'étaient tracé : être l'expression de la seience médicale belge, être un trait d'union avec les organismes scientifiques alliés, documenter ses lecteurs sur la littérature savante de l'étranger. Grâce à un système de documentation très complète, elles ont pu réaliser une véritable enevelopédie de la médecine contemporaine. Les cinquante pages d'analyses qu'elles dounent chaque mois constituent une revue générale de tout ce qui se public actuellement dans le monde entier. Les articles et les revues traitent des questions de la plus haute actualité

L'abonnement aunuel est de 16 francs; les Archives constituent un volume de plus de 1200 pages, abondamment illustré de dessins et de planches hors texte. Malgré les difficultés de l'heure présente, elles paraissent d'une manière tout à fait régulière.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur GTLBERT. Saucedì 15 décembre, à 10 lt. 3/4, leçon elinique: sur un cas de rétrécissement mitral avec hémiphlégie.

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe)

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### LES INSOMNIQUES

Un état insommique peut avoir plusieurs origines qu'il importe de discerner. Sa cause peut être dyscrasique, si le malade est un intoxiqué, et son intoxicatiou peut alors être elle-même d'origine exogèue (air confiné, vicié, alcoolisme, tabagisme, caféisme), ou bien endogène (poisons microbiens sécrétés par les agents des maladies infectieuses ou des suppurations, surcharge alimentaire, etc.). Mais la cause de l'insomnic peut aussi se trouver dans le système nerveux périphérique, ou même central, en l'absence de tout élément toxique dans le sang. Ainsi se présente l'insomnie due à la douleur dans le premier cas, et, dans le second, celle duc aux émotions déprimantes ou excitantes, aussi bien que celle de la neurasthénie, de l'hystéric, de l'aliénation mentale, et de beaucoup d'affections de l'encéphale.

Aux iusomuies qui se manifestent au cours des intoxications aiguës ou chroniques, le meilleur traitement à opposer est évidemment la suppression ou la neutralisation de l'élément toxique. Lorsque l'insomnie est due à la douleur, on combattra celle-ci par l'opium et ses dérivés; on recourra à la morphine si la douleur est vive, comme celle de certaines névralgies, des coliques hépatiques ou néphrétiques; mais si la douleur est modérée, on prescrira l'extrait thébaïque, ou mieux encore, le dial,

qui doit être préféré lorsque l'état rénal laisse à désirer ou qu'il existe de la constination.

Lorsque, enfin, on ne peut découvrir chez un insomnique ni élément toxique ui douloureux, mais que la privation de sommeil est provoquée ou entretenue par un état d'excitatiou ou d'éréthisme nerveux, le traitement hygiénique s'impose, avec, comme adjuvant, la médication par le dial, hypnotique inoffensif et n'entraînant pas d'accoutumance. Le dial (diallylmalonylurée), plus rapidement désintégré dans l'organisme que les dérivés éthyliques de la malonylurée, agit à doses beaucoupplus faibles, et ne provoque jamais de phénomènes d'intolérance. Décomposé en acide carbonique et en urée, son élimination ne fatigue nullement les émonctoires. Son usage peut être continué sans inconvénient pendant plusieurs jours (voire plusieurs semaines) et, comme il diminue eu même temps l'excitabilité du système nerveux, bien souvent les malades, après avoir récupéré le sommeil sous son influence, peuvent eusuite le couserver ca cessant le médicament. C'est, en un mot, l'hypnotique des nerveux, des agités, des surmenés, qui trouvent en lui un médicament maniable et sans danger, auquel ils peuvent avoir recours toutes les fois que le sommeil les abandonue.

Le Dial est fabriqué par les laboratoires Ciba, 1, place Morand à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical

1913. GAND : MED. D'OR - Produit excit f

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout. ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - Hi sucre, ni chau.





Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL CONSTIPATI

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

TÉLÉPHONE : Cobeline 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande, - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Chirurgie de guerre (Chirurgie d'urgence, chirurgie réparatrice et orthopédique), par le D' MAUCLAIRE, professeur agrégé à la Faculté de mêdecine de Paris. Un vol. de 532 pages et 316 figures, 18 fr. (Librairie J.-B. Baillière et fils, à Paris).

Submergé comme il l'est depuis le début de la guerre par un déluge de publications chirurgicales de valeur très inégale, le corps médical avait quelque peine à retrouver son chemin. Il attendait une étude d'ensemble sur l'état actuel de la chirurgie de guerre, une mise au point précise des diverses questions soulevées par le traitement des blessés de guerre.

Cette lacune vient d'être comblée et de la facon la plus heureuse. Nous devons remercier et féliciter tout cusemble le professeur agrégé Mauclaire d'avoir coudensé dans uu bel ouvrage, illustré de nombreuses figures et luxueusement édité par MM. Baillière, l'état actuel de la chirurgie d'urgence de l'avant, ainsi que les résultats de sa grande expérieuce personnelle sur la chirurgie de l'arrière, chirurgie surtout réparatrice, fonctionnelle et orthopédique.

Nul n'était mieux qualifié que le chirurgien de la Charité pour remplir cette tâche difficile : de solide érudition, sa puissance de travail, sa curiosité scientifique toujours en éveil, son goût pour l'enseignement. sa longue pratique enfin de la chirurgie de guerre acquise dans son service d'hôpital et dans de nombreuses formations sanitaires de Paris, lui permettaient d'imprimer à ces vingt-quatre leçons cliniques professées à la Faculté et à la Charité un cachet tout personnel et de leur attriquer un attrait tout particulier.

La première leçou est consacrée aux généralités sur les plaies de guerre. L'auteur passe en revue le fouctiounement du service de santé, postes de secours, ambulances de triage, auto-chirurgicales, ceutres opératoires spéciaux, postes chirurgicaux avancés ; il consacre quelques mots à la question des balles explosives, uu long chapitre à l'infection des plaies de guerre, à la pyoculture du professeur Pierre Delbet.

Le traitement des plaies de guerre fait l'objet de la deuxième leçou : méthode Carrel, chlorure de magnésium de Pierre Delbet, sérum hypertonique de Wright, débri-

### **ndéine** montagu

(Bi-Jodure de Codéine)

\$IROP (0,04) PILULES (0,01)

EMPHYSEME ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### **Meine** Montagu

(BI-Bromure de Codéine)

SIROP 60.63 TOUX nerveuses INSOMNIES PILULES (0.01) SCIATIQUE NÉVRITES AMPOULES (0.0%)

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

PRODUITS DE RÉGIME

#### HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les pharmacies

### La plus forte production de Chloroforme de France

# hloroforme Anesthésique

LAMBIOTTE Frères

LE PLUS PUR, LE MEILLEUR, LE MOINS COUTEUX, LE PLUS RÉPUTÉ

A MMrs les Docteurs qui en feront la demande, il sera gracieusement envoyé en même temps qu'un échantillon de Chloroforme, la technique de la chloroformisation.

PRODUITS LAMBIOTTE FRERES - Ed. BONDEPIEBBE, Phillip W PRÉMERY (NIAVEN)

#### CHRONIQUE DES LIVRES (Suite)

dement des plaies, épluchage, extirpation des tissus infectés, etc. : une excellente revue générale de thérapeutique chirurgicale où chaque traitement est mis en valeur coume il convient.

La troisième leçon est consacrée au choc traumatique et au choc opératoire chez les blessés de guerre; la quatrième leçon aux lymphangites, érysipèles, à la pourriture d'hôpital, aux septicémies, à l'infection purulente, aux infections et gangrènes gazeuses.

Le tétanos méritait un long développementet Mauclaire, n'y a pas maqué: tétanos précoce, tétanos tardif, tétanos localisé, distinction des contractures mérodiques d'avec les contractures musculaires d'origine réflexe, tétanos chronique à rechutes, thérapeutique du tétanos toutes les particularités divingues, toutes-les variétés de traitement du tétanos de guerre, sont exposées avec une grande clarité.

Dès mai 1913, Mauclaire avait préconisé l'excellente technique qui prévant actuellement, celle de l'ablation des corps étrangers sous le contrôle direct de la radioscopie sur la table radioscopique; anssi trouvera-t-on dans la sixième leçon les rensedguements les plus instructifs sur la « localisation et l'extraction des projectifes ».

Suivent des leçons sur les Plaies des muscles, tendons, aponètroses, veines et artères (VII). A chaque page, Mauclaire nous fait profiter de son expérieuce personnelle et nous expose les résultats de sa pratique (anastomoses unsculaires, anastomoses et grefies tendineuses, ligatures vasculaires, sutures artériélles, etc.).

Plus de 50 pages nourries de faits sout consacrées aux Plairs des nerfs par armes de guerre (Leçons VIII et IX). La fréquence de ces lésions et l'intérêt pratique qu'elles présentent légitimaient une longue description. Tout est à lire dans cet exposé très clair et très documeuté où la symptomatologie est décrite lumineusement et où les méthodes de traitement par anastomoses et grefies sout rehaussées d'excellentes figures. Je sigualerai en particulier les anastomoses en sangle pour remédier à la paralysie radiale définitive. Maudaire jusiste sur les recherches récentes concernant la topographie des fibres nerveuses dans les troncs des nerfs.

Deux leçons (X et XI) sont consacrées aux fractures. Peut-être paraîtront-elles un peu courtes; peut-être pourrat-ton surtout regretter que l'auteur n'ait pas suffisamment indiqué ses préférences personnelles pour tel ou tel anvareil.

Il ne me reste plus assez de place pour louer comme il eonvient les leçons suivantes consacrées aux plaies articulaires (XII), aux ostéomyélites traunatiques, cals vicieux, raideurs articulaires, ankyloses (XIII), aux articulations ballantes, rétractions tendineuses, cicatrices cutanées (XIV), aux retards de consolidation, pertes de substance des os, greffes osseuses (XV), aux plaies du crâue et du cerveau (XVI), aux pertes de substance du crâne. plaies de la face et du cou (XVII), aux plaies du rachis et de la moelle (XVIII), aux plaies de poitrine (XIX et XX), aux plaies de l'abdomen (XXI), aux plaies thoraco-abdominales, du foie, de la rate (XXII), aux gelures, arrachements des membres, amputations, confection des moignons (XXIII), aux appareils de prothèse (XXIV). A propos des plaies de poitrine, je signalerai en passant que Manclaire a été le premier qui ait publié des cas d'extraction de projectiles intrapulmonaires superficiels

par la méthode d'ablation sous l'écran. Cette simple énumération permet de se rendre compte de l'importance des questions traitées dans le livre de Mauclaire. C'est une œuvre vécue qui fait honneur à son auteur et qui sern vraiment le livre de chevet de tous ceux.

qui s'intéressent à la chirurgie de guerre.

Albert Mouchet.

ALBERT MOUCHET.

La Sémiologie Cardiaque actuelle

Tuberculoses Bronchites Catarrhes

Émulsion MARCHAIS

Phospho-Créosotée De 3 à 6 cuil. à café

# ALIMENTS DE REGIMES

BIGNON-PARIANI

, rue de l'Arcade, 5

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

BRONCHITES

ASTHMETOUX GRIPPE

(IOBULES on D'DE KORAB

A L'HÉLÉHINE DE KORAB

A L'HÉLÉHINE DE L'HELEHINE DE PARIS

L'HELENINE DE KORAB cam en doux, les

CHELENINE DE KORAB cam en doux, les

CHELENINE EN CREAB cam en doux, les

CHELENINE EN BORAB cam en l'ARIBERT DE L'HELENINE DE PARIS

URASEPTINE ROGIER

#### VARIÉTÉS

#### Question d'Externat

#### LA BARACOSE

Définition. - Maladie infectiouse, épidémique et contagicuse due au séjour prolongé dans les baraques Adrian.

Etiologie. - La définition indique très nettement de cause : toutefois, une cause favorisante, c'est le retour d'une permission.

Fréquence. - Remarquée sur les troupes combattantes au repos, mais surtout rencontrée parmi les toubiles des hôpitaux d'évacuation.

Pathogénie. -- Malgré les nombreuses recherches de laboratoire. l'agent pathogène u'a pas encore pu être décelé. On peuse toutefois que cette affection est due à un microorganisme de la même famille que le cafard.

Symptomatologie. - Très variée suivant les individus ; toutefois quelques signes sont pathognomoniques et suffiseut à affirmer le diagnostic clinique,

La race blanche est presque exclusivement frappée. Les professions médicales ou paramédicales (pharmaciens, officiers d'administration du Service de sauté. infirmières et infirmicrs) de préférence aux antres catégories militaires

Signes extérieurs : Facies légèrement blafard et terreux ; démarche languissante et alourdie en général ; myopie progressive, due à la rareté et au peu d'intensité de la lumière naturelle

Les sujets atteints de cette affection paraissent subir une diminution de plus en plus marquée de leur activité intellectuelle

Exubérance de la parole et du rire quelquefois, mais ces symptômes ne durent que fort peu et ne sont pres-The exclusivement provoqués que par les rayons du soleila.

des haracosés se lèvent assez tard. Leur appétit est de le la paraissent attacher une grosse importance n composition de leur menu. Souvent et comme mus erres: ils se servent alors d'instruments variés et peu ptés à leurs travaux. Certains d'entre eux sont des marteaux... maniaques. Ce besoin d'action ne dure que fort pen et une grande lassitude physique et intellectuelle les envaluit alors.

Leur sillionette apparaft quelquefois à travers les rares et petites onvertures pratiquées dans leur home : ils semblent rechercher l'oxygène on le bleu de l'azur lorsqu'il v en a.

Les baracosés craignent la nuit, sauf lorsqu'il y a de la pluie, du brouillard on un fort vent soufilant en rafales.

Symptônie capital à noter ; au crépascule, les baracosés à l'air libre sont fréquemment surpris dans une attitude contemplative, ils paraissent interroger le ciel,

Les nuits de ces pauvres malades sont sonvent agitées on les entend se jeter précipitamment hors de leur lit et courir angoissés de droite et de gauche.

" Plusieurs observateurs out même prétendu que cer-



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDELE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sciérose, la L'adjuvant le plus sûr des cures

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce la systole, cours du sang.

LITHINÉE Le traltement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires,

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

#### VARIÉTÉS (Suite)

tains d'entre ces malheureux avaient une affinité très marquée pour la terre la nuit et qu'ils ainuaient à y disparaître complètement. C'est plutôt en réalité un signe exceptionnel.

Point de symptômes généraux. Pas de fièvre. Cependant, à certaines heures et sous certaines influences, le baracosé devient pâle, une sueur profuse couvre son visage, sa respiration s'accélère, il a de la tachycardie Puis tout s'arrange, il ue lui reste plus qu'une soif in-

Durée de la maladie. - N'est pas constante; une foule de circonstances l'arrêtent subitement, mais il faut compter sur les rechutes plus ou moins violentes.

Terminaison. - 1º Par la guérison complète, le sujet atteint étant euvoyé à l'intérieur dans une baraque en pierres ;

20 Par la blessure : 3º «Pàr la mort.

Diagnostic. - Positif; Pour avoir la baracose, il suffit de vivre dans une baraque, d'y séjourner assez longuement et enfin d'avoir peur pour sa peau.

Différentiel : Aucune affection ne se rapproche de ce terrible fléau. Le cafard si connu ne lui ressemble en rien, quoique son plus proche parent.

Traitement. --- Préventif : Fuir autant qu'il est en son pouvoir le séjour prolongé dans les baraques.

Curatit immédiat mais momentané : L'envoi en permission même de courte durée, surtout lorsqu'il s'agit d'une naissance ou d'un mariage.

Curatit définitif : Le seul traitement, la seule médication, c'est la paix victorieuse et la destruction intégrale du Bochisme.

DE RÉBANGER.

# DIGITALINE crist.

Académie de Médecine de Paris Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième CRANIII ES RI ANCS en 1/4 de militar GRANULES BOSES nu 1/10° de millier AMPOULES au 1/4 de milligr AMPOULES on 1/10\* de million. 49, Boul. Port-Royal, Paris

# NATIVELI

Artério Sclérose Presclérose, Hupertension Duspensie, Entérite Nephro=Sclerose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4. Place de la Croix-Rousse, Y.YON

#### d'Orthopédie Bibliothèque

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

PAR MM. Jacques CALVE et Marcel GALLAND 1017, 1 vol. in-8 de 88 p :ges avec 100 figures .....



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMÉET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, W" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

# URASEPIN

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Unique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepste Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

ø très efficace ø

ABSOLUMENT INOFFENSIF
Ni toxicité générale.
Ni toxicité rénale.

- 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau DANS LES ÉTATS AIGUS :
4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Soluble dans l'Eau : " Cures d'eau dialpiée "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hépitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants den l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs aut Laboratoire du "Dialy!"

# Dialy I

Joinble dans l'Ean : Cures d'ean diaigibe '

TOUTES

#### VARIÉTÉS (Suite)

#### LE BLUTAGE DE NOTRE FROMENT DEVANT L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

#### Par le Dr MAUREL (de Toulouse)

Les différents blutages que l'Etat a rendus successivement obligatoires, ont varié depuis 74 p. 100 jusqu'à 85 p. 100 en passant par 77 p. 100 et 80 p. 100. Il faut étudiér successivement:

1º L'action de ces blutages sur la valeur nutritive des farines qui en résultent; 2º leur action sur la valeur alimentaire des pains correspondants; 3º la valeur de ces pains au point de vue hygiénique.

A. En ce qui concerne la valeur nutritive de ces farines, il faut reconnaître :

1º Que les quantités de substances nutritives, que l'on peut extraire d'un froment donné sont d'autant plus grandes que le blutage est plus élevé. Il en est ainsi même avec le blutage actuel de 85 p. 100.

2º Il est bien vrai que les quantités de substances nutritives obtenues, en passant de 80 à 85 p. 100, sont moindres que celles que l'on gagne en passant de 75 à 80 p. 100. Mais les premières ne s'ajontent pas moins à celles déjà retirées à 80 p. 100.

3º Il faut maintenir les 85 p. 100 pour tous les froments qui peuvent les donner. Pour les blés trop légers pour atteindre ce blutage, il faut s'en rapprocher autant que possible. Le blutage doit être fixé d'après le poids de l'hectolitre du froment, ainsi que l'a formulé l'Académie de médecine.

4º Mais, même quand un blutage trop élevé pour un blé donné fait entrer dans la farine destinée à la panification une certaine quantité de la curieule du blé, cette introduction ne nous est pas nuisible.

5º Peut-être même, y a-t-il un avantage à y en faire entrer une partie pour conserver dans le pain une certaine quantité de vitanines.

B. En ce qui concerne la valeur alimentaire des pains faits avec ces différentes farines :

Il faut réparitr toutes les farines en trois graudes qualités: les blanches, à partir de 70 p. 100 et noi-descois; les bises allant de 75 à 6 5 p. 100, et les complites à partir de 95 p. 100 et au-dessus. Ces farines servent à faire les pains correspondants: les blancs, les bis et les complets. Or, en utilisant les expériences de l'ierre Fauvel, d'Angers, on arrive à ces conclusions

1º Que le pain complet et le pain bis contiennent plus dematières azotées et plus de matières salines, notamment plus d'acide phosphorique, que le pain' blauc. 2º Que notre organisme utilise le mieus le pain bis et le moins le pain complet. C'est, en effet, après l'usage du pain bis que l'on trouve dans les urines le plus d'urée et le moins d'acide urique et de composés xanthouriques.

3º Ainsi la composition des farines, celle des pains et l'utilisation de ces derniers par notre organisme conduisent à cette conclusion capitale que c'est au pain bis que nous devons donner la préférence.

C. Enfin, en ce qui concerne la valeur hygiénique de ces pains :

En s'appuyant sur des observations cliniques, on arrive à ces conclusions pratiques importantes:

1º Que le pain blane, outre qu'il est privé des vitamines qui favorisent l'utilisation des matières nutritives par l'organisme, a l'inconvénient de porter à la constipation, en n'excitant pas le plan musculaire du tube digestif; et sa généralisation a contribué à la fréquence de plus en plus grande de la constipation.

2º Mais que ce pain peut convenir, au moins passagèrement, aux intestins trop excitables.

3º Que le pain bis, outre qu'il contient une partie des vitamines, a pour avantage d'exertier modérément le même plan musculaire. Il favorise aiusi l'exonération et maintient le plan musculaire dans un bon état fouctionnel.

4º Que le pain complet est un excitant puissant du même plan musculaire.

5º Cette action excitante pent être expliquée soit par la cellulose qui agirait mécaniquement, soit par les matières salines relativement élevées que contient ce pain.

6º Grâce à sa propriété excitante, ce pain peut rendre de grands services contre la constipation due à la paresse intestinale.

7° Mais cette action excitante, utile pour les intestins paresseux, devient un inconvénient pour quelques intestins normaux mais sensibles, et surtout pour ceux qui sont naturellemeat ou pathologiquement trop excitables.

89 Fn somme, chacum de ces pains a ses indications. Le pain bis est celui qui convient aux tubes digestifs normaux, qui sont de beaucoup les plus nombreux. C'est' à lui, par conséquent, que la plus grande partie de notre population doit donnet la préférence, Quant aux deux antres, lis constituent surtont des agents thérapeutiques, le pain blanc pour les tubes digestifs trop excitables et le pain complet pour les intestitus paresseux (1).

(1) Pour plus de détails, Voy. MAUREL. Influence du blutage sur la valeur nutritive de la farine et du pain (Annales d'hygiène publique et de médecine légale, jauvier 1918).

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX PILULES (0,01) EMPHYSEME

PILULES (V,V1) / ASTHME
49. Boulevard de Port-Royal, PRRIS.

#### **Bromeine** montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.00) TOUX nerveuses INSOMNIES

##POULES (0.00) SCIATIQUE
NEVELTES

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS,

#### Avis aux Abonnés

Nous prions nos abonnés de vouloir bien nous adresser le montant de leur réabonnement pour l'année 1918 par un prochain courrier (12 fr. pour la France, 16 fr. pour l'Étranger), car nous avons en ce moment un personnel très réduit, et cela nous simplifierait beaucoup l'établissement des services d'abonnement pour 1918. Nous comptons sur la bonne volonté de tous nos abonnés, Français et Étrangers, pour nous simplifier le travail dans les circonstances que nous traversons.

Abonnement d'un an : 12 fr. (France) : 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

00000

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

**À l'IODURE de CAFÉINE** LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance ni d'Accidents d'Iodisme

# BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-N

IODO-BROMO-CHI ORURÉ Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IV-).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIEF

HYGIENIOUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soulré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicylé, S. à l'ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE, VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

### BLESSÉS

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. · Advnamie. Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### BAIN DE LUMIÈRE

Téléphone : 749-37

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RÉGIMES LACTÉS =

NORMAL # VIVANT # ASEPTIQUE des vaches laitières sélectionnées et alimentées rationnellement VERSAILLES www Fournisseur des Hôpitaux de Paris.

AU LAIT NORMAL Préparés au Laboratoire de Galactologie appliquée du Lactarium

Notice et échantillons sur demande Livralsons et Bureaux à PARIS, 46, Avenue de Ségur

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaien directe et entièrement étable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII- Congrès International de Médesine, Paris 1900),

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, àucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAVEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND. DUMONTPALLIER, etc ... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mce ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage & son ancien collègue d'Internat, Moe ROBIN, l'Inventeur Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres prépa-ratione similaires Docteur JAILLET. Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait

exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

"Le PEPTONATE DE FER ROBIN est un eel organique défini conetitué par deux combinaisons 1° de Peptone et 2° de Glycérine et de 1'de Peptone et 2' de Glycérine et de Fer, formant un eel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décele ni précipité par les réactifs ordi-naires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'asseimitaion'. (Analyse du Docteur G. POUCHET, Professeur de pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Acadèmie de Médecine, etc.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille commaceution officielle sur sa composition chimique et sa valeur thèrapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit:

- 1º Le Fer ROBIN augmente nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.
- 2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et. augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.
- 3º Le Fer ROBIN augmente la canacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, giycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)
- 4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ...)
- Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 20 gouttes pur repas dans un peu d'equ ou de vin et dans n'un porte que liquide ou aliment, ctant soluble dans tous les liquides organiques, lisit, etcu

On prescrira avec avantage chez les Personnee délloatee, les Convaleacents et les Vicillards, etc.:

ie VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueurs très agréables). — Dosz: Un verre à liqueur par repas. FER ROBIN fut soums a la faculte de Médecine de Paris pour qu'ill en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent et la Marque "FER ROBIN avec un LIOCUCHE".

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy .- DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

M<sup>me</sup> POTEL D'OYAT (Nadège-Marie), infirmière à l'hôpital de X...; s'est de nouveau signalée pendant le bombardement du 4 septembre au cours duquel elle a été blessée.

DE FOÜNMESTERINK (Jacques-Marie), médecin-major de s'classe, médecin-che fod e' anhublance 12/4, chirugien de grande valeur, d'une activité inlassable et d'un dévoue ment à loute épreuve. A domé un bel exemple d'énergie, le 21 août 1917 et les jours suivants, en opérant saus retdeche de monherus blessés, alors qu'il fluit aiteint d'une fracture accidentalle du péront, qu'il se borna à immobiliser dans un appareil de marche.

Mile BATUT (Juliette), infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital 12: le 20 août 1917, dans un pavillon bombardé où elle était de service de nuit, s'est occupée activement de l'évacuation des blessés et leur a prodigué ses soins tant qu'ils n'ont pas été en sécurité. A fait preuve d'un courageux sang-proid.

DUBRUII. (Alexandre). médecin' aide-major de ir classe au 84 rég. d'artillerie lourde : médecin remarquable de zèle et de dévouement; revenu en France après sept mois de capituit, a demand à reprendre du service sur la ligne de Jeu dors que son âge, est capacitis et ses sur la ligne de Jeu dors que son âge, est capacitis et ses sur la ligne de Jeu dors que son âge, est capacitis et ses sur la ligne de Jeu dors que son âge, est capacitis et sur la citate de leu dors que son âge, est capacitis et sur la present la prêche, secourant indistinctement taive. Toujours sur la prêche, secourant indistinctement taive. Toujours sur la prêche, secourant indistinctement taux les blessés, a dormé, en maintes circonstances, notamment les 9,11 et 15 avoit 1917, le plus bel exemple du dévouement au devoir.

NOGUE (Henri), médecin sous-aide-major, de l'étatmajor du 5º groupe du 101º R. A. L.: médecin sous-aidemajor très dévoué, d'un calme impressionnent sous le jeu, semble ignorer le danger, s'est tonjours porté sur les points les plus exposés pour prodiguer ses soins aux blessés, en particulier du 11 au 18 aodit, pendaut une période de bombardement à obus toxiques où, quoique intoxiqué, il n'a\*
consenti à se laisser évacuer que sur l'ordre du commandant
de groupe.

IMBERT (Georges-Grégoire), médecin aide-major de rè classe de réserve : médecin très courageux et très dévoué. Détaché à la ... è division voumains pous organises la lutte contre les maladies épidémiques (typhus exanthématique et récurrent). a dépoyé dans ce milieu très dangereux une activité et un zèle remarquables. A organisé, à V..., un hôpital où il a soigné sur place tous les malades contagieux.

PETRAUIT (Théobald-Pierre), sous-aide-major au 3º batallion du 6º rég. d'infanterie : s'esé distingué dans les jours du 20 au 24 août 1917, pansant les blessé dans la trauchée, se portant aux points les plus avancés et les plus dangereux pour donner ses soins et assurant parfaitement l'évacuation des blessés.

BRAU (Joseph-Auselme), médecin aide-major de re classe, du 225° rég. d'infanterie: ¿tiati déjà particulièrement distingué à Verdun, du 1° au 12 fuillet 1916, en donnant ses soins aux blessés, sous un bombordement violent. Blessé lun-imene deux pis, dans la nuit du 10 au 11 août 1917, au cours d'une attaque allemande sur le Mont-Blond, aexprimé le distré d'être traité en poitu; n'a pas voulu être chloroformé ou anesthésié pour subir les opérations chirurgicales et a rejusé énergiquement d'être évante, pour reprendre au flus tât a place à son batallon.

FRINDURG-BLANC (André-Joseph), médecin-unajor de 2º classe, 8º bataillon de chasseurs: médecin-chef de service. A fait preuw d'activité dans l'organisation d'un secteur, déployant unit et jour une énergie morale et physique exceptionnelle et obtenuit un grand rendément de son personnel. Grièvement blessé, le 25 pittlet 1971.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nearusthénie, Hysté. 19, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Paipitations, Toux nerveuse, Assime nerveux, Vomissements spasmadiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

# INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3 MIS, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85



#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

CARDOWSEI [Jean], midecin aide-major de 2º classe du rég, de marche de la légion étrangère : excellent médecin, courageux et dévoid. Vient de se distinguer à nouveau pendant les combais des 20 et 21 août 1917, prodiquant ses soins aux blessés, jusque sur la ligne de [que, viglant à leur évacuation, percouvant saus cesse le terrain sous la mitraille, sans prendre un instant de-rope.

VERMALLE, médecin-major, de la compagnie Sah du Tillellett a été tué d'une balle au con au combat d'Ain-el-Haéjadi, le 13 février 1917, en luttant courageusement à coups de revolver contre un ennemi qui chargeait sur nos hiesels

NARBONI (Luc), méde-in-major de la 11º batterie du 60° rég. (d'artillerie lourde: médecin courageus et dévous. Malgré que le groupe fut soumis à des tirs violents et fréquents par obus toxiques, a continué à donner des soins en brauaun l'intoxication et a donné un bel exemple de courage et de dévouement.

DILLENSCUE (René-Joseph) médecin aide-major de re classe au 3º bataillon du 163º rég. d'intanterie : le 17 acil 1917, s'est porté en avont avec la contre-ditaque pour riorganiser un poste de secours ditruit par l'ennemi et al fair preuse, en ette ricrosstance, de bravoure et d'initiative. A rendu les plus grands services et sauvé de la mort immédiate phisieurs grands blessés.

H. O. E. 6 à Vadelaincourt. — Ce personnel comprend: 1º Les médecins, pharmaciens, officiers d'administration, les infirmiers et les hommes du train de l'H. O E. 6; des ambulances 234, 11/12 et 13/6; de la section d'hospitalisation 8/10; du groupe complémentaire de chirurgie nº 161; des équipes chirurgicales 241, 288, 368, 364; (équipes Vaissade, Lemercier).

2º Les médecins de renfort.

30 La section sanitaire automobile no 60.

4º Le détachement du 309° régiment d'infanter'e coloniale.

4 Le 20 août 1917, vers 11 heures du soir, des avions ennemis lâchèreut plusieurs bombes et dirigèrent un tir de mitrailleuses sur les baraquements de l'H. O. E. à Vadelaincourt, faisant de nombreuses victimes et causant d'importants dégâts matéricls. Bien que l'hôpital fût alors en pleine activité, il n'y eut aucune panique, et sous la direction du médecin-chef, les services continuèrent à fonctionuer avec calme et méthode. Tous, officiers et hommes de troupe firent leur devoir sans souci de leur sécurité personnelle, songeant uniquement au salut des blessés. On vit les chirurgiens de service continuer leurs opérations avec sang-froid ; tous les médecins, secondés par les infirmiers de visite et de salles, accourir au secours des blessés pendant que les officiers d'administration, secondés par les pharmaciens et les sous-officiers, organisèrent le sauvetage des victimes en luttant contre l'incendie avec les autres soldats de la formation et les soldats du 300° R. I. T.

 $_{0}$  Tout le personnel de l'H. O. E-6 a donc donné un exemple de courage, de sang-froid et d'énergie qui mérite d'être cité.  $_{0}$ 



# DIGIFOLINE CIBA

contient la totalité des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale, sans les éléments inutiles ou nocifs.

#### REGULARISE ET TONIFIE LE CŒUR

Action constante, posologie commode Absence de troubles digestifs et d'effets cumulatifs

#### COMPRIMÉS

Un comprimé (à 0 g. 10) équivaut à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Tubes de 12 et 25 comprimés.

#### AMPOULES DE L C/M3

ponr l'asage hypodermique et infraveineux Une ampoule équivant à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Boîtes de 2, 5 et 20 ampoules.

#### SACCHARURE DE DIGIFOLINE

Se prescrit aux mêmes doses que la feuille de Digitale titrée.

ECHANTILLONS et

ORATOIRES CIBA STEONS IRROT

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL"

=== (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Académie des Sciences.

COMMUNICATIONS Académie de Médecine.

Société Médicale des Hôpitaux.

(en Mai 1917) Société de Chirurgie.

Thèse de Marcel FÉROL (Paris 1917).

4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS



CHANTILI ON GRATIIN

# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY: SONT ADDPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: Is Correspond a' lobe posterieur d'ilypophyse de bœuf

### SIDDENAT

DOSAGE: 15 Correspond à 0710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ÉT TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY À L'EXTRAIT ("ÉSIGNER)

LABORATOIRE CHUAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires.

HÉPATIQUE ET BILIAIRE une à 4 cuillerées à entremets par jour ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES Prix du flacon 6 frs. toules pharmacies

LITHIASE BILIAIRE CHOLEMIE FAMILIALE

du flacon 6 frs. toutespharmacies ∮ INSUFFISANCE HÉPATIQUE TÉRATURE - LABORATOIRE de la PANBILINE Annonay (Ardeche)

#### NÉCROLOGIE

#### EDOUARD DELANGLADE

La guerre, qui a fait déjà tant de victimes dans le corps médical, vient de rayir un des meilleurs d'entre nous, le chirurgien Edonard Delanglade, professeur à l'Ecole de médecine de Marseille.

Delanglade avait en, il y a quelques mois, la douleur de perdre un fils tombé gloriensement au champ d'honneur. Depuis le début de la guerre, lui-même avait voulv se prodiguer à "avant; il avait payé constanment de sa personne dans les premières ligues et ses brillantes qualités d'initiative chirurgicale et de dévouement lui avaient valu de belles citations et la rosette d'officier de la Légion d'honneur.

Il tombe à son tour, en Alsace reconquise, frappé par un éclat d'obus en visitant un poste de secours avancé. Tous ceux qui ont connu Delanglade pendaut sou internat à Paris se rappellent sa belle figure blonde, si fine, éclairée par des yeux vifs, iutelligents, si doux et si bous; ils se rappellent aussi son entrain communicatif et ce charme penétrant qui émanait de sa personne.

Delanglade avait passé sa thèse de doctorat en 1895 sur la utation congénitale de la hanche et son traitement chirurgical, thèse excellente, claire et documentée pour laquelle il n'avait pas craint d'aller sur place voir opérer Lorenz (de Vienne).

Il aurait pu suivre la voie des concours à Paris ; il préféra revenir à son cher Midi et il sut se créer à Marseille une situation des plus enviables : professeur à l'Ecole de médecine, il devint en même temps le chirurgien réputé de la fetiere.

de la région.

Delanglade nous laisse un exemple de vaillance et de travail qui ne doit pas être perdn.

ALBERT MOUCHET.

#### NOUVELLES

NGerologie. — Le D'Fleux, médeciu-major de 1º classe, professeur à la Facnité de médecine de Bordeaux, récemment affecté à l'hôpital militaire de Grenoble, a fait une chute dans un ravin, au cours d'une excursion dans la montagne. — Le D' Burnens (de Mont-sur-Lausanne). — M. Marcel Baltean, externe des hôpitaux de Paris, médecin aide-major aux armées, tole le 18 novembre. — On annonce la mort au champ d'homeur du sergent Triboutle, ploite aviateur. Il était te fils du médécin de l'hôpital de Troussean, à qui nous adressons l'expression de notre douloureus esympathic.

Mariages. — Le Dr Paul Barbarin, chirurgieu, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la croix de guerre, actuellement aux armées, et Mie Marthe Peys. Nos bien sincères félicitations et nos meilleurs vœux. — M. Daniel Petit-Dutaillis, interue des hôpitaux de Paris.

aide-major aux armées, décoré de la croix de guerre, fils de M. le D' Paul Petit-Dutaillis, et M<sup>11</sup>e Morrelle Ledebt Médaille militaire.

LAMAZE (Pernaud-François-Rugiène), sous-aldei-major de réserve au 290° rég. ("dinatterie: excellen indécivi, exemple vivont de courage et d'abnégation, a fait preuse depuis plus de deux ans, vier fous its champs de bétalle, des plus belles qualités militaires. Blessé grivéenomi devant son poste de secours, le 10 septembre 1917, Trois fois cité à l'ordre.

LAMANDE [Jean-Baptiste-Prançois], sons-aide-uajon 155 veg. d'infanterie, 28 statillon: médecin d'une haute conscience et d'un grand courage. Le 20 00tl 1317, a suivi la vaque d'assaut et a d'abbl un poste de secours avante, sous le feu de Tarillerie. N'a pac cessé de prodiguer ses soius aux blessés, jour et nuit, sans souci du danger. A tité erritement listoriade. Une citatoriade. Une citatoriade. Une citatoriade.



#### GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE PHOSPHATÉE DE CATILLON 0 gr. 30 par quill. créosote purifiée par procédié spécial

Ziche en Gaïacol
Agentd'épàrgne, antiseptique, minéralisateur
Succédané de l'Hulle de Morte, bler toléré même l'été.
Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs.



Les thermomètres médicaux. — Sur l'initiative de M. Cabrol, député, la Chambre est saisie du projet de loi suivant :

ART. 1º. — Dans nu délai de neuf mois à partir de la promulgation de la présente loi, aucun thermomètre destiné à l'usage médical ne pontra être livré, mis en vente, ni utilisé sans avoir été soumis à une vérification préalable.

Chaque instrument devra porter le nom du constructeur et sera, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité.

ART. 2. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions requises des thermonêtres médicaux, le mode de vérification et de contrôle auquel lis sout sounis, les droits à percevoir et, d'une manière générale, tontes les measures nécessaires pour l'application de la présente lo Ce règlement devra intervenir less trois mois qui suivront la promulgation de la présente les trois mois qui suivront la promulgation de la présente

ART. 3. — Les contraventions à la présente loi et au règlement d'administration publique seront punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal.

Pour nos stations hydrothermales. — Sous le nom de Nederlandsch medisch Comite, il vient de se constituer en Hollande in Comité médical, dont le burean permanent est composé de MM. Kessler, F.-J. Roes, H. Visser, P.-J. Eldering et A. Mertens.

Ce Comité, qui se propose spécialement de faire connaître aux médecins hollandais les stations thermales françaises, et qui serait, en conséquence, heureux de recevoir tous les documents, littérature et renseignements concernant ces stations, s'est tracé le programme suivant :

1º L'édition d'un annuaire très complet et détaillé des stations thermales, climatiques et marines de France, en langue néerlandaise;

2º La publication d'une carte géographique « La France thermale » avec légende indicatrice-thérapeutique :

3º Des études approfondies sur la valeur hydrominérale, sur les propriétés thérapeutiques et les indications diverses des stations françaises. Ces travaux seront publiés dans la revue scientifique et littéraire La France, dont une édition paraîtra pour la Hollande à partir de lamiver 1018.

4º L'organisation d'une exposition « La France thermale et pittoresque » ;

5º Conférences données par nos membres ou plus tard par des sommités médicales françaises;

6º L'organisation de voyages d'études pour le corps médical néerlandais en France.

L'affectation des médecins auxillaires du service auxillaire déclarés inaptes. — M. Maurean, sénates ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un médecin auxillaire du service auxiliaire, classe 1895, déclaré inapte définitif par une Comunission, peut être envoyé aux armées saus en avoir fait la demande, a reçu la réponse suivante :

« La déclaration d'inaptitude à faire campagne ne met pas obstacle à l'envoi d'un médecin auxiliaire du service anxiliaire dans la zone des armées pour y être pourvu d'un poste relevant d'une direction régionale. »

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

École principale du Service de santé de la marine. -M. le médecin général de 2º classe Bellot (G.), directeur du Service de santé de la marine à Lorient, a été nommé directeur de l'École principale du Service de santé de la marine à Bordeaux.

Les étudiants en médecine versés dans le service auxitiaire. - M. Carré-Bonvallet, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un étudiant en médecine possédant huit inscriptions validées, versé dans le service auxiliaire après avoir été réformé temporairement par suite de maladie contractée en campagne, puis reconnu apte à la zone de l'avant, par application de la loi du 10 août 1917, ne peut prétendre à l'avancement, et si le fait même de cette aptitude ne lui crée pas le droit à un emploi de médecin auxiliaire correspondant à ses titres universitaires, a reçu la répouse suivante :

« Un étudiant en médecine appartenant au service auxiliaire ne peut être nommé médecin auxiliaire que s'il est titulaire de douze inscriptions et apte à servir dans les formations sanitaires des armées, »

Cuverture d'une école préparatoire à l'école de médecine navale de Bordeaux. -- Il est institué temporairement, près la Faculté de médecine de Bordeaux, une école préparatoire à l'école de médeeine navale.

Elle a pour objet de faire accomplir, par les jeunes gens qui se destinent aux carrières de médecin et de pharmacien de la marine ou des troupes coloniales, la première année d'études médicales ou pharmaceutiques. Les élèves de l'école préparatoire de Bordeaux se recrutcht, à la suite d'un examen écrit, parmi les jeunes gens dégagés, au moment de l'admission, de toute obligatiou militaire (étudiants appartenant à la classe 1919 et, éventuellement, à la classe 1920).

Exercice illégal de la médecine. — Docteur en médecine de la Paculté de Genève, le Syrien Elias Khaliffa, âgé de vingt-neuf ans, s'est établi médecin, 3, rue du Sommerard, quoique l'autorisation d'exercer la médecine à Paris lui ait été refusée.

M. Elias Khaliffa a comparu, devant la dixièmeonzième chambre correctionnelle, présidée par M. Masse, sous l'inculpation d'exercice illégal de la médecine.

Sur réquisitoire de M. le substitut Barathon du Mouceau, le tribunal a condamné M. Elias Khaliffa à 200 fr. d'amondo

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin aide-major de 110 classe, les médecins aides-majors de 2º classe de réserve : M. CAV-ROL (André-Pierre-Toseph), 115° bataillon de chasseurs : M. Barlatier (Louis-Constant-René). ambulance 6/18; M. MARCELLIN (François-Joseph-Auguste-Thomas), 42° rég. d'artillerie; M. PASTRE (Edmond-Denis-Georges), 245° rég. d'infanterie; M. Perret (Victor-Marie-Joseph), ambulance 225; M. SERVAS (Charles-Lucien), ambulance 7/7; M. BARROYER ( Prosper-Charles-Gustave), 240° rég. territorial d'infanterie ; M. RICHARD (Jules-Louis), 2050 rég. d'infanterie ; M. MAS-SON (Eugène-Henry-Paul), P.-A. d'une armée ; M. Gourçon (Adolphe-Victor), 303º rég. d'infauterie ; M. Bénard (Émile-Charles-Joseph), 1030 rég. d'infanterie; M. LE PRIEUR (Charles-Robert-Joseph), 48º bataillon de chas-



#### (Teinture d'iode solidifiée)

#### L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale ... Armée ... Groupement des Bataillons d'Instruction

Service de Santé.

Monsieur SANTONI. J'ai l'honneur de vous accuser réception de voire envoi rée, d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine salisfaction.

..... le 13/11 1917.

Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé: D. F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI,

de guérison.

Pai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilifé de m'envoyer et je vous en remereie beaucoup. Je fais en ee moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer nes plus sineères salutations et mes meilleurs sentiments.

Signé: D' C., Médeein-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P......

..... d'Artíllerie ..... Bat S. P. ...., le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI,

J'ai bien reçu voire colis arrivé en bon état ; et j'ai déjà employé voire produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-souffiel est très INGENIEUSE et très PRATIQUE. Quand ma provision sera

épuisée, je vous en demanderai d'aulre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

#### FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI – MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000,000 à porter à Fr. 4,500,000 Section des Produits spécialisés

tant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe) 

scurs; M. BRULATE (Maurice-Hippolyte-Joseph), 236° rég. d'infanterie; M. ROUX (Jena), service de santé un 32° C. A.; M. GORBER (Gaston-Achille), hôpital temporaire n° 9 A. O.; M. LEALANC (Louis), ambulaunce 2/1 A. O.; M. VHRETRALTE (Gingéne-Élio-Joseph), hôpital temporaire n° 8 A. O.; M. Moossi (Molse-Prosper), service de santé de l'A. O.; M. ROUSSIII. (Albert-Prosper-Paul), 3° bataillon territorial de zouaves; M. ALAMARTINS (Riques-Philippe-Marrich, hôpital temporaire n° 9 A. O.; M. RIRISS (Philippe-Henrif), ambulaunce 19/21; M. GOUDNIN (Jouis-Paul-Jean), quartier général de l'A. O.; M. DUPIN DE LAPORCADE (Édouard-Joseph-Prançois-Dunis), ambulance n° 2 A. O.; M. JAUDERIC (Antoins-Léopold-Marie), compaguie 5/14 du génie; M. HUMBERC (Ridmoud-Julieu), gouvernement militaire de Paris.

(Autonouc-Junea), gouvernmenter innutare or Faris.

An grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve
(à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. BARIY
(Raoul), 22º reg, territorial d'infiantérie; M. CHALMER
(Frantz-Yves-Marté), 11º section d'infirmiers militaires; M. CHALMER
(Frantz-Yves-Marté), 11º section d'infirmiers militaires; M. CHALMER
(Gené-Pieris-Lon-Marté), 11º gené d'utililerie (dépôt); M. CHEVILLER (Pierre-Émilie-Julea), 23º section d'infirmiers militaires; M. COUCHON (Roger-ÉmilieLouis), opr rég, d'artillerie lourde (dépôt); M. DISMAROIS

(Gérard-Julea), 11º section d'infirmiers militaires, en
convalescence, 24, rue Charles-Beandelaire, Paris; M. DU
NAND (Bmille-François), 14º section d'infirmiers militaires
M. DUVERNOY (Pierre-François), 23º section d'infirmiers

militaires; M. GARIY (Antono-Abel), 2º rég, qu génie

(dépòt); M. Genneys (René-Jean-Joseph), 14° section d'infirmiers initiaires; M. Dixaxo (Alexandro, 11° section d'infirmiers militaires; M. Dixaxo (Alexandro, 11° section d'infirmiers militaires; M. Lerucura (René-Gabriel), 11° section d'infirmiers militaires; M. Martin DE LAULERING (Félix-Joseph-Marie-Jean), 4° section d'infirmiers militaires; M. Moxa (Jean-Marie-Autoin), 13° section d'infirmiers militaires; M. Deagrage (Maurice-Transcos-Samuel-Casimir), 23° section d'infirmiers militaires; M. Pérezre (Maurice-Transcos-Samuel-Casimir), 23° section d'infirmiers militaires; M. Pérezre (Maymond), 23° section d'infirmiers militaires;

Au grade de médecin aide-major de 2º elasse de l'armée territoriale (à titre temporaire): M. le médecin auxiliaire BARAS (René-Charles-Honoré-Auguste), hôpital complémentaire 44. à Bergerae.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve; M. le médecin auxiliaire MEUNIER (Camille-Claudius), G. B. C. Lá.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale : M. le médecin anxiliaire Lambiconen (Louis-Marie-Joseph-Alexandre), 11º section d'infirmiers militaires

Au grade de médecin aide-major de 2º elasse de l'armée territoriale: M. le médecin auxiliaire Bouvfler (Henril'rançois-Joseph), 84º rég. d'infauterie (dépôt).

Au grade de pharmacien aide-major de 2º elasse de l'armée territoriale (à titre temporaire), les pharmaciens auxiliaires: M. PERRIN (LOUIS), ambulance 11/11; M. LIMOGE (Raoul-Maurice-Alphonse,) ambulance 14/20.

38888×

1913. GAND : MED. D'OR - Produit excl' français - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

### NÉVROSTHÉNINE FREYSSING

Goutes de glycérophosphates alcalins (eléments principaux des tissus nerreux)
CONVALESCENCES, SURMENAGE, DÉPRESSIONS NETVEUSES
XYAXX SOUL 4Ch. PROS.—6. Rue ABEL, PARIS.—[6, 13 f.—] i suere, al chay, al skept.

REPRESE

VITTEL

GRANDE SOURCE

GOUTTE -- GRAVELLE -- DIABÈTE CONSTIPA Égime des ARTHRITIQUES Régime

SOURCE SALÉE

constipation - congestion du foie Régime des HÉPATIQUES

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

En 1886

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.
Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Formulaire des médications nouvelles et des traitements nouveaux pour 1918, par le Dr H. Cu-LET, ancien interne des hôpitaux; onzième édition entièrement refondue i vol. in-18 de 300 pages, cart. 4 fr.

(J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris).

C'est avec la même satisfaction qu'on revoit chaque
année, dans son rajeunissement d'actualité, cette publica-

tion utile, qui maintient le lecteur au courant des acqui-sitions les plus récentes en matière de thérapeutique. On retrouve facilement, dans leur ordre alphabétique, condensées en autant de petites monographies intelligemcondensées en autant de petites monographies intelligement groupées, les divers traitments et médications : médications : médications : médications a médications : médications a médications ; médications : médication : médications : médicat

mode d'emploi, et l'on trouve, au bas de la page, des ren-vois bibliographiques bien à jour. Le tout est condensé en un petit volume incontestablement pratique, et qui se recommande à tout médecin désireux de se remêttre, en uu clin d'œil, au courant des nouveautés médicales en matière thérapeutique.

CORNET.

Chirurgie de guerre. Les fractures, Déplace-ments, Séquelles, Décalcifications, Raideurs articulaires consécutives, par EDMOND DELORME, médecin inspecteur général de l'armée, 1 vol. in-8, La Sémiologie Cardiaque actuelle 1914, 1 volume in-16 de 96 pages avec figures, cartonné... 2 fr.

avec 55 planches et 304 figures (Fournier, édit., 264, bou-levard Saint-Germain, Paris).

Idvard Saint-Jermani, rans).
On ne saurat trop reinercier le professeur Delorme d'avoir condensé dans ce livre non seulement les résultats depuis longtemps classiques da ses études, antérieures à cette guerre, sur les fractures par armes à fect mais encore les notions nouvelles déduites de l'examen unais encore les notions nouvelles déduites de l'examen approfondi d'une documentation d'incomparable richesse, On ne saurait non plus trop louer le talent de dessinateur qui a permis à M. Delorme d'illustrer aussi brillamment

son texte. Les déplacements osseux, qui ont été un peu trop négligés au début de cette guerre, sont étudiés pour chaque os. « Une fracture par coup de feu guérit, en général, plus lentement, elle est d'un traitement plus délieat, elle laisse

plus de tares consécutives qu'une fracture comunune. « Les séquelles osseuses sont l'objet d'une étude appro-fondie pour chaque groupe de fractures. Un chapitre tout nouveau est consacré à l'ostéotrophie qui apparaît vite, mais qui est seulement un état temporaire, dont la mécon naissance expose le chirurgien à des évidements osseux

trop importants. Les raideurs articulaires enfin, qui n'ont pas fait au début de cette guerre l'objet d'une attention soutenue de la part de beaucoup de chirurgiens, méritaient le long chapitre que leur consacre M. Delorme. Mais le déraidis semeut elirurgical brusque préconisé par l'auteur nous paraît appeler quelques réserves, et nous eroyons, pour notre part, qu'il présente plus d'incouvénients que

d'avantages. Ce livre, essentiellement pratique, comble un vide; il sera utile et fera honneur à notre littérature chirurgieale au cours de cette guerre.

ATTREE MOTICIPE

ronchites

**Emulsion MARCHAIS** 

Phospho-Créosoté De 3 à 6 cuil, à café

SEULES EAUX **ALCALINES RECONSTITUANTES** 

\*\* SAINT-LÉGER \*\*\* ALICE Etablissement thermel ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE RÉGIME Par EXCELLENCE des DYSPEPTIOUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G' de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

# PRODUITS DE RÉGIME

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

HEUDEBERT

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMAND. Usine de NANTERRE (Seine).



Dépôt dans toutes les phara

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté),

#### VARIÉTÉS

#### LA SAIGNÉE CHEZ LES BLESSÉS DU THORAX

Par la Dr M. PERRIN

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Naney,

de Bourges, les observations uni ont été publiées en 1863 par le médecin priucipal Sonrier (1817-1893) et reproduites dans Paris médical le 4 juillet 1914. The résulte de ces observations, recneillies pendant la cam vite qu'une telle blessure devait être mortelle ou insignipagne d'Italie, que les blessés du thorax supportent parfaitement bien les saignées, même très copieuses et répétées ; o saignées de 400 à 500 grammes (Sonrier), 19 (Gérard), 32 (Gnérin), et que ces déplétions sanguines intervienuent d'ordinaire très opportunément pour parer à des accidents immineuts (asphyxie, tendance an collapsns, hémoptysies, etc.). Le relèvement du ponls sons l'iufinence de chaque saignée est manifeste.

. Il est donc avautagenx de saigner les blessés du thorax quand apparaissent des symptômes qui feraient saigner nn cardiaque.

Onant à l'interprétation du résultat, nons estimons ou'on doit le chercher surtont dans le mécanisme de la dyspnée et du fléchissement du pouls : la gêne respiratoire entraîne de la stase ct de la dilatation du cœnr droit, manifestations qui ne font que s'accentuer par leur persistance même. La saignée, en soulageant l'engorgement veineux, permet au cœur droit de se ressaisir et empêche le malade de succomber rapidement, Chaque saignée fait ainsi gagner dn temps jnsqn'au moment de la cicatrisation. Quant à l'anémie due aux pertes de saug, elle est pratiquement négligeable en présence du danger immé-

diat que court le blessé et auque remédie la saignée. A l'occasion de cette communication, M. René Bénard

rappelé nue intéressante page des Mémoires du général conte de Ségur, aide de camp de Napoléon, qui, blessé Nous avons résumé à la Société médico-chirurgicale of à Sommo-Sierra, dut sa vie à la saignée. Voici ce récit saisissant (chapitre XXVI) :

> "Un biscalen vint alors m'effleurer le cœnr qu'il mit presque à déconvert. Je me consultai ; mais, comprenant fiante, et ne me sentant pas défaillir, le continnai. (Le fus cependant six mois à en gnérir.) Enfin, presque au même instant, un coup de fen dans le côté droit in'ayant conpé la respiration, je m'arrêtai et regardai autour et derrière moi...

« Le groupe que nons formions, en passant près de l'Emperenr, attira ses yeux ; il s'informa, « Ah! pauvre « Ségur! s'écria-t-il; Iwan, allez vite, et sauvez-le-moi! » Je tiens ce détail d'Iwan lni-même. Iwan acconrut : et. se réunissant aux grenadiers, il les aidait à me porter, lorsqu'nne antre balle espagnole, veuue des crêtes du défilé, me choisissaut seul au milieu de toutes ces têtes penchées sur moi et qui me convraient, les effleura sans les blesser et me traversa la cnisse droite !...

« Iwan, en me déponillant de mes habits conpés et percés de toutes parts, comme dans une exécution militaire, quelque accontumé qu'il fût à ces sortes d'aventures, ne ponvait retenir l'expression de son étonnement. Les coutnsions, la large blessure que j'avais sur le cœnr, celle de la cuisse qu'il lui fallut ouvrir ponr en arracher la balle, l'arrêtèrent peu. Mais à la contraction de sa fignre, quand il vit le coup qui avait pénétré dans mes



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

DUBE rédicament régulateur par excellence, d'une efficacit égale dans l'artério-sclén

PHOSPHATÉE que comme

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightime est la digitale pour

médicament de choix des cardiopathies, fait disples cedemes et la dyspn fait disparaître force la systole, régularise le cours du sang. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se pré

LITHINĖE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathese urique, solubilise les acides urinaires.

en boltes deli24. - Prix 5 fr

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

entrailles au-dessus du foie, et dont il sondait vainement la profondeur, je compris qu'il perdait tout espoir de me sauver. Je m'en aperçus mieux encore à ses gestes en réponse aux vives et nombreuses interpellations des officiers de la vicille garde, défilant presque sur mes pieds, ct aux exclamations de leurs regrets, derniers adieux que leur amitié m'adressait et dont je suis attendri encore.

« Ainsi, convaincu de ma fin prochaine, et Iwan étant forcé de me quitter, je le chargcai de mes adieux à ma famille et à l'Empereur...

« Pendant cette marche en avant de l'Empcreur, j'étais resté à Buytrago tête à tête avec mon chirurgien, c'està-dire à peu près avec moi seul ; non pas que ce docteur fût sans mérite, l'avenir a prouvé tout le contraire ; mais trop jeune alors, et faute d'habitude ou de foi dans son art et dans lui-même, il était de ceux qui craignent, en l'attaquant, d'attirer leur ennemi. Il u'osait rien. De peur de tuer, il laissait mourir! Il temporisait indécis, quand le blessé était aux prises avec son mal et qu'il n'y avait pas de temps à perdre.

« En cette occasion, le timide docteur était d'autant plus eucouragé dans ce système, que les derniers adieux de mes amis, et les pronostics de ses maîtres, venaient de le convaincre que j'étais sans ressource aucune. Aussi, durant les 1er et 2 décembre, ne se croyaut là que pour la forme, laissa-t-il le danger, qu'Iwan, par une première saignée, avait éloigné momentanément, revenir avec la fièvre et se ressaisir de tout mon être. Il en résulta que, aux premières lueurs du 3 décembre, je l'apereus refaisant son portemantcau, comme si, me vovant sans voix, sans haleine, et croyant saus doute mes sens à peu près éteints, il s'attendait d'un moment à l'autre à notre départ simultané: lui pour Madrid, où il avait hâte d'arriver, et moi pour l'autre monde, auquel, je l'avoue, je ne songeais guère malgré l'à-propos.

« J'étouffais pourtant, je ne pouvais plus me faire entendre, j'entrevoyais même mon valct de chambre Legrand assis à terre près de mon lit, et pleurant à chaudes larmes ; mais, nullement disposé à m'attendrir, je me cramponnais à mon dernier fil, quand i'entendis le docteur dicter à ce bon serviteur les derniers devoirs qu'il aurait à me rendre : « Qu'il prît soin de mes effets ; « qu'il recueillit quelques derniers souvenirs de moi « pour ma famille, et qu'il me fft enterrer convenablee ment! »

« Je n'étais pas si résigné, cela m'irrita! Etait-ce là les seules prescriptions que j'eusse à attendre de ce docteur? Je m'indignai de cet abandon ; et par un dernier effort, ie l'appelai d'un geste ; il revint, se pencha sur moi, et je parvins à articuler que s'il y avait un dermer moyeu à tenter, il fallait qu'il l'employât. « Vous saigner, me répondit-il, mais vous êtes si faible! « Et je vis, son regard levé au ciel, qu'il n'osait, craignant de me voir passer sous sa laucette! Alors, étendant le bras vers lui avec un signe

« Le soir de ce même jour le docteur me déclara fièrement hors de danger ; mais intérieurement, et malgré la joie que son bon cœur en éprouva, je crois qu'il fut assez' mystifié de ma renaissance. Elle fut si prompte, et lui toujours si pressé de regagner Madrid, que, trois jours après, la voiture du colonel du 54° se trouvant là, il m'y plaça, et su'achemina sur cette ville au travers d'une neige glaciale... s

et un mot impératifs, ic le décidai : mon sang jaillit et

# DIGITALINE

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

COLUTION ou millième GRANULES RI ANCS en 1/4 de millio NULES ROSES au 1/10° de milligr AMPOULES au 1/4 de milligr-AMPOULES au 1/10" de milligr. 49, Boul. Port-Royal, Paris.

# NATIVEL

ie fus sauvé.

#### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES MONTCOURT TÉLÉPHONE 114 TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait répai Corps thyroide Poudre ovarienne Extrait de bile Autres préparations MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR

Coliques hépatiques Lithiase letère par rétention En spherulines dosčes à 10 c/gr

De 2 h'6 sphérulines par jour.

per jour.

Albuminurie Néphrites, Urémie En snhërulines dosées à 15 c/gr. 4 à 16 sphérulis

Insuffisance rénaie

Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

dosés à 5 ejgr. En sphérulines De 1 à 6 sphérulis

Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 35 c/gr. 4 à 4 honbons par jour i à 3 sphérulines

Aménorrhée Extrait Dysménorrhée de Muscle lisse Extrait de Muscle strié dosées à 20 e/gr.

par jour

Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.



Alcalin-Type, spécialement adapté
A LA THÉRAPEUTIQUE
GASTRIQUE

# SEL HUNT

= GRANULÉ FRIABLE == 'Pansement calmant

e la Muqueuse stomacale '

ACTION SURE

INNOCUITÉ ABSOLUE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surprenante efficacité, il ne conlient ni opium, ni codéine, ni coazine, ni substance toxique ou alcaloidique quelconque: dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même. Pas d'accoutumance: le Sel de Hunt coutument supduit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.— On le trouve dans toutes les Phiw. Envoi gratuit de Flacons de

SEL

HUNT

MM. les Docteurs
pour leurs Essais,
ainsi qu'aux
Hôpitaux et
Formations
Sanitaires
militaires

Le Sei de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmani) sur la muqueuse stoma-cale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous es, ou à défaut de liquide sous la main, on peut aussi prendre

main, on peut aussi prend le Sel de Hunt à sec.

ABSORPTIONAGRÉABLE

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL DU

**■SEL DE HUNT**■

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, Paris (16º)

#### REVUE DES REVUES

Le syndrome émotionnel. Sa différenciation du syndrome commotionnel (A. MAIRET ét H. PIÉRON, Annales médico-psychologiques, nº 2, avril 1917).

« L'émotion entraîne une véritable décharge d'influx uerveux qui, suivaut la conception très juste de Lapicque, déborde des voies normales adaptées par les réponses usuelles et les réflexes utilitaires. » Cette décharge déborde en particulier dans le domaine du pneumogastrique et du sympathique, agissant aussi bien sur les voies excitatrices que sur les voies inhibitrices, d'où des phénomènes d'excitation (spasmes, tachycardie, polypuée, sécrétious exagérées, exaltation du péristaltisme intestinal avec diarrhée) ou des phéuomènes d'iuhibition (relâchements sphinctérieus, syucope, arrêt respiratoire, etc.). De plus, s'exerceut des actions sympathiques désordonnées sur les glandes à sécrétion interne (hypersécrétion des surrénales, hyperthyroïdies, etc.).

Les méningites otiques sans suppuration de la caisse (BALDENWECK et ROGER, Annales de médecine, nº 2, mars-avril 1917).

Les otites catarrhales aiguës, avec ou sans épanchement, sout capables de déterminer les mêmes complications que les otites suppurées. C'est ce que démontre l'observation d'une otite catarrhale, compliquée de mastoïdite et de labyriuthite; cette dernière ayant amené une méningite cérébro-spinale avec atteinte peu marquée ou du moins tardive de la convexité, avec prédominance dans la région cérébelleuse et autour du grand confinent inférieur.

Qu'une labyrinthite suppurée ait déterminé une méningite, il u'y a rien là que de très normal ; encore que cette complication soit devenue moins fréquente depuis les

quelques années où la chirurgie du labyrinthe est entrée dans le domaine pratique ; ce qu'il v a de plus intéressant, c'est la présence d'une suppuration du labyrinthe au cours d'un catarrhe simple de la caisse. « Cela tient à ce qu'en réalité l'otite moyenne aiguë --- quelle que soit sa forme - est uu processus géuéralement moins bien localisé qu'on ne se le figure habituellement, ou du moins qui ne se localise que secondairement. »

De la déviation du complément dans les kystes hydatiques en général et spécialement dans les kystes hydatiques du foie (F. GALLART-MONÈS [de Barcelone], Archives des maladies de l'appareil digestif, 11º 3, 1916).

La réaction est positive dans 69 p. 100 des cas. Le résult at négatif de la réaction dans 31 p. 100 peut être dû : a) à ce que le sérum du malade contient des substauces qui empêchent de mettre en évidence les anticorps spécifiques ; b) à ce qu'il ne se trouve pas dans le sang assez d'antigène pour provoquer la formation d'anticorps, la toxicité hydatique étant « fermée » jusqu'à l'ouverture du kyste; à ce moment, la réabsorption d'une quantité plus ou moius considérable de liquide hydatique provoquerait l'élaboration d'anticorps qui feraient la réaction positive.

Les anticorps spécifiques disparaissent du sérum vingtcinq ou trente jours environ après l'opération. D'autres opérés, même sans présenter de récidives, continueut à donner la réaction positive longtemps après l'intervention. Cette réactiou a une valeur absolue quand elle est positive, car elle est spécifique. Il u'y a aucua rapport entre l'éosinophilie et la déviation du complément. car, avec une éosiuophilie élevée, les anticorps spécifiques peuvent manquer

#### nontagu

(Bi-Iodure de Codéine)

TOUX EMPHYSĖME 3IROP (0.05) PILULES (0,01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

Bi-Bromure de Codéine

TOUX no

SIROP (0.03) INSOMNIES PILULES (0.01)

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTIN

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

### Avis important

Nous prions instamment nos abonnés de vouloir bien nous adresser en mandat-carte. mandat postal, ou chèque sur Paris le montant de leur réabonnement pour l'année 1918 (12 fr. pour la France, 16 fr. pour l'Étranger). Ils peuvent effectuer leur réabonnement dans tous les bureaux de poste, sans même avoir à écrire une lettre. Nous avons en ce moment un personnel très réduit et cela nous simplifierait beaucoup l'établissement des services d'abonnement pour 1918 ; nous faisons donc appel à la bonne volonté de tous nos abonnés, Français et Étrangers. Tous les abonnements qui ne seront pas parvenus le 10 janvier, seront recouvres par la poste en comptant les frais de recouvrement, 50 centimes. Les recouvrements à l'Étranger étant impossibles dans les circonstances actuelles, nous insistons tout particulièrement pour qu'ils nous adressent leur réabonnement par prochain courrier.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

À l'IODURE de CAFÉINE LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance ni d'Accidents d'Iodisme

indolores, de VIGIER

uile grise Vigler à 40 ° ; (Oodex 1998) Seringue spéciale Barthéleny-Vigler, stériliable. H. au Galomel à 9,05 gcr. par co.; Huis au sublimé à 0,91 par co.; H. au Biodure de Bg. à 0,91 par co. mpoules hyperioniques, saccharodes, indolores : 1° au Bensadt de Hg. à 0,01 ol 0,02 gcrs. par co.; 2° au Bilo-dure de Hg. à 0,01 ol 0,92 gcrs. par co.

Pharmacie VIGIER, 12, baulevard Bonne-Houvelle, PARIS

BLESSÉS

BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

# BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NERVE

ODO-BROMO-CHI ORURÉ Séance Académie du 11-8-10 (PARIS IVº).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

# *l'anti-urique* Pipérazine MIDY



VAL=MONT=LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 600-660 M, d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman.

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES Traitement diététique et physiothérapique des maisdies de la nutrition (arthritiame, goutte, diabéte, obésité, amaigris-ement, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomat, intestins, foie); des maladies deareinaet des troubles

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE 5 Médecins et un chimiate attachés aux établissements, Docteur Widmer, Médecin-Di

Pour ne pas donner aux Enfants n'importe quelle Farine a n'importe quel Age

NORMALES ET GRADUEES de Grains de Semence. parG. LINAS, Pharmacien dei "cl., ex-interne des Hópitaux, Fondateur du "Lactarium de Versailles", pour RRISSONS, ENFANTS et RÉGIMES REGIMES NOURRISSONS.

Mennerie électrique à Versailles-Perchefontaine. \* Maison de Vente: 46, Av. de Ségur, PARIS. Téléph. 749.37.

### MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

# MEDICATION ANTIDIARRHEIQUE

# GÉLOTANIN

(TANNATE DE GÉLATINE)

AVANTAGES RÉUNIS DU TANIN ET DE LA GÉLATINE

INDICATIONS: Celles du Tanin e

Celles du Tanin et de ses Dérivés : — Tannigène, Tannalbine, etc. —

FORMULER pour:

ADULTES CACHETS DE GELOTANIN CHOAY: Une botte.

Par jour: De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50, à prendre au début, au millieu et à la fin des repas.

ENFANTS PAGUETS DE CELOTANIA CHOAV. Una hoita

PAQUETS DE GELOTANIN CHOAY: Une boite.

NOURRISSONS Par jour: De 3 å 6 paquets de 0 gr. 25, à divisor dans le lait ou l'aliment habituel.

LABORATOIRE CHOAY, 44, AVENUE DU MAINE, PARIS - TÉL. : FLEURUS. 13-07.

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Carmergyl in 84 Grameur

donne des résultats inespérés el réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessée sub flessée.

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Muse, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, acec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrés International de Médecine de Peris 1909.

#### MÉDICATION NOU

Troubles trophiques sulfurés

GRANUL

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble. la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation,

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mº ROBIN. le Soufre colloïdal (Sulfoidol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emplole

dans l'ANÉMIE REBELLE. la DÉBILITÉ. en DERMATOLOGIE dans la FURONCULOSE l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES. dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME. HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme:

1º *Injectable* (ampoules de 2 c. cubes); 2º *Capsules* glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule); 1º dosée à 1/15° pour frictions;

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (aoné, rhinites); 4º Ovules à base de Soufre colloïdal

(vaginites, urétro-vaginites);

L'ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'or. - Lieutenant-colonel docteur CARLO Annaratore, médecin-chef du service de santé de l'intendance des troupes d'Albanie et Macédoine ; colonel docteur Maugeri, directeur du service de santé, à Livonrne; licutenant-colonel docteur Anzii,orri (Jules), directeur de l'hôpital de la Croix-Rouge, à Livourne ; commandant docteur Arcangego del Re, médecin-chef, hôpital militaire, Tarente; commandant docteur Antonio Scommegna, hôpital militaire, Tarente : Mme Einhorn, directrice de l'hôpital auxiliaire nº 121 à Paris : M. RI-GAUX (Prancois-Toseph-Célestin), médecin-major de 2º classe, hôpital mixte de Gap.

Médailles de vermeil. - Capitaine docteur Titto-Capparena, médecin-chef, gare de Gênes : professeur Macini, médecin-chef du lazaret, Livourne : comte Tonci-Ottieri, président de la Croix-Rouge, Livourne; Dr RAMONT, médecin-chef, ambulance française, Rome; Mme Blaise (Mathilde), infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire nº 88, à Biarritz; Mmº DE BELLOY, née Anne-Marie-Claire-Hélène BIBESCO, présidente de l'hôpital Brancovan, à Bucarest et à Jassy ; M. THIEL (Pierre-Heuri), médecin aide-major de 17e classe, médecin-chef de l'hôpital sanitaire d'Hauteville

Médailles d'argent. - Capitaine docteur Nicola TRIGA-RICO, hôpital militaire de Tarente ; capitaine docteur Gioachino GUARINI, hôpital militaire de Tarente ; capitaine docteur Ignazio Scalinci, hôpital militaire de Tarente; capitaine docteur Augusto Colucci, hôpital militaire de Tarente ; capitaine docteur Giacinto Colucci, hôpital militaire de Tarente ; capitaine docteur Osvaldo Montera, hôpital militaire de Tarente ; capitaine docteur PAOLETTI, Liyourne"; M. Rémi Dalas, président du comité proarmée d'Orient (Gênes); M. MANGIAPAN, vice-président du comité proarmée d'Orient (Gênes) ; Maie DEL GRECO (Daisy), dame de la Croix-Rouge, Tarente Mme CERBINO (Marie), dame de la Croix-Rouge, Tarente : M110 CAGIANO, dame de la Croix-Rouge, Tarente; Mme Meiklerid (Béatrix), dame de la Croix-Rouge, Tarente ; Mme RAE (Marguerite), dame de la Croix-Rouge, Tarente ; Mme Howrs (Lucie), dame de la Croix-Rouge, Tarente : Mile Passerini (Lydia), dame de la Croix-Ronge, Tarente ; Mile Loppi (Blanche), dame de la Croix-Rouge, Tarente ; Mue Loppi (Letitia), dame de la Croix-Rouge, Tarente; M. ALLAIN (Aimé-Victor-Heuri), médecin auxiliaire, 14º section d'infirmiers militaires, hôpital civil, Grenoble; Mme la baronne du Bourger (Berthe), infirmière bénévole, hôpital complémentaire 4, à Chambéry ; Mme CARRIÈRE (en religion sœur Rose), infirmière à l'hôpital auxiliaire 11, à Aix-les-Bains; Mme Doun, Let (Emilie), infirmière, hôpital-hospice de Villeurbanne : M1le GRILLET (Marie), infirmière tempo-

# E PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VA

Préparation à pase de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Paléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses: Nearusthénie, Hysté 'e, Insomnio, Excitabilité nerveuse, Migraines, Palpitations, Toux nerveuse, Asiame nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc. Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE. 71. Faubourg Saint-Honoré. Parls.



Dr PERDRIZET

### Aide-Mémoire de Thérapeutique

1917, 4 volume in-18 de 300 pages, Cartonné 4 fr.

Ch. LORBAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls. RUE ABEL - PARIS

Tái. Bog. 41-85

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

raire, dépôt du 6º rég. d'artillerie à pied, fort Lamothe; Mme Chatin-Ollier, présidente de l'école Maunoury, hôpital auxiliaire 19, à Caluire : Mme RICHARDY (Louise), infirmière de la S. S. B. M., hôpital complémentaire 56, à Modane; Mue Gauthier (Aline), infirmière de la S. S. B. M., hopital militaire Desgenettes, Lyon : Mae Drap-PIER (Suzanne), infirmière bénévole, hôpital 'complémentaire nº 9, à Lyon ; M1le TRÉPIER (Marie), infirmièremajor de l'U. P. F., hôpital auxiliaire nº 101, à Lyon ; miss Mitchell (Elisabeth), infirmière à l'hôpital anglais nº 249 bis, à Saint-Rambert : Mmc Delespine (Justine). en religion sœur Lucie, Milo Péan de Saint-Gules (Alice), Mme de RAZAY, née Marie-Louise GUERRAZ, M1le FEYDEAU (Diaue-Valentine), infirmières, hôpital complémentaire nº 36, à Chenonceaux ; Mile Delorme € (Marie-Alphonsine-Juliette-Nicole), infirmière, hôpital auxiliaire nº 34, à Bonnelles ; Mme HERVIEU, infirmièremajor, hôpital complémentaire nº 20, à Lannion ; MIIe ARNBIORG DORPH MUUS, infirmière, hôpital auxiliaire nº 26, à Paris : MIRE FRAYSSINET (Rosalie), en religion sœur Saint-Basilée, infirmière, hôpital auxiliaire nº 26, à Vvetot : Mme CARTONI-PERICOLI, infirmière de la Croix-Rouge italienne : Mue PIRELLI, infirmière de la Croix-Rouge italienne : sergeut AGULHON (Marie-Henri). de la 22º section d'infirmiers militaires ; Mmc Joly, née Emma Orange, infirmière de l'U. F. F., hôpital auxiliaire nº 104 à Boulogne-sur-Mer; Mme Eugénie Buffet; Mª LEGRAND, née Pauline NIEL, infirmière S. B. M., à l'hôpital de l'hôtel royal à Diuard : Mile AMAURY (Magdeleine), infirmière S. B. M., hôpital des Peupliers, Paris; Mue Einhorn, infirmière bénévole, hôpital ue 121, à Paris ; Mme Béruard (Amélie), directrice de l'hôpital

belge de Courbevole; Mile AMARIW (Geneviève), infirmitér à Paris; Mile d'ARAIS (Madeleine), infirmitère de la S. S. B. M., hópital complémentaire n° 31 à Châtean-Thierry; Mile CESIANO (Marie-Nicole-Hélène-Rosine), infirmitère S. S. B. M., hópital Brancovan, de Jassy; M. le D' VANNIER, médéchi-chef de l'hópital auxiliaire n° 18 a un Mésall-Saint-Dunis.

Médailles de bronze. — CROLAT (Hippolyte), infirmiler civil, clinfuje ophthaluologique de l'Hôtel-Dien, Lyon; M<sup>®</sup> Phrva (Marie), infirmière auxiliaire de la 8, 8, B, M, å l'hôpital auxiliaire ds, Sa'int-Genis-Laval; M<sup>®</sup> Chazalo (Stéphaniel); infirmière diplomée de la 8, S, B, M, å l'hôpital auxiliaire ds, Saint-Genis-Laval; M<sup>®</sup> TATTEN, née Jeanne GATISHE, infirmière benévole, hôpital complémentaire n° 44, à Palaise; M<sup>®</sup> A. COUTURIER, à Noyen ; M<sup>®</sup> JORDAS (Pauline), infirmière à l'hôpital Braucovan, de Jassy; M<sup>®</sup> SLACK (Annie), infirmière, bédrial Brancovan, de Jassy;

Médalilés de vermeil.— Mew SALLES, uée EIDFIL, directice, hópítal 124, à Paris; 18 m² JACQUMARIS-CLEMEN-CRAV (Afadeleiue), infirmière-chef, centre hospitalier A (2\* arnée); M. VICERRAT (André), médecin aide-major de 2\* claèse, hópítal Dounique-Larrey à Versailles; à la mémoire de Mœ la conttesse O'OOMMAN, née de CRURSISHY, infirmière behévole, hópítal 1, 2-18. Carrena, la Pau; à la mémoire de Mœ GAY-LUSSAC, née HACHETTE, infirmière behévole, hópítal J.-B. Carrena, à Pau; à la mémoire de M. SAUCHOTTE (Louis), médecinmajor de 2\* classe, infirmière de l'afbyt des travallieurs coloniaux à Marseille; à la mémoire de Næ MYNADIUR, née-CERTIBER, infirmière de la S. B. M, hópítal auxíliaire 35 à Paris ; 8 m² la duclesse de SUTHERISTE, s' 8 m² la duclesse de SUTHERISTE, la laire 35 à Paris ; 8 m² la duclesse de SUTHERISTE, s' 8 m² la duclesse de

# URASEPINE ROGIER

# ALIMENIS DE REGIMES

BIGNON-PARIANI

, rue de l'Arcade, PARIS CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

### ARCHIVES MÉDICALES BELGES

CONITÉ DE RÉDACTION : MM. MAISTRIAU, DEPAGE, NOLF, REACHET, WILLEMS, DERACHE, LABASSE, HAINAUT, DENHAENE, DE MARNEFFE, HENRARD, DERAISIBUX, GAUDY, RENAUX.

M. STASSEN et J. VONCKEN, Secrétaires de la Rédaction.

Nous appelons votre attention sur ce premier journal médical beige reparaissant maigré l'exil, pendant la guerre ; nous serons houreux de recesoir votre abonnement aux Archives Médicales Belges.

Belgique non occupée et France: 16 fr. – Étranger: 18 fr. Adresser les abonnemens à la librairie J.-B. BAILLIERE et Fils, 19, rue llautéquille, à Paris. On peut également rabonner dans toutes les librairies.

PRINCIPAUX ARTICLES PUBLIÉS D'AOUT A NOVEMBRE

#### 7): F. Helme, La chirurgie de guerre, | - F. Maleugreau, Notre alimentation protéique : la signification

Sommaire du N° 8 (Août 1917): F. Halaus, La chirurgie de guerre, du chirurgien Ambroise Fare au biologiste Alexis Carrel. — F. Nour de Chirurgien Ambroise Fare au biologiste Alexis Carrel. — F. Nour define. — N. Goonstourium, Contribution à l'étude du fonctionne de la capsule surrenale humaine dans les états infectieux. — De Rumohar, La féver récurrente spirillaire et son traitement aux troupes de l'Est-Africain allemand.

Sommaire du Nº 9 (Septembre 1917); W. H. Bayliss, Le traitement du shock par les injections intravéineuses. — P. Noly, A. Colannet P. Spell, Angine de Vincent avec exanthème. — Paivar et Banot, Appareils pour paralysis du radial et du sciatique poplité externe.

du minimum azoté.

Sommaire du Nº 10 (Octobre 1917): H. Vingent, Le premier pansement sur le champ de bataille et au poste de secons.— Monitaur, les troubles moteurs d'arder réflere ou néveiceurs et lernic.

ment sur le champ de bataille et au poste de secours.— Molitavy, Les troubles moterns d'ordre effétee ou nevrites sensitives et terminales.— D. Banten, Anesthésie et chirurghe de guerre, monten de la companie de la

### Tablettes de Catillon

Os- 25 corps thyroïde, titré, stérilisé, bien toléré, actif et sgréable Myrosièmes 2 à 8 Obésité, Goître, Herpétisme, Ostéogénèse,

# Granules de Catillon

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ DE C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1839; elles p que 2 à 4 par jour donnent une diprèse rapide, relèveut vite le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPINÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARGS, etc. on peut en faire un usage continu.

GRANULES DE CATILLON

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATALLO Briz do l'Academte do Medecine pour "Etrophanius et Strophantine", Medaille d'&r Jupos, univ. 1900, 

# DRRHUETINE JUNGKEI



#### PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien-toléré Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cmª : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS 

#### TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Par le

# "STANNOXYL

=== (DÉPOSÉ) ===

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, Académie de Médecine. COMMUNICATIONS \

Société Médicale des Hôpitaux. (en Mai 1917) / Société de Chirurgie.

Thèse de Marcel PÉROL (Paris 1917).

00000000000000000000 Le flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

Le plus actif, le plus agréable, le moins odorant

le moins irritant éthers salicyliques pour le traitement

Rhumatisme est le

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA, /, place Morand, à Lyon (Rhône



#### OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire-Glycérine-Boldo-Podonhyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHÉPATIE ANGIOCHOLECYSTIES, HYPOHEATH
HEPATISME JARTHRITISME
DIABETE DYSHEPATIQUE
CHOLEMIE FAMILIALE
SCROFULE et TUBERCULOSE
justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPERISS et ENTÉRITS \*\* HYPERGILORHUBIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE

CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES

DERMATOSES AUTO EL RELEGIOLOGIQUES

INTOXICATIONS et INFECTIONS PALMA funit demi-docs. Le traitement, qui combine la substance de Plater spécialiste recellente, coasibre une dépans de FIÈVRE TYPHOIDE MÉTATIES et CIRROSS "\*" of r. 25 yru de la doce baltitude d'auc cultive à deservé condéfensement

Prix du FLACON : 6 fr.

dans toutes les Pharmacies MÉD. D'OR GAND

1913 ET

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une

thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légérement amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-

I Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

Paraffine

LIQUIDE CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Le plus actif, le plus agréable, le moins odorant

le moins irritant éthers salicyliques pour le traitement

Rhumatisme est le

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA, /, place Morand, à Lyon (Rhône



#### OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Billaire-Glycérine-Boldo-Podonhyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, + Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHÉPATIE ANGIOCHOLECYSTIES, HYPOHEATH
HEPATISME JARTHRITISME
DIABETE DYSHEPATIQUE
CHOLEMIE FAMILIALE
SCROFULE et TUBERCULOSE
juticiable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPERIES et ENTÉRIES \*\* HYPERGIORHUBRIE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES

INTOXICATIONS of INFECTIONS
TOXEMIE GRAVIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE

Prix du FLACON : 6 fr.

dans tontes les Pharmacies MÉD. D'OR GAND 1913

tion et sur l'excrétion, combine l'opothéraple et les cholagogues, utilisant par sureroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des

VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. Solution d'absorption faeile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-

FECTIONS PALMA fant : demi-dosse. Le traitement, qui combine la substance de AVIDIQUE 1914 fant : de mi-dosse. Le traitement, qui combine la substance de HÉPATITES et CIRRHOSES \*\*\* of fr. 25 pro die à la dosse habitende d'une cullère à deserte quotificamement.

Cette médication essentiellement elinique, instituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la séeré-

I Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs.

Adynamie, Neurasthênie, Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite (enfants et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

Paraffine LIQUIDE CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Mm. Louis Vaillant, femme de M. le Dr Louis Vaillant, médecin-major des troupes cochaides, médecin chef du dispensaire antipalidique du gouvernement militaire de Paris. — Mm. Florica Dieudonné, femme du Dr Dieudonné, de Cambo. — Lo P Lepage, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, accoucheur de l'hôpital Boucicaut, officier de la Légion d'honneur. — Le Dr Henri Rondet (de Neuville)

Mariages. — M. Paul Walther, interne des hépitaux de Paris, aide-major aux armées, décoré de la Croix de guerre, fils de M. le D' Walther, chirurgien des hépitaux de Paris, professeur agrégé à la Faculté de médecine, officier de la Légion d'honneur, et Mis Marie Rolland de Ravel.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour officier :

pout opieses.' MRRLAZ (Pierro), médecin principal de 2º clause (active), chef du service de sauté d'une division d'infantreire : médecin aussi renurquable par ses capacités techniques que par sa valeur morale. N'a cesté d'alfirmare, en toutes circontances, depuis te début de la compague, son activité organisatrice et son dévouement absolu. A préparé, une le soin le plus minutieux, l'untorité la plus compétente et l'énergie la plus communicative, l'action de son service dans les récentes ophetions offensives. A det blessel, le 20 août 1917, en surveillant, avec un comple mépris du donçer, les évocuations dans un poste de secours. S'est empressé, encore imparjatiement guéri, de venir reprendage sa place suit e front. Deux fois cit à l'ordire. M. HENKY (B.-J.), pharmacien en chef de 1º classe du port de Toulon, pour la haute valeur professionnelle dont il a fait preuve en qualité de membre de la Commission d'études pratiques des sous-marins.

Pour chevalier:

CHAIRE (Jean), médecin alde-major de 2º classe (réserve) au 60º rég. d'infanterio, 1º batalllon : médecin qui joint à une remarquable complétence technique, un dévoument sans limites et un courage absolu. A tlé gritvement blessé, te 16 avril 1917, en installant un poste de secours sur le terrain conquis. Amputé de la cuisse gauche. Deux lois cité à l'ordre.

PATAUD DIVALLENCIBNEE (Henri-) ean-René-ValéryMarie-Joseph), médecin aide-major de 2º classe (réserve)
à la campagnie 10/d du 6º rég. du génie: médecin aidemajor ayunt de son devoir la conception la plus élevée. A
toujours donné las plus admivables exemples de ourage et
de sune-proial. N'a pas hésité, au cours d'une attaque, à
suivre les vagues d'assund et à installer en pletu combat,
et sous un feu violent, son poste de secours dans les ruines
d'uns village conquis. Blessé très griècement, le 23 septembre 19/7, afors qu'auce son mépris habituel du danger,
il se rendait en première lique pour donner ses soins aux
blessés. Deuts plos cité à l'Ordre.

CUILHAUME (Henri-Marien-Émille), médecin aidemajor de 1ºº classe au 1ºº groupe du 53º rég. d'artillerie : excellent médecin, qui joint à une grande valeur professionnelle un dévoucment inlassable et un courage renarquable. Gravement atteint, le 5 avril 1917, en donnant ses

### COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

# SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

ITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

# TRAITEMENT de la TUBERCULOSE et des Affections Broncho-Pulmonaires par

# Le PHOSOTE injectable

#### LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur Fixe et complètement assimilable.

LITTÉRA URE ET ÉCHANTILLONS

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES - Ed. RONDEPIERRE, Pharin & PRÉMERY (NIÈVIE).

soins aux blessés, ne s'est laissé évacuer que sur l'ordre formel de son commandant de groupe.

BLANCHARD (Auguste-Louis-Jean), médecin-major de 2º classe au 329º rég. d'infanterie : médecin-chef courageux, énergique et dévoué. Le 28 septembre 1917, est descendu dans un abri rempli de gaz pour soigner des hommes intoxiqués. Atteint lui-même et remonté évanoui, est redescendu à deux reprises différentes dans cet abri dès la fin de sa syncope pour prodiguer ses soins aux intoxiqués, donnant ainsi un bel exemple de mépris du danger et d'esprit du devoir.

Pépy (Pierre), médecin aide-major de 2º classe (réserve) au 3º groupe du 11º rég, d'artillerie : homme de devoir et habile praticien. S'est dépensé, depuis le début de la campagne, avec un zèle et un dévouement admirables, assurant son service avec courage et sang-froid sur des positions souvent violemment bombardées. A été grièvement blessé le 15 juin 1916, en organisant l'installation d'un poste de secours. Amputé de la jambe droite.

DE MEDEVIELLE (Jean-Armand-Raoul), médecin aidemajor de 170 classe (réserve) à une ambulance : médecin d'une haute conscience, d'une remarquable compétence technique et d'un grand courage. A été blessé grièvement le 18 août 1917 en remplissant avec son dévouement habituel les devoirs de sa profession.

Société de chirurgie. - A la séance du 19 décembre ont été élus membres titulaires de la Société de chirurgie MM. Lapoiute, Lecène, Dujarrier, Proust, Veau,

Mouchet et Labey. Association française de chirurgie. - Le prochain Congrès aura lieu à Paris le 7 octobre 1918,

Questions mises à l'ordre du jour :

1º Extraction des projectiles intrathoraciques;

2º Traitement et résultats éloignés des lésions des nerfs par projectiles de guerre;

3º Esquillectomie et réparation des pertes de substance osseuse.

Une séauce sera consacrée aux présentations et démoustrations d'appareils.

Les membres qui désirerout faire une communication devront en envoyer le titre avant le 31 juitlet 1918 à M. le Dr J.-L. FAURE, secrétaire général, 10, rue de Seine, Paris (VIº).

Académie de médecine. - Voici la liste des prix proposés pour l'anuée 1919 (les concours seront clos fin février 1919).

PRIX ALVARENGA DE PIAUHY (Brésil). - Anonymat obligatoire. - Partage interdit. - 1 000 francs.

PRIX APOSTOLL -- August facultatif. -- Partage interdit. - 700 francs.

PRIX ARGUT. - Auouymat facultatif. - Partage interdit. - 700 francs.

PRIX BARBIER. - Augustuat facultatif. - Partage autorisé. - 2 000 francs,

PRIX LOUIS BOGGIO. - Anouvmat facultatif. - Partage interdit. - 4 500 francs.

PRIX MATHIEU BOURCERET. - Anonymat facultatif, - Partage interdit. - 1 200 francs.

PRIX HENRI BUIGNET. - Anonymat facultatif. -Partage interdit. - 1 500 fraucs.

PRIX ADRIEN BUISSON. - Auonymat facultatif. - Partage interdit - 10 500 francs.



#### (Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale .... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé.

.... le 13/11 1917.

Monsieur SANTONI, J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi rée. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri el l'autre est en bonne voie

de guérison. Veuillez agréer, Monsieur, mes confraiernelles salutations. Signé: Dr F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917. Monsieur SANTONI,

J'ai très blen reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous remercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sineères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : Dt C., Médecin-major au .... Chasseurs d'Afrique. S. P......

S. P. ...., le 23 mars 1917.

Monsieur SANTONI. J'ai bien reçu voire colis arrivé en bon état ; et j'ai déjà employé voire produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boîte-soufflet est très INGÉNIEUSÉ et très PRATIQUE. Quand ma provision sera

épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recevez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients. FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3,000,000 à porter à Fr. 4,500,000 Section des Produits spécialisé

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº)

PRIX CAPURON. - Anonymat obligatoire. - Partage autorisé. - 1 500 francs. - Question : « Le rôle du syncytium placentaire dans la physiologie et la pathologie de la grossesse.

PRIX CHEVILLON. - Anonymat facultatif. - Partage interdit. - 2 000 francs,

PRIX CIVRIEUX - Anonymat obligatoire. - Partage interdit. -- 800 francs. -- Question: « Troubles psychiques consécutifs au traumatisme tranicu, et plus particulièrement à ceux ani sont le résultat d'accideuts de

PRIX CLARENS. - Anonymat facultatif. - Partage interdit. - 400 francs.

PRIX DAUDET. - Anonymat obligatoire. - Partage interdit. - 1 500 francs. - Question : 0 Le sang chez les cancéreux.

Prix Desportes. - Anouymat facultatif. - Partage autorisé. - 1 300 francs.

FONDATION FERDINAND DREYFOUS. - Partage juterdit. - I 400 fraucs

PRIX FERDINAND DREYFOUS. - Anonymat interdit. - Partage interdit. - 2 800 francs.

PRIX FALREY. - Anonymat obligatoire. - Partage interdit. - 1 500 francs. - Question: « Les petits états cyclothymiques. a

CONCOURS VULFRANC GERDY. - L'Académie met au concours une place de stagiaire aux Eaux minérales.

I,es candidats devront se faire inscrire au siège de l'Académie de médecine ; la liste d'inscription sera close le 31 octobre 1010.

Le candidat nommé eutrera en fonctions le rer mai

Une somme de 1 500 francs sera attribuée à ce stagiaire. PRIX ERNEST GODARD. - Anonymat facultatif. -Partage interdit, - I ooo francs. - Au meilleur trayail sur la pathologie interne.

PRIX THÉODORE HERPIN (de Genève). - Anouymat facultatif. - Partage interdit. - 3 000 francs.

PRIX HENRI HUCHARD, de l'Académie de médecine (Prix du Dévouement médical en souvenir de sa fille

Sixième Année = 1918

ABONNEZ-VOUS

# NOURRISS

### Revue d'Hygiène et de Pathologie de la Première Enfance

DIRECTEUR : A.-B. MARFAN, Professeur à la l'aculté de médecine de Paris ; Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades. RÉDACTEURS JEAN HALLE Médecin des hôpitaux de Paris.

E. APERT Médecin de l'hôpital-Andral. AVIRAGNET Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades-BOULLOCHE

Médecin de l'hépital Brete

LESAGE Médecin de l'hôpital Hérold. JULES RENAULT eein de l'hôpital Saint-Lou

RIBADEAU-DUMAS TRIBOULET Médecin de l'hôpital Trousseau. B. WEILL-HALLÉ Médecin des hópitaux de Paris.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : E. APERT; SECRÉTAIRE ADJOINT : B. WEILL - HALLÉ MÉMOIRES ORIGINAUX PARUS EN 1917

MARFAN (A. B.). Succédanés du lait stérilisé, lait condensé, lait desséché. ALLARIA. Une méthode pour recueillir la salive des nourrissons. COMBE. Tuberculinothérapie et radiothérapie dans la tubercu-

COMBR. Tubercumonterapie et ramonterapie calla la consideración de la première enfance et l'application de la loi Roussel.

MARFAN (A.-B.). Etude sur les végétations adénoides des nour-

rissons et plus particulièrement sur leurs causes.

MARFAN (A.-B.). Etude historique et critique sur les affections de l'appareil digestif dans la première enfance.

LAVERGNE (Marcel). A propos de la ponction lombaire chez le

APERT. Le travail féminin dans les usines de guerre et la dépo-

MARFAN (A.-B.). A propos des propositions de M. Pinard. LAVERGNE (Marcel) et DONZEAU (Mile). Quelques cas de cor-nage chronique chez le nourrisson.

APERT. Extraction d'un gros corps étranger du vestibule laryngé resté 34 heures en place chez un enfant de sept mois. VAN ROY. Les consultations de nourrissons en Belgique

RAMARONI. Calculs préputiaux chez un enfant de 33 mois. AMERICO MOLA, Contribution à l'étude de l'allaitement des

RAILLIET. Coqueluche chez le nourrisson et le nouveau-né. APERT. L'alimentation des jeunes enfants examinée à la lumière des travaux récents sur le béribéri, les vitamines et la carence, MULON (Mne le Dr). Le corps jaune ovarien et la glande mam-

MARFAN (A.-B.). Des modifications que doit subir le lait de

MARPAN (A. B.). Des modifications que doit subr le lait de vache pour pouvoir servir à l'allaitement artificiel. MARPAN (A. B.). Est-il utile d'ajouter du chlorure de sodium, du bicarbonate de soude, de l'eau de chaux, ou du citrate de soude au lait de vache destiné à l'alimentation des nourrissons bien portants ?

ABONNEMENTS: France, 12 fr.; Étranger, 14 fr.

Le Numéro, paraissant tous les 2 mois : 2 FRANCS # Envoi d'un numéro spécimen sur demande

### MIERS-SALMIERE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, - CONSERVATION ASSURÉE.

Soison thermale de Mai à Octobre

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

Vaccin de génisse à haute virulence

En tubes pour 2 à 4, 20, 25 et 40 personnes (ces derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Marcelle Huchard). — Anonymat interdit. — Partage autorisé. — 6 300 francs. PRIX HUGUIER. — Anonymat facultatif. — Partage

PRIX HUGUIER. — Anonymat facultatif. — Partage interdit. — 3 000 francs.

Prix Jacquemer. — Travaux imprimés. — Partage interdit. — 2 000 francs.

PRIX LABORIE. — Anonymat facultatif. — Partage, interdit. — 5 000 francs.

Prix du baron Larrey. — Anonymat facultatif. — Partage autorisé. — 500 francs.

PONDATION LAVAL. — Partage interdit. — 1 000 francs, PRIX LEVEAU. — Anonymat facultatif. — Partage autorisé. — 1 500 francs,

Prix Henri Lorquet. — Anonymat facultatif. —
Partage interdit. — 300 fraucs.

Prix Louis. — Anonymat obligatoire. — Partage

raix Louis. — Anonymat obligatoire. — Partage interdit. — 3 000 francs. — Question : « Mécanisme de l'action de l'adrénaline et indications thérapeutiques de son emploi. «

PRIX CLAUDE MARTIN (de Lyou). — Anouymat facultatif. — Partage interdit. — 600 francs.

PRIX MÈGE. — Anonymat obligatoire. — Partage interdit. — 1 000 francs. — Question: « La tension artérielle dans ses rapports avec les sécrétions internes. » PRIX MEYNOT aîné père et fils, de Donzère (Dröme). —

Anonymat facultatif. — Partage interdit. — 2 600 francs. — Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur les maladies des yeux.

PRIN ADOLPHE MONBINNE. — Anonymat facultatit. — Partage autorisé. — 1 500 francs.

PRIX NATIVELLE. — Anonymat facultatif. — Partage interdit. — 500 francs.

PRIX OULMONT. — Partage interdit. — 1 000 francs. — Ce prix sera décerné à l'élève en médecine qui aura obtenu le premier prix (médaille d'or) au concours annuel du prix de l'Internat (Médecine).

PRIX PANNETIER. — Anonymat facultatif. — Partage interdit. — 4 000 francs.

PRIX PORTAL. — Anonymat obligatoire. — Partage interdit. — 600 francs. — Question: « Anatomie pathologique de la méningite cérébro-spinale. »

PRIX POURAT. — Anonymat obligatoire. — Partage interdit. — 1 000 francs. — Question : « Du rôle physiologique de la prostate. »

Prix Jean Reynal. — Anonymat facultatif. — Partage interdit. — 1 200 francs. Prix Phillippe Ricord. — Travaux imprimés. — Par-

tage interdit. — 600 fraues.

Prix Marc See. — Travaux imprimés. — Partage interdit. — 1 000 francs.

PRIX TARNIER. — Anonymat facultatif. — Partage interdit. — 4 500 fraucs. — Ce prix sera décerué au meilleur travail manuscrit ou imprimé, en frauçais, relatif à la gynécologie.

PRIX VERNOIS. — Anonymat facultatif. — Partage autorisé. — 800 francs.





Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Anaphylaxie, antianaphylaxie, par le Dr Besredka. 1 vol. in-8 (Masson et Cie, éditeurs, 1917).

M. Besredka, de l'Institut Pasteur, dont chacun connaît les beaux travaux sur l'anaphylaxie et les méthodes d'antianaphylaxie qu'il a introduites dans la pratique courante, a réuni, en un petit livre extrêmement iustruetif, les bascs expérimentales sur lesquelles repose cette question, aussi passionnante que mystérieuse encore, et qui a bouleversé déjà bien des notious que l'on erovait solides.

On sait que l'anaphylaxie, qui paraît s'opposer à l'immunité (bien que des relations intimes, encore inconnues, doivent les rattacher l'unc à l'autre), a été déconverte par les expériences espitales de Ch. Riehet et Portier, tandis que l'anaphylaxic locale date des recherches d'Arthus. Ce sont, avec la découverte, par Besredka, de l'antianaphylaxie par petites doses préalables, trois découvertes françaises qui dominent la question de l'anaphylaxie et en font une sorte de domaine national que nous avons le droit de revendiquer hautement.

Besredka relate très elairement les expériences fondamentales sur l'actinocongestine et la crépitine sur le sérum surtout et le blanc d'œuf ; il insiste sur le caractère très poussé de la spécificité anaphylactique, puisque l'injection sensibilisante de blanc d'œnf cuit, par exemple, provoque une anaphylaxie différente du blanc d'œuf ern et que le séruiu de chaque espèce animale n'anaphylactise que vis-à-vis de ee sérum seul. Il rappelle ses expériences relatives à la thermostabilité de la substance anaphylaetisante du sérum.

Il montre, d'autre part, les différentes étapes de la thérapeutique antianaphylactique (atténuation de la toxieité des sérums par le chauffage, effet des nareotiques; vaccinations autianaphylaetiques par petites doses subintrantes, vaccinations par voies digestives, etc.), ainsi que les applications aux accidents sériques, aux accidents d'immunisation mierobienne, etc.

Enfin, dans un dernier chapitre, il étudie les théories provisoires de l'anaphylaxie, qui sont pour la plupart des théories toxiques : la théorie de l'apotoxine de Ch. Riehet. substance très toxique, résultat de la combinaison de toxogénine (anticorps anaphylaetique produit par l'infection sensibilisante) et d'antigène introduit lors de l'injection déchaînante; la théorie complexe et nuageuse de Friedberger sur les anaphylotoxines; les théories physiques qui admettent une rupture d'équilibre par précipitation et adsorption entre des substances autagonistes, constituantes normales du sérum, avec dégagement d'un dérivé toxique.

Or, pour Besredka, le poison anaphylactique n'existe pas ; ce qui provoque le choc anaphylactique, c'est une brusque et violente rencontre de sensibilisine et d'antigène, au niveau du système nerveux probablemeut. Si la désensibilisation est obtenue plus doucement par injections subintrantes, il n'v a pas d'accidents; on ne peut donc pas parler vraiment de produits toxiques résultant de cette reneontre. Besredka finit par cette comparaison expressive : si l'on verse beaucoup d'eau sur de l'acide sulfurique il y a « choe explosif », si on la verse par petites gouttes, on arrive à éviter tout accident.

P. CARNOT.

o. Josué La Sémiologie Cardiaque actuelle 1014. 1 volume in-16 de 06 pages avec figures, cartonné... 2 fe

Phospho-Créosotés Émulsion MARCHAIS

De 3 à 6 cuil à café

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à cêder dans toutes régions.

BRONCHITES ASTHME . TOUX L'HELENINE DE CHAPES 12 RUE DE L'ISLY

PRODUITS DE RÉGIME

### HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Sclerose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Ros